

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

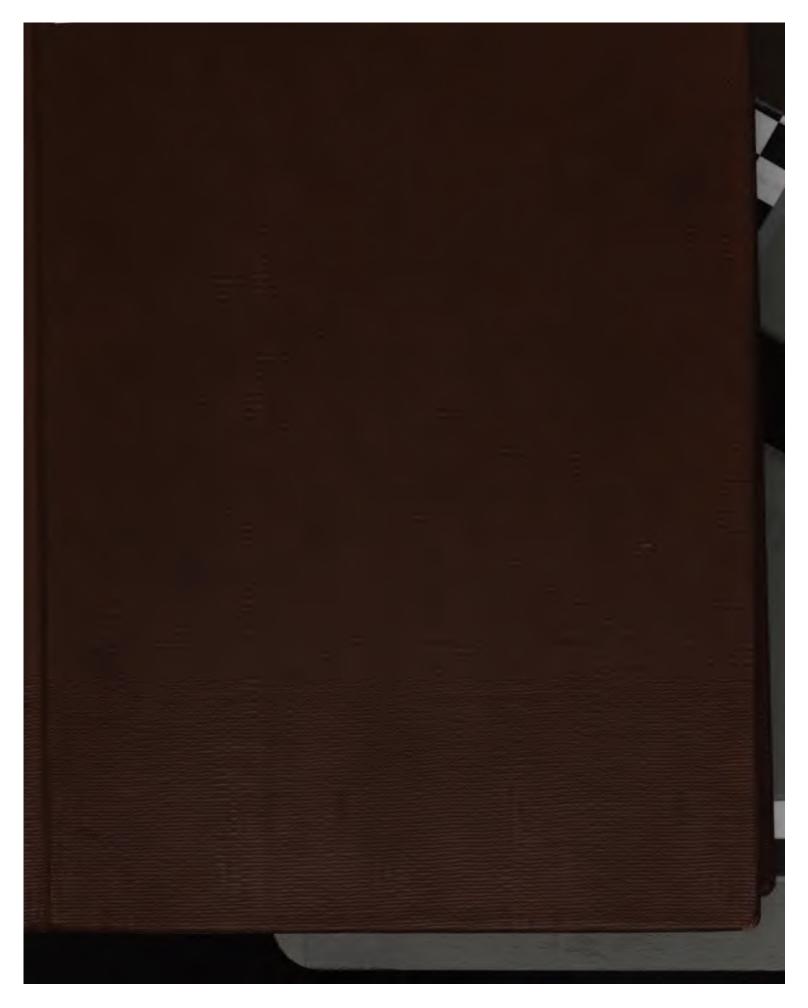



| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

| · |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   | • |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | · |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

Sewill Comment CN de la company

•

Commence of the second second

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   | , |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# ESSAI

SUR

## L'HORLOGERIE.

·TOME PREMIER.

|   |   |   | • |   |     |  |
|---|---|---|---|---|-----|--|
|   |   | · |   |   | •   |  |
|   |   |   |   |   |     |  |
|   |   |   |   |   |     |  |
|   |   |   |   |   |     |  |
|   |   | • |   |   |     |  |
| , |   |   |   |   |     |  |
|   | • |   |   |   |     |  |
|   |   |   | • |   |     |  |
|   | , |   |   |   |     |  |
|   |   |   |   |   | . • |  |
|   |   | , |   | · |     |  |
|   |   |   |   |   |     |  |

# ESSAI

SUR

## L'HORLOGERIE.

·TOME PREMIER.

•

,

.

# ESSAI

### SUR

### L'HORLOGERIE;

DANS LEQUEL ON TRAITE DE CET ART

RELATIVEMENT A L'USAGE CIVIL,

A L'ASTRONOMIE ET A LA NAVIGATION,

En établissant des Principes confirmés par l'expérience.

Dédié aux Artistes & aux Amateurs.

Par M. FERDINAND BERTHOUD, Horloger.

TOME PREMIER.

Avec Figures en Taille-douce.



### A PARIS,

Chez { J. Cl. Jombert, Libraire, rue Dauphine, à la belle Image. Musier, Libraire, quai des Augustins. Ch. J. Panckoucke, Libraire, rue & près la Comédie Françoise.

M. DCC. LXIII.

Avec Approbation & Privilege du Roi.

• • , `



# PLAN DE CET OUVRAGE.

LE TITRE du Livre que je publie, annonce que je ne prétends point le donner pour un Traité d'Horlogerie. J'ai toujours été fort éloigné d'y penser, lors même que je commençai cet Essai; & aujourdhui que l'étude & l'expérience m'ont instruit, je vois combien il manque à mon Ouvrage pour remplir ce Titre. Un Traité d'Horlogerie, tel que je le conçois, exigeroit qu'un homme de génie, physicien, & qui joignant à une heureuse disposition de la nature pour les méchaniques, l'étude, l'expérience, la pratique de l'art, & une fortune honnête, pût facrifier tout son temps à le composer: & la vie d'un homme seroit à peine suffisante, sur-tout s'il vouloit embrasser les détails presque infinis de la main d'œuvre. Mais si je n'ai pû faire un Traité d'Horlogerie complet, je puis au moins me flatter de publier un grand nombre d'Expériences & des Principes que je ne sache pas avoir été donnés avant moi. Ce sont des matériaux qui serviront en passant par d'autres mains; & s'il m'est arrivé de me tromper, j'aurai obligation à ceux qui me prouveront, par de bons raisonnements, la fausseté du principe que j'aurai établi, content de découvrir la vérité à ce prix.

C'est aux difficultés que j'ai été forcé de surmonter pour m'instruire de l'Art de l'Horlogerie, que l'on doit cet Essai, d'abord sait pour mon usage. Je n'ai point trouvé de Livres qui m'aient prescrit les regles que l'on doit suivre pour faire de bonnes ma-

I. Partie,

chines pour la mesure du temps; car les ouvrages que nous avons sur l'Horlogerie, contiennent des descriptions de machines & fort peu de principes; ensorte que j'ai travaillé à découvrir des principes, comme si jusques ici il n'eût pas été question de machines à mesurer le temps.

Si nous devons beaucoup aux Artistes célebres qui ont perfectionné la pratique de l'Horlogerie, il n'en est pas moins vrai que jusques ici on n'avoit établi aucuns principes sixes sur les régulateurs des pendules des Montres: on n'avoit ni dit ni prouvé si les balanciers, par exemple, doivent être grands ou petits; légers ou pesants; faire des vibrations lentes ou promptes; avoir une grande ou petite quantité de mouvement; de quoi dépend la justesse d'une Montre. On n'a point expliqué les causes de leurs différentes variations, ni comment on peut les corriger; en un mot, on n'a point encore traité des principes de construction de ces machines; ensorte qu'il est arrivé delà que les Ouvriers, dont l'intelligence est la plus bornée, se sont fait des principes arbitraires & à leur mode.

Je ne crois cependant pas que tous ceux qui ont fait de bonnes machines propres à mesurer le temps, y aient absolument été conduits par le hazard, & qu'ils n'aient eu aucunes regles; mais s'il y en a qui ayent acquis quelques lumieres, ils les ont si soigneusement gardées par devers eux, qu'elles n'ont point été connues; & même, à juger des principes des Artistes qui ont eu le plus de réputation; par le changement continuel de construction, on peut assurer qu'ils n'avoient aucunes regles sixes, & qu'ils ne connoissoient nullement les loix du mouvement & celles de méchanique qui auroient dû les diriger; car ces principes sont très-invariables. Je crois donc que l'on me saura quelque gré, si je donne aux Artistes un exemple qui aidera à persectionner cet Art; c'est de publier ce que l'on est parvenu à découvrir. De cette maniere, nos recherches ne demeure-

ront pas ensevelies; elles deviendront par-là utiles à ceux qui desirent s'instruire; & en applanissant la route, elles aideront ceux qui ont du génie à persectionner l'Art. Il seroit à souhaiter que tous ceux qui ont acquis quelques connoissances jusqu'alors ignorées, aimassent assez leur état pour communiquer leurs découvertes; mais on craint d'ordinaire de les rendre publiques, de peur que d'autres Artistes n'en prositent; ce qui prouve bien le peu de génie & de ressources de ceux qui pensent ainsi.

Quant à cet Ouvrage, il est le fruit d'une longue & pénible étude, & d'expériences suivies. Je n'ai épargné ni peines, ni soins, ni dépenses pour m'instruire; & je ne fais mystere d'aucune des choses que j'ai apprises: j'espere qu'en cela il sera autant utile aux Horlogers qu'aux Amateurs de l'Art.

Cet Ouvrage n'étant qu'un Essai, on ne doit pas s'attendre à y trouver un plan régulier & suivi méthodiquement; cependant pour y mettre quelque ordre, je l'ai divisé en deux Parties. La premiere comprend XXXVI Chapitres, qui donnent principalement des descriptions des machines ordinaires d'Horlogerie: Horloges à pendule, à secondes, à sonnerie, à répétition : des Montres à répétition, à équation, à réveil, &c: dix-neuf Planches en taille-douce jointes à cette premiere Partie, repréfentent les machines dont il y est fait mention. La seconde Partie est divisée en XLVII Chapitres, qui traitent particuliérement des principes & de la théorie de l'Art de la mesure du temps. On y verra grand nombre d'expériences faites pour établir solidement ces principes; des machines que j'ai composées pour faire ces expériences, &c; la construction qu'il faut donner aux machines pour mesurer le temps, soit dans les Horloges astronomiques, soit dans les Montres ou Horloges marines, &c: XIX Planches gravées en taille-douce sont relatives à la matiere traitée dans cette Partie.

The state of the s

### PREMIERE PARTIE.

LE CHAPITRE I traite de la division du temps, qui est mesuré par les révolutions du soleil: On fait voir que le soleil varie: définition du temps vrai & du temps moyen. On explique ensuite les causes de variation du soleil.

CHAP. II. Pour parvenir à faire concevoir parfaitement les divers effets de cette partie d'une Horloge qui mesure le temps, j'ai supposé que n'ayant aucune notion d'une machine propre à mesurer le temps, on cherche le moyen d'en composer une. Pour cet effet, prenant un poids que l'on attache à une verge, on suspend ce Pendule par un fil: les vibrations \* qu'il fait, lorsqu'on l'a écarté de la verticale, servent à mesurer le temps; mais comme il faudroit compter tous les battements ou vibrations, on imagine un compteur placé auprès de ce pendule: une roue dentée portant une aiguille, en opere l'effet, en entourant l'axe de cette roue d'une corde à laquelle on suspend un poids. Cette roue entrainée par le poids, communique avec une piece portant deux bras, qui est attachée au pendule; de sorte qu'à chaque vibration du pendule, la roue avance d'une dent, y étant entraînée par le poids; & la roue restitue en même temps au pendule la force que la rélifiance de l'air & de la suspension lui font perdre à chaque vibration; c'est ce qui forme l'adamnement de la machine dont le pendule est le régulateur, le poids le moteur ou agent. & la roue le compteur; parce que son axe porte une aiguille qui marque les parties du temps für un cercle gradué. Ces premiers effers bien conçus, on aura une idee generale de toutes les machines qui mesurent le temps, car quelles que seient leurs confircitions, elles se

<sup>\*</sup>Non les comes de hierares & de l'ant pour definir & expliques. & ceux qui se le pour l'em n'encreus par l'en peut in la libre definir & expliques. I avert est dans corrers de l'altrage l'encre de l'altrage l'encre Table en la ba de recond polome de l'encre remes

rapportent à ces premiers principes. Il est donc essentiel de commencer par donner des idées bien nettes des essets de cette machine; & c'est ce que j'ai essayé de faire. Je fais ensuite sentir la nécessité de rendre cette Horloge à pendule parfaitement fixe, & la difficulté d'adapter le pendule pour régulateur d'une Horloge portative: le poids éprouve les mêmes difficultés lorsqu'on veut l'employer pour moteur d'une machine portative.

Dans le CHAP. III, on verra la description d'une Horloge à pendule, qui est à secondes concentriques, & qui sonne les heures & demies.

Le Chap. IV contient des réflexions sur les machines que l'on emploie pour faire sonner aux Horloges les heures, & les moyens de les simplifier: c'est ce que j'indique dans le Chap. V où je donne la description d'une sonnerie très-simple que j'ai composée & exécutée; elle n'a que trois roues, & elle marche un an sans remonter, avec un poids de 10 livres, dont la descente est de trois pieds.

Je donne dans le CHAP. VI une notion générale de la répétition; & j'en explique les principaux effets.

Dans le CHAP. VII, je décris toutes les parties d'une Pendule à répétition.

Après avoir expliqué, le plus clairement qu'il m'a été possible, les parties principales des Horloges à pendule; savoir, 1°, la partie qui mesure le temps; 2°, les secondes; la partie qui sonne l'heure & la demie; & ensin la répétition, je passe aux Horloges portatives qu'on appelle Montres: c'est l'objet du Chap. VIII. Pour parvenir à donner de ces ingénieuses machines des idées bien nettes, je suppose, ainsi que je l'ai fait pour les Horloges à pendule, que l'on n'a jamais vu de Montre, & que l'on cherche les moyens d'en construire une qui ne soit pas susceptible de dérangement par les agitations qu'elle éprouve lorsqu'on la porte sur soi. Pour cet esset, j'imagine que sur un axe terminé

par deux pivots, est attaché un anneau circulaire, également pesant dans toutes les parties de sa circonférence; cet anneau que j'appelle Balancier, (supposé placé dans une cage, dans les trous de laquelle roulent les pivots de son axe), a la propriété de continuer le mouvement qu'on lui a imprimé, sans que les cahotages le troublent sensiblement : ce balancier devient le régulateur que je choisis pour modérer la vîtesse des roues de la machine portative; car en attachant sur l'axe du balancier deux bras qui communiquent à une roue entraînée par un agent qui ait la propriété d'agir, quelle que soit la position de la machine (cet agent est un ressort plié en spiral); ces bras, dis-je, de l'axe de balancier formeront, avec cette roue, un échappement qui fera faire des vibrations au balancier: cette roue marquera les parties du temps divisé par le balancier. Voilà en gros la marche que j'ai suivie dans ce Chapitre, où je définis toutes les parties essentielles d'une machine portative. On y observe que, dans les Horloges à pendule, la force motrice ne doit être que suffisante pour restituer au pendule (d'abord mis en mouvement), celle que le frottement de l'air & de la suspension lui font perdre; mais dans les Montres, la force motrice doit être capable de donner le mouvement au régulateur, sans quoi la Montre pourroit être arrêtée par de certaines secousses.

Ces premieres notions des Horloges portatives, bien entendues, je passe à la description d'une Montre ordinaire; & je détaille toutes les parties de cette machine: c'est l'objet du Chap. IX.

Le Chap. X est une description d'une Montre à répétition. Le Chap. XI contient la description d'une Montre à réveil.

Le CHAP. XII expose comment on fait marquer l'équation du temps aux Horloges.

Le temps mesuré par les Horloges est unisorme par sa nature, (on l'appelle le Temps moyen): celui qui est indiqué par le so-

leil est variable (on l'appelle Temps vrai); cependant on se sert des révolutions du soleil, pour mesurer le temps; on a donc cherché les moyens de faire suivre aux Horloges les variations du soleil: c'est l'objet de l'équation que l'on ajoute à ces machines. On en explique dans ce Chapitre le méchanisme qui consiste en une aiguille des minutes qui avance & retarde comme le soleil, tandis qu'une autre aiguille se meut uniformément, & marque le temps moyen. Les variations du soleil ont été calculées par les Astronomes, qui en ont dressé des Tables d'équation: on se sert de ces Tables pour régler le mouvement de l'aiguille du temps vrai. Pour faire varier cette aiguille, il y a un rouage particulier qui conduit l'aiguille; une espece d'ellipse agit sur ce rouage pour en accélérer, ou retarder le mouvement, selon que le soleil varie; cette ellipse est portée par une roue qui fait sa révolution en un an : cette roue est graduée pour marquer les jours du mois & les mois de l'année. J'explique ensuite le méchanisme que j'ai imaginé pour faire marquer les années bissextiles à cette machine; & pour que la même roue fasse pendant trois ans de suite sa révolution en 365 jours, & la 4<sup>e</sup> année en 366 pour l'année bissextile.

Le CHAP. XIII traite des Horloges d'équation à cercles mobiles.

L'équation décrite dans le Chapitre XII, est produite par la variation d'une aiguille; ce qui exige un méchanisme assez compliqué & d'une difficile exécution. Je décris dans le Chapitre (XIII) une équation beaucoup plus simple & infiniment présérable. Elle consiste uniquement dans une roue qui fait sa révolution en un an: cette roue porte une ellipse sur laquelle appuie un levier portant une portion de roue dentée qui fait mouvoir un cercle mobile au centre du grand cadran; ce cercle est gradué en 60 parties ou minutes: l'aiguille des minutes porte un index fixé avec elle, qui marque sur le cadran mobile les mi-

nutes du temps vrai: ce cercle mobile va & revient sur luimême, y étant obligé par l'ellipse: son mouvement est réglé selon les Tables d'équation. Ainsi, tandis que l'index ou aiguille du temps vrai, fixée à l'opposite de celle du temps moyen, se meut d'un mouvement uniforme, elle indique cependant un temps variable, à cause que le cercle gradué varie comme le soleil. La premiere invention de cette sorte d'équation appartient à M. le Bon: je l'ai reconstruite à ma maniere. Je décris dans le CHAP. XIV, une Montre d'équation à secondes concentriques, qui marque les mois & leurs quantiemes. Le méchanisme de l'équation est le même que celui décrit dans le Chapitre XIII. J'ai présenté cette Montre à l'Académie en 1754. On verra dans le CHAP. XV, la description d'une Horloge à équation par deux aiguilles : elle est de ma composition. Je l'ai présentée aussi à l'Académie en 1752. Cette Horloge marque les mois de l'année, leurs quantiemes & les années bissextiles : je donne des regles pour l'exécution de cette équation. Les années bissextiles sont produites par un méchanisme particulier, Quoique le méchanisme de cette équation paroisse simple, comme il est d'une difficile exécution, je ne conseille pas d'en faire usage: celui à cercle mobile est préférable

Les CHAP. XVI & XVII comprennent des descriptions de deux constructions d'équation imaginées par M. Rivaz. Je donne à la fin du Chapitre XVII, une notion d'une sorte d'équation du Pere Alexandre, Auteur d'un Traité d'Horlogerie. Cette équation est produite par une ellipse ou courbe qui alonge & raccourcit le pendule, pour le faire varier comme le soleil. Je fais sentir les désauts de cette construction.

Dans le Chap. XVIII, j'entre dans tous les détails de conftruction des Montres à équation que j'exécute. J'y traite, 1°, de celles qui étant à répétition & à secondes d'un seul battement,

vont

vont 8 jours sans remonter, & qui marquent les mois de l'année: j'en donne un plan exact dessiné d'après la Montre & de la même grandeur. Je donne ensuite le calibre d'une répétition à équation, à secondes concentriques de deux battements, qui marche 30 heures sans remonter; ces sortes de Montres marquent les mois de l'année & leurs quantiemes: je donne encore le calibre d'une Montre d'équation à secondes d'un seul battement, allant un mois sans remonter, qui marque les mois de l'année: je décris ensin la maniere de faire marquer le quantieme du mois à ces sortes de Montres.

J'entre, dans le CHAP. XIX, dans tous les détails de pratique dont je me sers pour tailler, aussi parsaitement qu'il est possible, les courbes d'équation d'une Montre ou d'une Pendule; ensuite de quoi je traite de l'utilité des Montres à équation.

Dans le Chap. XX, il est question de l'usage des Tables d'équation que j'ai placées à la sin du premier Volume: ces Tables sont tirées des Ephémérides des Mouvements célestes de M. l'Abbé de la Caille. Il y a quatre Tables qui peuvent servir, sans erreur sensible, pour plus d'un siecle pour les années communes & bissextiles. M. l'Abbé de la Caille s'est donné la peine de corriger & de vérisser ces Tables; & il m'a donné une Table des corrections qu'il faudra faire au bout de cent ans. J'explique dans ce Chapitre l'usage de ces Tables pour régler les Horloges & les Montres; comme aussi la maniere de régler une Horloge astronomique par les étoiles sixes.

Les CHAP. XXI, XXII, XXIII & XXIV font des descriptions des échappements à repos (pour les Pendules & pour les Montres), à ancre, à roue de rencontre, & à double levier.

Il est question dans le CHAP. XXV, de la machine à sendre les roues de Montres & de Pendules. Comme il ne suffit pas de faire entendre la construction des machines qui mesurent le temps, il est nécessaire d'expliquer comment on parvient à exé-

I. Partie. b

cuter ces machines. Pour cet effet, il falloit décrire les outils que les Artistes ont imaginés, soit pour abréger les opérations, soit pour les rendre plus parsaites; car c'est principalement à l'invention de ces instruments que l'Horlogerie est redevable de la persection de la main-d'œuvre. C'est pour cette raison que nous avons fait dessiner les instruments les plus essentiels que l'on a imaginés jusqu'à présent; & j'y ai été d'autant plus obligé que, contre ma premiere intention, je me suis déterminé à entrer dans les détails de pratique des Pendules & des Montres. Pour parvenir donc à ce but, je donne dans ce Chapitre la construction de la meilleure machine à fendre les roues qui soit à ma connoissance.

Je traite dans le CHAP. XXVI, des propriétés de la fusée. Je donne le plan & la description de la meilleure machine à tailler les susées que je connoisse. J'indique la maniere de tailler les susées; & ensin comment on les égalise.

Dans le CHAP. XXVII, on verra la description de différents coutils d'Horlogerie.

Je décris dans le CHAP. XXVIII, un instrument que j'ai composé pour mesurer la force des ressorts de Montre, & pour pouvoir déterminer la pesanteur des balanciers: j'y traite aussi de l'exécution de cette espece de levier à égaliser les susées.

Il est question dans le Chap. XXIX de l'outil d'engrenage, de la maniere de déterminer exactement la grosseur des pignons; j'y donne les regles dont se servent les Ouvriers pour prendre la grosseur des pignons; c'est-à-dire, pour donner au pignon le diametre convenable, pour que son engrenage avec la roue qui le mene soit bon.

Je décris dans le CHAP. XXX, une Montre qui sonne les heures & les quarts; qui répete d'elle-même les heures & les quarts à chaque quart; l'on peut aussi faire sonner à cette Montre les simples quarts aux quarts quand on veut, &c; c'est ce qu'on

appelle une Montre à trois parties. Il y a fort long-temps que l'on a imaginé ces sortes de cadratures; mais elles étoient trop compliquées. Celle-ci, qui est de ma construction, est plus simple; mais comme elle n'a point encore été exécutée, je ne puis décider si elle est présérable à celles dont on fait usage, & dont on trouve la description dans le Traité d'Horlogerie de M. Thioust.

Je traite dans le CHAP. XXXI, de quelques soins de construction qu'exige l'exécution d'une Montre. Cet objet est traité dans toute son étendue dans la seconde Partie de cet ouvrage.

On verra dans le CHAP. XXXII, l'examen des causes qui font arrêter ou varier les Montres. J'entre aussi dans quesques détails sur la maniere de réparer les défauts d'une Montre.

J'examine dans le CHAP. XXXIII, les causes de variation, &c, des Horloges à Pendule.

Je présente dans le Chap. XXXIV, quelques refléxions sur la maniere d'estimer les nouvelles productions des Artistes Horlogers.

Je donne dans le CHAP. XXXV, la construction des Barometres & Thermometres à aiguille.

Le CHAP. XXXVI traite des opérations de la main-d'œuvre pour l'exécution des pieces d'Horlogerie.

Ce Chapitre qui est le dernier de la premiere Partie, occupe lui seul plus de la moitié du premier Volume. J'y entre dans tous les détails d'exécution d'une Horloge à répétition, prise dans la matiere brute; & je la conduis au point d'être entiérement finie. Je ne me suis pas contenté de détailler toutes les opérations requises pour la fabrication du mouvement d'une Horloge: j'ai aussi traité des opérations nécessaires pour l'exécution du cadran, du ressort moteur, &c! la division que je donne ici de ce Chapitre (qui auroit dû faire une troisieme Partie du Livre) indiquera en gros les objets qu'il comprend.

### Division du Chapitre XXXVI.

I. Du plan du mouvement de l'Horloge.

Il est question dans cette premiere Division de tracer le plan ou calibre du mouvement : on indique les précautions à prendre; & l'on donne des regles pour trouver les nombres de dents des roues & des pignons du rouage.

- II. De l'exécution du rouage de l'Horloge à répétition.
- 1°, Maniere de monter la cage. 2°, Maniere d'exécuter les roues : on explique dans cette Section, les dimensions à donner aux roues ; la maniere de les tourner, de les fendre & de les croiser. 3°, Maniere de monter le barillet, & faire l'encliquetage du mouvement. 4°, De l'exécution des pignons, & de la maniere d'assembler le rouage. 5°, Des dentures ; de la maniere de former les engrenages sur l'outil, & de mettre les roues en cage.
- III. Des dispositions requises pour tracer le plan de la cadrature & des autres pieces de la répétition.
- IV. De la main-d'œuvre de la cadrature & autres parties de la répétition.
  - V. De l'emboîtage du mouvement.
  - VI. Opérations requises pour exécuter un cadran d'émail.
- 1°, Faire la plaque du cadran. 2°, De l'émail; maniere de le préparer pour l'employer. 3°, Préparation de la plaque du cadran avant de la charger d'émail, & comment on place l'émail, &c. 4°, Du fourneau pour passer le cadran au seu. 5°, De l'arrangement du charbon & de la mousse. On explique, dans cette Section, comment il saut passer le cadran au seu, le peindre & le finir.
  - VII. Ajuster les aiguilles.
- 1°, Maniere de dorer les aiguilles en or moulu. 2°, Préparation de l'or. 3°. Préparation des aiguilles pour y appliquer l'or, & comment on acheve la dorure.
  - VIII. De l'ajustement du timbre & des marteaux.
  - IX. De l'exécution du ressort moteur de l'Horloge.
  - 1°, De l'acier que l'on employe pour faire les ressorts de Pendules:

de la maniere de forger ces ressorts. 2°, Forger le ressort à froid. 3°, Préparation pour la trempe du ressort; maniere de le tremper & de le faire revenir; de le planer & de le visiter pour égaliser la lame; de le dresser & polir, de le bleuir, &c. 4°, Plier le ressort en spiral. 5°, Faire les crochets de l'arbre & du barillet pour le ressort. 6°, Eprouver le ressort.

### X. De l'échappement de l'Horloge.

De la maniere de l'exécuter pour le rendre isochrone. Du régulateur. 1°, Faire la tige d'échappement qui porte l'ancre; le coq d'échappement, & l'avance ou retard. Remarque sur la longueur à donner à la fourchette. 2°, Fendre la roue d'échappement, en achever les dents & sinir les croisées. 3°, Tracer l'ancre pour former l'échappement. 4°, De l'exécution de l'ancre d'échappement. 5°, De l'exécution du pendule.

XI. Faire marcher en blanc le mouvement de l'Horloge, & la régler.

Examen du rapport de la pesanteur du régulateur à la force motrice: l'Horloge ainsi réglée en blanc, on en démonte le mouvement pour le polir; & on le remonte selon les méthodes & précautions que j'ai indiquées.

XII. De l'exécution de l'échappement à repos, applicable à une Horloge à pendule.

Je ne me suis pas contenté dans ce Chapitre d'entrer dans les plus petits détails de pratique & de construction, j'ai marqué toutes les dimensions de chaque partie de la machine: c'est en saveur des Amateurs de l'Horlogerie que j'ai principalement écrit ce Chapitre; il pourra encore être utile à certains Ouvriers.

Ce Chapitre est suivi de quatre Tables d'équation pour les années moyennes & bissextiles; d'une cinquieme Table de l'accélération des étoiles sixes; & ensin d'une Table des Planches, qui indique le numéro du Livre, dans lequel les sigures de ces Planches sont expliquées.

### SECONDE PARTIE.

Pour parvenir à établir une théorie sur les machines qui mesurent le temps, objet de ma seconde Partie, je commence

dans le Chap. I, par démontrer les loix de l'équilibre dans un simple levier. Ce principe établi, je m'en sers pour entendre comment les roues qui ne sont que des composés de leviers, agissant les unes sur les autres, se transmettent la force de l'agent qui les meut; & quelle est la loi de leurs révolutions. C'est le but du CHAP. II. J'y considere le même levier en action sur un second levier. On estime les vîtesses qu'ils tendent à parcourir par un mouvement imprimé, &c; quelles sont leurs forces; on fait voir qu'en traçant des cercles par les points de contact, & en imaginant plusieurs dents ou rayons, ces cercles deviennent des roues & pignons, d'où il suit: 1°, que les révolutions du pignon sont à celles de la roue, comme la longueur du levier de la roue est à la longueur du levier ou dent de pignon; ou , ce qui revient au même , comme la circonférence de la roue est à la circonférence du pignon : 2°, que pour l'équilibre, les masses appliquées aux roues & pignons, doivent être en raison inverse des vîtesses: 3°, on fait voir que le nombre de révolutions pour une de la roue qui le mene, étant donné, on peut faire indifféremment le pignon de 4, 8, 12, 15 dents, pourvu que le nombre des dents de la roue soit toujours à celui du pignon, comme le nombre des révolutions du pignon est à celui de la roue; alors les vîtesses étant les mêmes, les forces communiquées ne changeront pas.

Dans le Chap. III, je donne, d'après les principes établis dans les deux premiers Chapitres, des regles pour mesurer d'une maniere générale, les forces transmises par une roue d'un rouage quelconque à une autre roue du même rouage.

Je fais voir dans le Chap. IV, la nécessité de faire transmettre d'une maniere uniforme, la force du moteur à la derniere roue qui communique au régulateur. Cela me conduit à l'examen des conditions requises, pour qu'une toue qui mene un pignon le fasse d'une maniere uniforme. C'est l'objet du Chap. V, dans lequel je démontre par une nouvelle méthode les courbures des dents, des roues & pignons: je donne ensuite des règles pour tracer ces courbes.

Je présente dans le Chap. VI, une méthode facile pour calculer des roues ou rouages quelconques, sans employer les fractions, & pour trouver le nombres de dents que l'on doit mettre aux roues d'échappement, relativement à la longueur du pendule. J'ai vu très-souvent des Ouvriers embarrassés pour ces sortes de calculs, tout simples qu'ils sont; & c'est en leur faveur que je donne les Chap. VI & VII: ce dernier a le même objet, mais c'est par les fractions.

Comme il ne suffit pas de pouvoir calculer les rouages qui sont saits, il est essentiel de donner des méthodes propres à trouver facilement les nombres de dents qu'il saut donner aux roues & pignons d'un rouage que l'on veut exécuter, & dont les essets sont donnés: c'est l'objet du Chap. VIII.

Le Chap. IX traite des loix du pendule simple: j'y donne la résolution de deux problèmes: le premier pour trouver le nombre de vibrations qu'un pendule donné fait par heure; le second, pour que le nombre de vibrations étant donné, on puisse trouver la longueur du pendule: j'en ai fait usage pour calculer la Table des longueurs des pendules que j'ai placée à la fin du second Volume. J'explique encore dans ce Chapitre l'usage de cette Table.

Le CHAP. X traite des propriétés du pendule simple.

Le pendule est le plus parsait régulateur que l'on air pu jusques ici adapter à une Horloge; cependant il éprouve divers obstacles qui dérangent l'isochronisme de ses vibrations. Car, 1°, le point qui suspend le pendule éprouve un frottement qui altere la vîtesse de ses vibrations, & par conséquent l'isochronisme; 2°, la lentille est obligée de déplacer à chaque vibration l'air qui l'environne; ce qui produit une résistance qui

varie comme la pesanteur de l'air. 3°, Tous les corps sont susceptibles d'extension par la chaleur, & de contraction par le froid; ainsi la verge qui supporte la lentille d'un pendule changeant de longueur, les vibrations de ce pendule en sont accélérées ou retardées. 4°, Un pendule qui décrit de plus grands ou de plus petirs arcs, ne fait pas ses vibrations dans le même temps. Si donc la force qui entretient le mouvement du pendule n'est pas constante, l'Horloge où ce régulateur est appliqué, varie par l'inégalité de cette force. Enfin l'échappement est encore un obstacle à l'isochronisme des vibrations du régulateur; car on n'a pas encore pu parvenir à avoir un échappement qui eût la propriété de rendre isochrones ses vibrations, ensorte que l'Horloge avance ou retarde par l'augmentation de la force motrice, & selon la nature de l'échappement; & quand même on parviendroit pour le moment actuel à avoir un échappement isochrone; il ne conserveroit une telle propriété, qu'autant de temps que son frottement resteroit le même. Pour parvenir à réduire, autant qu'il est possible, ces différents obstacles, qui s'opposent à l'isochronisme des vibrations du régulateur, je me suis arrêté fur chacune de ces parties, après avoir parlé des propriétés du pendule simple; propriétés qui sont détruites dès que le pendule est appliqué à l'Horloge. Il a donc fallu avoir recours aux expériences pour fixer les limites de la théorie. Ces détails font l'objet de plusieurs Chapitres.

CHAP. XI. De la maniere la plus avantageuse de suspendre un pendule pour lui faire conserver long-temps le mouvement imprimé. Description de la machine dont je me suis servi pour ces Expériences, & pour celles de la résistance de l'air.

En partant d'après ces Expériences, j'ai trouvé la suspension à couteau présérable à celle à ressort. J'entre ensuite dans les détails d'exécution de cette suspension.

Je démontre dans le CHAP. XII, que plus une lentille sera pesante

pesante & mince, & plus la résistance de l'air sera petite.

On verra dans le CHAP. XIII, le détail des expériences que j'ai faites avec un pendule libre qui se meut dans l'air.

J'ai fait vibrer librement un pendule ayant une lentille mince; & ensuite le même pendule avec une boule de même poids que la lentille: celle-ci a conservé son mouvement plus de temps que la boule: l'expérience est d'accord avec le raisonnement. Je fais voir les limites d'une lentille pesante à cause de l'affaissement qu'elle produit à la suspension.

Je me sers des expériences rapportées dans ce Chapitre sur les résistances de l'air, pour calculer dans les Chapitres XIV & XV la quantité de force requise pour entretenir le mouvement d'un pendule, soit qu'il décrive de grands ou petits arcs: je sais la comparaison des quantités de mouvements du pendule lorsqu'il décrit de grands ou de petits arcs; j'en conclus la préférence que l'on doit donner aux petits arcs, j'en tire des regles applicables à des régulateurs quelconques, & j'établis des limites pour les petits arcs. Je tire de-là cette regle générale applicable à un régulateur quelconque; c'est que, plus la quantité de mouvement sera grande, relativement à la force requise pour en entretenir le mouvement, & plus ce régulateur sera capable de rendre nuls les essets de l'air, des frottements, &c.

Le Chap. XVI traite des pendules qui sont mus par l'action inégale d'un ressort. Je fais voir comment les oscillations du pendule libre different de celles du pendule appliqué à l'Horloge; & comment les oscillations, dans ce dernier cas, sont accélérées ou retardées par une sorce motrice, variable selon la nature de l'échappement: ceux à repos sont retardés par l'augmentation de sorce motrice; & le contraire arrive à ceux qui ont beaucoup de recul.

Je décris dans le Chapitre XVII une machine, que j'ai construite pour saire des expériences sur les échappements; &

I. Partie.

je rapporte plusieurs expériences qui confirment le raisonnement que j'ai établi sur cette matiere dans le CHAP. XVI.

J'ai exécuté un échappement qui a la propriété de rendre isochrones les oscillations du pendule; mais, selon la remarque du CHAP. XVI, la courbe d'un échappement doit varier (pour avoir cette propriété), selon la pesanteur de la lentille, l'étendue des arcs, &c.

MM. Saurin & Julien le Roy ont traité cette matiere des échappements dans les Mémoires de l'Académie (année 1720). Enderlin (Traité d'Horlogerie de M. Thiout), en a aussi écrit. Dans le temps que je faisois mes expériences, je ne connoissois pas le travail de ces MM. aussi nos recherches n'ont-elles autre chose de commun que l'objet que nous nous proposions.

Je traite dans le CHAP. XVIII, de la dilatation & de la contraction des métaux par le chaud & par le froid; je fais voir les effets que cela produit dans les Horloges à pendule.

Je donne dans le CHAP. XIX la description d'un instrument que j'ai composé pour faire des expériences sur la dilatation & la contraction des métaux: (cet instrument s'appelle Pyrometre).

Je rapporte dans le CHAP. XX, le précis des expériences que j'ai faites pour mesurer la dilatation des métaux par un même degré de chaleur. J'y ai ajouté une Table de leur dilatation. Les métaux se dilatent disséremment, lorsqu'ils ne sont pas chargés de poids.

Après être parvenu à connoître les effets du chaud & du froid sur ces métaux, j'ai pu estimer les écarts que la température cause aux Horloges à pendule: c'est ce qu'on verra dans le Chap. XXI. Je démontre que les écarts produits par la même différence de température sont les mêmes dans des Horloges qui ont de longs ou de courts pendules.

Je traite dans les CHAP. XXII & XXIII, de la construction de plusieurs sortes de verges composées pour compenser les

effets du chaud & du froid; & je donne les calculs nécessaires pour parvenir à déterminer les dimensions de ces sortes de verges, pour que la compensation ait lieu. J'expose ensuite les obstacles que la pesanteur de la lentille oppose à la compensation; & je parle ensin des moyens de les prévenir.

Après avoir fait diverses expériences sur le pendule, j'ai cru être en état de travailler à l'exécution d'une bonne Horloge aftronomique. J'en ai construit une dont je donne la description dans le Chap. XXIV; cette Horloge va un an fans remonter. J'ai employé, pour doubler sa marche, un moyen assez simple, dont j'ai fait voir la construction à l'Académie Royale des Sciences en 1752. Cette Horloge a une sonnerie particuliere que j'ai imaginée pour faire sonner les secondes, afin que l'Observateur ayant l'œil à l'instrument, puisse compter exactement l'instant du passage de l'astre, sans être obligé de regarder l'Horloge. Ce méchanisme est indépendant du mouvement de l'Horloge dont il ne peut troubler la marche. Pour réduire les frottements du rouage de cette Horloge autant qu'il a été possible, j'ai fait de fort petites roues légeres, dont les pivots sont petits, & qui roulent sur leurs pointes, pour évirer le frottement des portées.

Après avoir traité des parties les plus essentielles des Horloges à pendule, j'ai entrepris de parcourir tout ce qui peut contribuer à la justesse des Horloges portatives, & à établir une théorie sur les Montres. Pour cet esset, je commence dans le Chap. XXV, par examiner le balancier simple sans spiral; & je sais voir que, comme il n'a par lui-même aucune tendance à se mouvoir, il est susceptible de toutes les impressions de l'agent qui le meut.

Je pose dans le CHAP. XXVI, plusieurs propositions sur le ressort spiral; & je fais voir, qu'après avoir été adapté au balancier, malgré la tendance qu'a le simple spiral à faire des

oscillations isochrones, lorsqu'il est appliqué au balancier, il se meut cependant avec une vîtesse composée de l'inertie du balancier & de sa force; ensorte que les grandes ou petites oscillations du balancier ne sont point isochrones, &c.

Je fais voir dans le CHAP. XXVII, que, de même que dans les Horloges à pendule, plus le balancier simple reglé par le spiral, qui aura été mis en mouvement, conservera long-temps ce mouvement, & plus il aura la propriété de régulateur.

Les principes & les propositions que je démontre dans le CHAP. XXVIII, servent à établir la théorie du régulateur des Montres: j'y traite du poids des balanciers, de leurs diametres, du nombre de vibrations, &c.

Je parle des frottements des pivots dans le Chap. XXIX, des effets de l'huile que l'on met à ces pivots pour en adoucir le frottement. Je fais voir que les frottements changent, selont la mobilité de l'huile, soit par le chaud, soit par le froid, soit autrement. Je prouve aussi que la force détruite par l'action du froid sur l'huile est d'autant plus grande, que la force de mouvement d'un balancier ou d'une roue est petite; d'où il suit que les montres qui vont un mois sont plus susceptibles de variation par le chaud & le froid. Je fais voir que ce n'est pas la quantité absolue des frottements qui est le plus à craindre dans une Horloge, mais bien les frottements qui varient; ensin j'indique comment on peut parvenir à rendre les frottements constants.

J'établis deux propositions dans le Chap. XXX, qui me servent à rendre raison de tous les écarts des Montres par le chaud & par le froid; la nouvelle théorie que j'ai établie à l'aide d'une analyse très-délicate, m'a conduit à trouver le moyen de compenser tellement les effets du chaud & du froid sur une Montre, que je puis réduire à zéro les écarts de ces machines. Je fais voir que les Montres doivent toute leur justesse aux frottements; & que c'est un vice de la machine mis en opposition à un autre vice, qui en fait la compensation.

Je rapporte dans le CHAP. XXXI, plusieurs expériences que j'ai faites pour vérisser les principes que j'ai établis sur les effets du chaud & du froid sur les Montres; j'entre dans beaucoup de détails sur cette matiere qui est intéressante & nouvelle.

Dans le Chap. XXXII, je traite des effets des échappements à répos & à roue de rencontre pour les Montres. L'échappement à repos ne corrige nullement les inégalités de la force motrice; son frottement est très-nuisible; la Montre varie selon ce frottement, qui est un obstacle à la compensation du chaud & du froid.

On verra dans le CHAP. XXXIII, des principes sur les forces de mouvement des balanciers.

Je donne dans le CHAP. XXXIV, la maniere de calculer la pesanteur que doit avoir un balancier, & les arcs qu'il doit décrire, pour qu'il soit dans le rapport convenable avec le moteur; ou si le régulateur est donné, le moyen de trouver la force du moteur, &c.

Je traite du ressort moteur d'une Montre dans le CHAP. XXXV. Je fais voir que plus les ressorts employent de temps à se débander, & plus ils perdent de leur force.

Je donne dans le CHAP. XXXVI, la description d'une Montre à secondes concentriques, qui est de ma façon.

Le CHAP. XXXVII contient la description d'une Montre à huit jours, & à deux balanciers.

L'Horloge astronomique décrite CHAP. XXIV, n'ayant pas approché aussi près que je le destrois du but que je m'étois proposé, j'ai travaillé à en construire une nouvelle dans laquelle j'ai rassemblé tout ce que l'étude & l'expérience ont pu m'apprendre jusqu'à ce jour; aussi puis-je me flatter qu'elle est portée à un point de perfection très-supérieure à tout ce que j'ai exécuté & composé dans ce genre.

Cette Horloge est l'objet des CHAP. XXXVIII & XXXIX; j'entre dans le détail de plusieurs expériences que j'ai faites pour

conduire le pendule & sa suspension aussi près du but qu'il m'a été possible: j'y ai joint la sonnerie des secondes, dont le principe est le même que celui de la sonnerie de ma premiere Horloge astronomique; mais elle est perfectionnée.

Je fais voir dans le CHAP. XL, de quelle utilité est l'Horlogerie pour la Marine.

Après avoir travaillé avec quelques succès à la perfection des Horloges astronomiques & à celle des Montres, j'ai été encouragé à former le projet de faire servir cet art au progrès de la navigation; projet que j'avois conçu long-temps avant d'être en état de le mettre en exécution; car j'ai déposé à l'Académie Royale des Sciences dès 1755, le plan cacheté d'une Horloge de mer: il est resté ainsi sous le cachet, ne l'ayant pas fait ouvrir: j'avois fait un nouveau plan depuis fort long-temps, & j'ai commencé à le mettre en exécution dès la fin de 1760; & j'en ai terminé l'exécution au commencement de l'année suivante : mais j'y ai fait depuis plusieurs corrections; & après des peines infinies, je me flatte de l'avoir amené à un degré de perfection, qu'à peine pouvois-je espérer d'atteindre. Une pareille machine peut être d'une trop grande utilité à la navigation pour ne devoir pas être rendue publique. Et quand même elle ne rempliroit pas le but que je m'étois proposé, elle peut du moins servir à fournir des idées sur une matiere aussi essentielle, & à laquelle plusieurs Nations ont attaché des récompenses, & sur-tout la nation Angloise \*. Quant à moi la récompense la plus agréable seroit d'avoir rempli mon objet, & d'être par-là utile à l'humanité. Je n'attends, pour en faire l'essai en mer, que des circonstances plus favorables.

. Mes travaux sur les Horloges marines font l'objet de quatre Chapitres.

<sup>\*</sup> Mon Horloge marine étoit déja exé-cutée, lorsque j'ai appris qu'un Horloger de Londres travailloit depuis longtemps fur le même objet. J'ignore par quelle voie il a tenté ces recherches. Quant à

Dans le Chap. XL, je donne, d'après M. Bouguer, une notion des longitudes & de leur utilité en mer; de l'usage de l'Horlogerie pour découvrir les longitudes. Pour donner une notion plus étendue des moyens que l'on peut employer à la recherche des longitudes, j'ai transcrit dans le même Chapitre un article des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de 1722, qui est l'extrait d'un écrit plus étendu de M. Cassini.

Le CHAP. XLI traite des principes que j'ai suivis pour la composition d'une Horloge marine. Ce Chapitre contient encore le plan de toute cette machine. J'entre dans tous les détails qui ont précédé l'exécution de l'Horloge: ce plan est aussi déposé au Secretariat de l'Académie.

Cette Horloge marine est décrite dans le CHAP. XLII.

Le CHAP. XLIII contient des détails de main-d'œuvre, & des expériences faites avec l'Horloge marine.

Je propose dans le CHAP. XLIV, la construction d'une Horloge marine plus simple & moins coûteuse que celle que j'ai exécutée. Je suis parvenu à trouver le moyen d'appliquer un poids pour moteur de cette machine. Je décris toutes les parties essentielles de cette Horloge; je termine ce Chapitre par la description & le plan d'une troisieme construction d'Horloge marine, que je crois encore présérable à la seconde.

Le CHAP. XLV contient quelques observations & des expériences relatives aux Horloges Astronomiques; la description & les dimensions d'un pendule composé que j'ai construit; une méthode de prendre exactement l'heure du temps moyen par le passage du soleil au méridien.

J'ai réuni dans le CHAP. XLVI, en forme d'additions, plufieurs choses importantes concernant la construction des Montres: 1°, sur le calcul des pesanteurs du balancier: 2°, la description d'un compas propre à mesurer exactement les grosseurs des pivots: 3°, sur les résistances des huiles, pour la compensation du chaud & du froid sur le spiral: 4°, une proposition sur la compensation: 5°, les dimensions d'une Montre à demi-secondes, dont l'échappement est à cylindre: 6°, sur les frottements du cylindre: 7°, des remarques sur la maniere de rendre les frottements constants: 8°, description d'une machine à fendre toutes sortes de roues de Montres; savoir, roues plates, rochet, roues de rencontre enarbrées, & pour tailler les roues de cylindre: 9°, sur l'exécution de l'échappement à cylindre, & sur un outil propre à égaliser les roues de rencontre.

Enfin, pour terminer cet Ouvrage, je traite dans le CHAPITRE XLVII & dernier, de la construction & de l'exécution d'une bonne Montre à roue de rencontre; & je fais concourir tout ce qui peut la porter à son plus grand point de perfection. J'entre dans tous les détails de construction, & dans les plus essentiels de l'exécution. Après des observations préliminaires pour servir à la construction de la Montre, & pour tracer le plan ou calibre de cette machine, je donne la description de cette Montre, & je finis par les détails d'exécution.

On trouvera à la fin de la seconde Partie de mon Ouvrage, 1°, une Table des longueurs des Pendules, dont l'usage est expliqué, Chap. IX; 2°, une Table générale des Matieres qui y sont contenues. Je donne dans cette Table la définition de quelques mots propres à l'Art, & qui ne se trouvent point dans le cours du Livre; quant à ceux qui sont définis dans le texte, je renvoye aux Articles mêmes.

J'ai cru qu'il étoit convenable de donner une Table particuliere des figures des Planches: elle servira à indiquer les articles du Livre, relatifs à ces figures; de sorte qu'en parcourant ces Planches, si l'on tombe sur des machines dont on voudroit dans le moment connoître l'usage, on pourra se satisfaire par ce moyen, parce qu'on trouvera dans cette Table le n°, du livre dans lequel il en est sait mention.

La position succinte & rapide que je viens de faire de mon Ouvrage Ouvrage, ne m'a pas permis d'entrer dans de plus grands détails fur tout ce qui y est contenu : j'invite le Lecteur à le parcourir avec attention avant d'en porter un jugement. J'ai sait tous mes essorts pour rendre mon Livre utile à cette partie des Arts. Il me reste à dire deux mots sur la sorme que j'ai donnée à ce Livre, & sur la maniere dont il est écrit.

On trouvera sans doute beaucoup de négligences, des longueurs, des repétitions, un style fort inégal; ce qui ne peut manquer d'arriver à un Ouvrage continuellement interrompu par le travail & la distraction des affaires domestiques. Mais si d'ailleurs il a quelque merite, j'espere que l'on excusera ces défauts. On doirsur-tout observer qu'un Artiste doit avoir peu de temps à donnerau travail du cabinet. Il suffit, me semble, qu'un Artiste qui écrit puisse être entendu de son Lecteur. Je me suis persuadé qu'il valoir encore mieux publier mon Livre, quoiqu'avec des défauts, que de le tenir renfermé pour mon seul usage. Si quelques Mathématiciens trouvent que j'aurois pu supprimer beaucoup de détails, ils doivent faire attention que cet Ouvrage n'est pas fait pour ceux qui savent; mais qu'il est uniquement destiné aux Artistes, aux Ouvriers & aux Amateurs: je sais ce qui manque à ceux-ci, & de quelle nécessité il est de les conduire par gradation dans le chemin de la perfection.

On trouvera peut être aussi, que plusieurs des Planches de ce Livre sont trop étroites pour le format que j'ai employé; mais lorsque j'ai commencé à les faire graver, mon dessein n'étoit que de faire un volume in-8°, dans lequel je me restreignois à donner les premieres notions des machines d'Horlogerie: je réservois les marériaux que j'avois rassemblés, pour faire un Livre qui devoit traiter des principes; mais j'ai préséré de réunir le tout dans un seul ouvrage. J'espere qu'on passera sur ce léger désaut des Planches, en saveur des soins que j'ai

I. Partie,

employés pour les faire dessiner (a) & graver (b).

Cet Ouvrage doit beaucoup au célebre Astronome que nous venons de perdre. M. l'Abbé de la Caille a lu mon Manuscrir. Il y a fait lui-même plusieurs corrections, & m'en a indiqué beaucoup d'autres: je n'ai pas pu en marquer toute ma reconnoissance à cet homme respectable. Il obligeoit, sans vouloir qu'on s'en apperçût: la mort qui l'a enlevé trop tôt pour le bien de la société, ne me laisse que des regrets.

Je n'ai pas traité dans cet Ouvrage de la maniere de gouverner les Pendules & les Montres ordinaires; parce que j'ai publié en 1759, un petit Livre sur cette matiere. Il a pour titre: l'Art de conduire & de régler les Pendules & les Montres, à l'usage de ceux qui n'ont aucune connoissance d'Horlogerie. Nous renvoyons à ce Livre (c), qui a été contrefait en Hollande.

de l'Encyclopédie: cet Artiste ne possede pas seulement le talent du Dessein, il joint encore beaucoup de connoissances de Mathématiques, de Physique & des Arts, & une intelligence particuliere des Machines, Manufactures, &c. Il enseigne aussi les Mathématiques: je conseille à ceux qui vou-dronts'instruire de ces différentes parties, de faire usage des talents de cet habile homme.

(b) M. Choffard, qui a gravé les Planches de ce Livre, neborne pas ses talents à graver des machines, il excelle sur-tout dans la partie de l'Architecture, de l'Or-

nement, &c.

(¢) Ce petit Ouvrage est divisé en XV Articles. On définit dans le premier ce qui concerne la mesure du temps; comment il est divisé: on explique ce que c'est que le temps vrai & le temps moyen. Le second contient l'explication du méchanisme d'une Horloge à pendule, comment & par quels principes ces machines mesurent le temps. On explique dans le troisseme Article le méchanisme d'une Montre. On traite dans le IV Art. des causes de la justesse des Pendules; du temps que ces machines mesurent; du degré de justesse qu'on en peut esperer. L'Art. V traite des causes de variations des Montres; L'AUTEUR, rue de Harlay.

(a) Tous les desseins de ce Livre ont du degré de justesse qu'on peut attendre été faits par M. Goussier, un des Auteurs de ces machines. On fait voir dans le VI Art. comment une Montre, qui n'est pas réglée, differe de celle qui varie. On fait connoître dans l'Art. VII, comment on peut vérifier la justesse d'une Montre. On verra dans l'Art. VIII, qu'il est nécessaire que chaque personne conduise sa Montre, qu'il la regle, & la remette à l'heure tous les huit jours. On traite Art. IX, de l'usage du spiral; comment on doit toucher à l'aiguille de rosette d'une Montre pour la régler. L'Art. X contient la maniere de regler les Pendules. L'Art. XI, comment il faut régler les Pendules & les Montres par le passage du Soleil au Méri-dien. L'Art. XII donne la maniere de tracer des lignes méridiennes propres à régler les Pendules & les Montres. L'Art. XIII fait connoître comment on peut acquerir de bonnes Pendules & Montres. On traite dans l'Art. XIV, des moyens de conserver les Montres. Le dernier Article contient le précis des régles qu'il faut suivre pour conduire & regler les Pendules & les Montres. Ce Livre se vend à Paris, chez MICHEL LAMBERT, Libraire, à côté de la Comédie Françoise, chez J. Cl. JOMBERT, rue Dauphine, à la belle Image, chez Musier, fils, quai des Augustins, & chez

# DISCOURS PRÉLIMINAIRE SUR L'HORLOGERIE,

Son origine, ses progrès, son état actuel, les talents requis, & les connoissances qu'il faut réunir pour posséder cette Science.

L'ART de mesurer le temps a dû faire l'objet des recherches des hommes dans les siecles les plus reculés, puisque cette connoissance est d'une si grande nécessité pour régler les actions de la vie.

Cependant il ne paroît pas que les Anciens ayent eu aucune connoissance de l'Horlogerie, à moins que l'on ne veuille appeller de ce nom l'art de tracer les Cadrans solaires, de faire des Clepsydres ou

Horloges d'eau, des Sabliers, &c.

Il est vraisemblable que les premiers moyens que l'on a mis en usage pour mesurer le temps, ont été les revolutions journalieres du soleil : ainsi le temps qui s'écoule depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, sit une mesure qui sur appellée un jour; & le temps compris depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever, sit la nuit. On dut bien-tôt s'appercevoir qu'une telle mesure étoit désectueuse, puisque les jours ainsi partagés se trouvoient plus longs en été qu'en hyver. Il parost (a) que l'on s'est servi ensuite pour cette mesure, du temps qui s'écoule depuis le point de la plus grande élévation du soleil au-dessus de l'horizon (point du midi) jusqu'au retour de cet astre au même point. Mais comme les besoins des hommes augmenterent à mesure qu'ils devinrent plus instruits, cela les obligea à chercher des divissions du temps qui sussent plus petites. Ils diviserent (b) donc le temps qui s'écoule entre deux midis, c'est-à-dire, une revolution du foleil, en 24 parties ou heures. Delà l'origine des Cadrans solaires,

<sup>(</sup>a) Les Babyloniens ont compté d'un lever du folcil à l'autre; les Juiss & les Romains, &c, d'un quatre parties égales appellées veilles; & le jour coucher à l'autre,

(b) Les Romains avoient partagé la nuit en quatre parties égales appellées veilles; & le jour en 12 heures, &c.

d ij

dont les heures sont marquées par le passage de l'ombre du soleil sur des lignes. Voilà en gros l'origine de la mesure du temps par le mouvement du soleil. On voit que cette maniere étoit sujette à bien des difficultés: on ne pouvoit savoir l'heure pendant la nuit, ni lorsque le soleil étoit caché par des nuages. C'est ce qui a donné lieu à l'in-

vention des Clepsydres ou Horloges d'eau, &c.

Cette derniere maniere de mesurer le temps, toute imparsaite qu'elle étoit, a servi aux hommes jusqu'à la sin du dixieme siecle, qui est l'époque de l'invention des Horloges, dont le mouvement est communiqué par des roues dentées, la vîtesse réglée par un balancier, l'impulsion donnée aux roues par un poids, & le temps indiqué sur un cadran divisé en 12 parties égales, par une aiguille portée par l'axe d'une roue. Cette aiguille fait un tour en 12 heures; & deux

tours depuis le midi d'un jour jusqu'au midi suivant.

Lorsque l'on fut ainsi parvenu à avoir de pareilles Horloges, dont les premieres construites furent placées aux clochers des Eglises, des Ouvriers adroits & intelligents enchérirent sur cette découverte, en y ajoutant un rouage, dont l'office est de faire frapper avec un marteau sur un timbre les heures indiquées sur le cadran; de sorte que par le moyen de cette addition, on pouvoit savoir les heures de la nuit sans le secours de la lumiere, ce qui devint d'une grande utilité, principalement pour les Monasseres; car il falloit, qu'avant l'invention des Horloges, les Religieux préposassent des gens pour observer les étoiles (\*) pendant la nuit, afin d'être avertis des heures de leurs offices; ce qui étoit très-incommode pour eux:aussi atttribuet-on l'invention des Horloges à roues, à Gerbert, Moine de Fleury, qui fut ensuite Archevêque de Reims, puis de Ravenne, & ensin Pape, sous le nom de Silvestre II. On s'est servi jusqu'en 1650 de cette invention: (Voyez l'Histoire de France de M. le Président Hénault, Tome I. page 126).

Quand on fut parvenu à avoir des Horloges de gros volume, on en construisit de plus petites pour l'usage des appartements. Ensin d'habiles Ouvriers imaginerent de faire des Horloges portatives, auxquelles on a donné le nom de Montres. C'est à ce temps que remonte l'origine du ressort spiral, dont l'action entretient le mouvement de la machine, & qui tient lieu du poids dont on se sert pour les Horloges; car le poids ne peut être appliqué à une machine portative, continuellement exposée à des mouvements en dissérents sens, qui troubleroient & en empêcheroient l'action. On fit aussi des Montres à sonnerie. C'est proprement à ces dernieres découvertes que

commence l'Art de l'Horlogerie.

<sup>( \* )</sup> Voyez le Traité des Horloges du P. Alexandre, page 154

La justesse à laquelle on parvint pour mesurer le temps, en se servant des Horloges & des Montres, étoit insimiment au-dessus de la justesse des Sabliers & Horloges d'eau; aussi faut-il avouer que c'est une des belles découvertes de ces temps-là. Mais elle n'étoit rien en comparaison de la persection que l'Horlogerie acquit en 1657. Huighens, Mathématicien célebre, créa de nouveau cet Art, par les belles découvertes dont il l'enrichit; je veux dire, par l'application qu'il sit du Pendule aux Horloges pour en régler le mouvement; & quelques années après il adapta aux balanciers des Montres, un resont spiral qui produisoit sur le balancier le même esser que la pesanteur sur le pendule. La justesse de ces machines devint dès-lors si grande par ces deux additions, qu'elle surpasse autant celle des anciennes Horloges, que celles-ci étoient au-dessus des clepsidres & horloges d'eau.

Huighens, après avoir appliqué le pendule aux Horloges, s'apperçut que les vibrations par les grands arcs du pendule, étoient d'une plus grande durée que les vibrations par les petits arcs; & que par conféquent l'action du poids sur le pendule venant à diminuer lorsque les frottements des roues seroient augmentés & les huiles épaissies, il arriveroit nécessairement que l'Horloge avanceroit. Pour vaincre cette difficulté, il chercha les moyens de rendre les oscillations du pendule isochrones, c'est-à-dire égales, quelle que sût l'étendue des arcs.

Pour cet effet il s'appliqua à rechercher une courbe dont la propriété réparât ce défaut: il parvint à en découvrir une qui rempliffoit cet objet: c'est celle qu'on appelle la Cycloïde, qui est telle, que
si on laisse tomber un corps de dissérentes hauteurs, la descente du
corps sur cette courbe se fait toujours dans le même temps. En confequence, il appliqua à l'endroit où le fil qui suspend le pendule est
attaché, deux lames pliées en cycloïdes, entre lesquelles le fil passoit; ensorte qu'à mesure que le pendule décrivoit de plus grands
arcs, & qu'il auroit dû faire l'oscillation en un plus grand temps, à
messire aussi le pendule s'accourcissoit,& son mouvement devenoit plus
accéléré, & tellement que, soit que le pendule décrivît de plus grands
ou plus petits arcs, le temps des oscillations étoit toujours le même.

Le pendule circulaire que l'on appelle à Pirouette, est encore de l'invention du même Auteur. Ce pendule, au lieu de faire ses oscillations, dans un même plan, décrit au contraire un cône dont la base est horizontale: il tourne toujours du même côté, y étant obligé par l'action des roues. Ce pendule est composé de maniere qu'il peut parcourir de plus grands ou de plus petits arcs, selon que la force motrice agit plus ou moins; ensorte que les cônes que ce pendule

trace dans l'air, ont des bases plus grandes ou plus petites, selon l'inégalité de la force motrice. Mais, quoique ce pendule décrive ainsi des cônes inégaux, cela ne change point le temps des révolutions du pendule; car foit que la force motrice foit foible, & que la force centrifuge du pendule lui fasse décrire un petit cône; ou soit que la force motrice venant à augmenter, la force centrifuge du pendule lui fasse alors parcourir un plus grand cercle, le temps des révolutions est toujours le même, ce qui dépend de la propriété d'une certaine courbe sur laquelle s'applique le fil qui porte le pendule. Cet isochronisme des révolutions du pendule circulaire est fondé sur une théorie qui m'a toujours parue admirable, ainsi que celle de la cycloïde; & quoique l'on ne fasse plus usage de l'une ni de l'autre méthode, on ne doit pas moins essayer d'en suivre l'esprit dans la composition des machines qui mesurent le temps; toute leur justesse ne pouvant être fondée que sur l'isochronisme des vibrations d'un régulateur quel qu'il soit.

Ces inventions furent contestées à Huighens, comme il le dit luimême au commencement de son livre intitulé: de Horologio oscillatorio.

Je rapporterai ses propres paroles.

Dersonne ne peut nier qu'il y a seize ans on n'avoit, soit par » écrit, soit par tradition, aucune connoissance de l'application du » pendule aux Horloges, encore moins de la cycloïde dont je ne » fache pas que personne me conteste l'addition. Or il y a seize ans » actuellement (en 1658) que j'ai publié un Ouvrage sur cette ma-» tiere, dont la date de l'impression differe de sept années celle » des écrits où cette invention est attribuée à d'autres. Quant à ceux » qui cherchent à en atribuer l'honneur à Galilée, les uns disent » qu'il paroît que ce grand homme avoit tourné ses recherches de ce » côté; mais il font plus, ce me semble, pour moi que pour lui, en » avouant tacitement qu'il a eu dans ces recherches moins de succès » que moi; d'autres vont plus loin, & prétendent que Galilée ou » son sils, a effectivement appliqué ce pendule aux Horloges. Mais » quelle vraisemblance y a-t-il qu'une découverte aussi utile, non » seulement n'eût point été publice dans le temps même où elle a été » faite, mais encore qu'on eût attendu pour la revendiquer huit ans » après la publication de mon Ouvrage. Dira-t-on que Galilée pou-» voit avoir quelque raison particulière pour garder le silence pen-» dant quelque temps. Dans ce cas, il n'est point de découverte qu'on » ne puisse contester à son Auteur....»

L'application de la cycloïde aux Horloges, toute admirable qu'elle est dans la théorie, n'a pas eu le succès que M. Huighens s'en étoit

promis: la difficulté de tracer exactement une telle courbe a dû y contribuer. Mais la principale cause dépend de ce qu'elle exigeoit que le pendule fût suspendu par un fil flexible; or ce fil étoit susceptible des effets de l'humidité & de la sécheresse; & d'ailleurs il ne pouvoit supporter qu'une lentille légere, qui en parcourant de grands arcs, éprouvoit une grande résissance de l'air, les surfaces étant d'autant plus grandes que les corps sont plus petits. Or par ces raisons, cette lentille devenoit sujette à causer des variations à l'Horloge, & d'autant plus, que la force motrice qui entretient le mouvement de la machine devenoit plus grande, & produisoit de grands frottements. Dailleurs toute la théorie de la cycloïde portoit sur les oscillations du pendule libre; c'est-à-dire, qui pût faire ses oscillations indépendamment de l'action réitérée d'un rouage : or un tel pendule he peut servir que pendant quelques heures à mesurer le temps; & lorsqu'il est appliqué à l'Horloge, ses oscillations sont troublées par la pression de l'échappement qui en entretient le mouvement & selon la nature de l'échappement; c'est-à-dire, que selon que l'échappement est à repos ou à recul, les oscillations se font plus vîte ou plus lentement, comme nous le ferons voir. Mais quoique l'on ait abandonné l'usage de la cycloïde, la théorie que M. Huighens avoit établie n'en est pas moins admirable; & nous lui devons la perfection actuelle de nos Horloges à pendule, puisque c'est de cette théorie que nous avons appris que les petits arcs de cercle ne different pas sensiblement des petites portions de cycloïde; ensorte qu'a faisant décrire au pendule de petits arcs, les oscillations en seroient isochrones, quoique les arcs décrits par le pendule vinssent à augmenter ou à diminuer par le changement de la force motrice.

Le Docteur Hook fut le premier en Angleterre, selon Derham, qui sit usage des petits arcs; ce qui donna la facilité de faire en même

temps usage des lentilles pesantes.

Le sieur Clement, Horloger de Londres, sit dans le même temps des Horloger à pendule qui décrivoient des petits arcs avec des lentilles pesantes. Ce principe a été suivi depuis ce temps par tous les Horlogers qui se sont appliqués à faire de bonnes machines. M. le Bon à Paris, a été un des premiers qui en ait sait usage; il sit même des lentilles de 50 à 60 livres pesant: c'est le même système qu'a suivi de nos jours M. de Rivaz.

On peut juger de la perfection où l'on a porté la construction & l'exécution des Horloges astronomiques, par l'état où elles étoient, lorsque Huighens les imagina. Les premieres Horloges à pendule qui furent faites sur ces principes, alloient 30 heures, avec un poids de 6 livres, dont la descente étoit de 5 pieds; & l'on en fait aujourd'hui

qui vont un an, avec un poids qui pese 2 livres, dont la descente

est de 5 pieds.

Au reste, la persection que l'Horlogerie a acquise depuis cent ans, n'a rien changé aux principes sondamentaux de ces machines; car le

le pendule est encore le meilleur régulateur des Horloges, qu'on nomme aussi Pendules; & le balancier gouverné par le spiral, est le

meilleur régulateur des Montres.

Jusqu'à Huighens, l'Horlogerie pouvoit être considérée comme un Art méchanique, qui n'exigeoit que la main-d'œuvre; mais l'application qu'il sit de la Géométrie & de la Méchanique pour ses découvertes, ont fait de cet Art une science où la main-d'œuvre n'est plus que l'accessoire, & dont la partie principale est la théorie du mouvement des corps, qui comprend ce que la Géométrie, le Calcul,

la Méchanique & la Physique ont de plus sublime.

La grande précision avec laquelle les Horloges à pendule divisent le temps, a facilité, & a donné lieu à d'excellentes observations; & c'est ce qui a engagé à appliquer aux machines qui mesurent le temps les divisions dont se servent les Astronomes dans leurs calculs. Par-là on a été en état d'assigner exactement & très-distinctement les plus petites parties du temps; c'est-à-dire, les minutes & les secondes. Ainsi la revolution journaliere du soleil, d'abord divisée en 24 parties, l'est maintenant en 86400 secondes, que l'on peut compter avec facilité: ce fut donc seulement après l'invention du pendule que l'on parvint à faire de bonnes Horloges qui marquerent les minutes & les secondes. Pour cet effet, on disposa ces machines de mansiere que, tandis que la roue qui porte l'aiguille des heures fait un tour, une autre roue fait un tour par heure; celle-ci porte une aiguille qui marque les minutes sur un cercle de cadran, divisé en 60 parties égales, dont chacune répond à une minute; & les 60 divisions à une heure. Enfin pour faire marquer les secondes, on disposa la machine de maniere qu'une de ses roues pût faire un tour en une minute: l'axe de cette roue porte une aiguille qui marque les secondes sur un cercle divisé en 60 parties, dont chacune répond à une seconde, & les 60 à une minute. On ajouta de la même maniere ces fortes de divisions aux Montres.

Dès la premiere invention des Horloges à roues dentées, les Artistes Horlogers imaginerent à l'envi dissérents méchanismes: tels sont les Horloges à reveil; celles qui marquent les quantiemes du mois, les jours de la semaine, les années, les quantiemes & phases de la lune, le coucher du soleil, les années bissextiles, &c. Mais parmi toutes les additions que l'on a faites aux Horloges & aux Montres,

il

il y en a entr'autres deux qui sont très-ingénieuses & très-utiles: la premiere est la Répétition; cette machine, soit pour Montre, soit pour Pendule, au moyen de laquelle on peut savoir à chaque instant du jour ou de la nuit les heures & les quarts: la seconde est l'invention des Horloges & des Montres à Equation. Pour connoître le mérite de ces sortes d'ouvrages, il faut savoir que les Astronomes ont découvert, après bien des observations, que les révolutions journalieres du soleil, ne se font pas tous les jours dans le même temps; c'est-à-dire, que le temps, compris depuis le midi d'un jour au midi suivant, n'est pas toujours le même; mais qu'il est plus grand dans certains jours de l'année, & plus court en d'autres. Or le temps mesuré par les Horloges étant uniforme, il arrive que ces machines ne peuvent suivre naturellement les écarts du foleil. On a donc imaginé un méchanisme qui est tel, que tandis que l'aiguille des minutes de l'Horloge tourne d'un mouvement uniforme, une seconde aiguille des minutes suit les variations du foleil. Enfin les plus belles machines que l'Horlogerie ait produites jusqu'ici, sont les Spheres mouvantes & les Planispheres.

On appelle Sphere mouvante une machine tellement disposée; qu'elle indique & imite à chaque moment la situation des planetes dans le ciel, le lieu du soleil, le mouvement de la lune, les éclipses, en un mot qu'elle représente en petit le système de l'Univers. Ainsi, selon le dernier système reçu par les Astronomes, on place le soleil au centre de cette machine, qui représente la sphere du monde: autour du soleil tourne Mercure; ensuite sur un plus grand cercle on voit Venus; puis la terre avec la Lune; après elle Mars; ensuite Jupiter avec ses quatre satellites; & enfin Saturne avec ses cing satellites ou petites lunes. Chaque planete est portée par un cercle concentrique au soleil: ces différents cercles sont mis en mouvement par les roues d'une Horloge, & ces roues sont cachées dans l'intérieur de la machine. Chaque planete y emploie, & imite parfaitement le temps de la révolution que les Astronomes ont déterminé: en conséquence de quoi Mercure tourne autour du soleil en 88 jours; Venus en 224 jours 7 heures; la terre en 365 jours 5 heures 49 minutes, & environ 12 secondes; la lune fait sa révolution autour de la terre en 29 jours 12<sup>h</sup> 44 minutes 3 fecondes; Mars en un an 321 jours 18 heures; Jupiter en onze ans 316 jours; & Saturne en 29 ans 155 jours 13 heures.

La sphere mouvante n'est pas une invention moderne, puisque Archimede qui vivoit il y a deux mille ans, & Possidonius qui vivoit du temps de Ciceron, en avoient composé & construit qui imitoient les mouvements des astres. On a fait dans ces derniers temps plusieurs spheres mouvantes: la plus parsaite dont on ait connoissance, est.

1. Partie.

celle qui a été placée à Versailles depuis quelques années: elle a été calculée par M. Passement, & exécutée sous sa direction par M. Dauthiau, Horloger.

On a aussi composé des Horloges qui marquent & qui indiquent le mouvement des planetes, comme le fait la sphere; mais avec cette dissérence que dans les machines qu'on nomme Planispheres, les révolutions des planetes sont marquées sur un même plan, par des ouvertures saites au cadran, sous lesquelles tournent les roues qui

représentent les mouvements célestes.

On a encore enrichi l'Horlogerie d'un grand nombre d'inventions qu'il seroit trop long de rapporter ici: on peut consulter quelques Ouvrages sur l'Horlogerie, qui ont été mis au jour; par exemple, le Traité de M. Thiout; celui du Pere Alexandre, le livre de M. le Paute, & le Recueil des Machines présentées à l'Académie Royale des Sciences: on trouvera sur-tout, dans le livre de M. Thiout, un grand nombre de machines très-ingénieusement imaginées pour parvenir à exécuter aisément toutes les parties qui composent la main-d'œuvre; il y a outre cela toutes sortes de pieces: cet ouvrage est proprement un recueil de machines servant à l'Horlogerie. Quant à la partie historique de l'Horlogerie, il faut consuler le Traité du P. Alexandre, le livre de Derham, &c.

On voit, par ce que nous avons dit jusqu'a présent, une partie des objets que l'Horlogerie embrasse: on peut juger par leur étendue, combien il faut réunir de connoissances pour posséder cette science.

L'Horlogerie étant la science de la mesure du temps, cet Art exige que ceux qui veulent le posséder connoissent les loix du mouvement des corps; qu'ils soient bons Géometres, Mathématiciens, Physiciens; qu'ils sachent le calcul, & qu'ils soient nés, non-seulement avec le génie propre à saissir l'esprit des principes, mais encore qu'ils soient

pourvus du talent d'en faire une juste application.

Je n'entends donc pas ici par l'Horlogerie, ainsi qu'on le fait communément, le métier d'exécuter machinalement des Montres & des Pendules par une imitation servile, & sans savoir sur quoi ce méchanisme est fondé; ce sont les sonctions du Manœuvre: mais j'entends que c'est l'art de disposer une machine d'après des principes, d'après les loix du mouvement, en employant les moyens les plus simples & les plus solides; & c'est-là l'ouvrage de l'homme de génie. Lors donc que l'on voudra former un Artiste Horloger qui puisse devenir célebre, il faut premiérement sonder sa disposition naturelle, & lui apprendre ensuite les méchaniques, &c. Nous allons entrer dans le détail de ce qui nous paroît lui devoir servir de guide.

Dabord on lui fera voir quelques machines dont on lui expliquera les effets: comment, par exemple, on mesure le temps; comment les roues agissent les unes sur les autres; comment on multiplie les nombres de leurs révolutions. D'après ces premieres notions, on lui fera sentir la nécessité de savoir le calcul, pour pouvoir trouver les révolutions de chaque roue; d'être Géometre, pour déterminer les courbures des dents; Méchanicien, pour trouver les forces qu'il saut appliquer à la machine pour la faire mouvoir; ensin Artisse, pour mettre en exécution les principes & les regles que ces sciences prescrivent. D'après cela, on lui fera étudier les machines & les sciences qui y ont rapport, & qu'il devra connoître; ayant attention de ne faire entrer dans ces connoissances, la main-d'œuvre, que comme l'accessoire.

Quand il fera question des régulateurs des Pendules & des Montres 🕻 il faudra lui en expliquer en gros les propriétés générales; comment on peut parvenir à les construire tels qu'ils puissent donner la plus grande justesse ; de quoi cela dépend ; de la nécessité de connoître comment les fluides résistent aux corps en mouvement; de l'obstacle qu'ils opposent à la justesse; comment on peut rendre cette justesse la plus grande possible; de l'étude sur les frottements de l'air; comment on peut rendre cette résistance la moindre possible; du frottement qui résulte du mouvement des corps qui se meuvent les uns sur les autres; quel effet il en résulte pour les machines; de la maniere de réduire ces frottements à la moindre quantité possible: on lui fera remarquer les différentes propriétés des métaux; les effets de la chaleur; comment elle tend à les dilater, & le froid à les condenser; de l'obstacle qui en résulte pour la justesse des machines qui mesurent le temps; des moyens de prévenir les écarts qu'ils occasionnent; de l'utilité de la Physique pour ces dissérentes choses, &c. Après l'avoir ainsi amené par gradation, on lui donnera une notion des machines qui imitent les effets des planetes; en lui faisant sentir la beauté de ces machines, on lui fera voir la nécessité d'avoir quelques notions d'astronomie; c'est ainsi que les machines mêmes serviront à lui faire aimer cet Art, & que les sciences qu'il apprendra lui paroîtront d'autant moins pénibles, qu'il en connoîtra l'absolue nécessité, & celle de joindre à ces connoissances la main-d'œuvre, afin de pouvoir exécuter lui-même ces machines d'après les regles que prescrit la théorie.

Quant à l'exécution, il me paroît convenable qu'il commence par celle des Pendules, qui est plus facile à cause de la grandeur des pieces; ce qui permet encore l'avantage d'exécuter toutes sortes d'essets & de compositions. La grande variété que l'on se permet dans la cons-

## xxxvj Discours préliminaire

truction des Horloges à pendule, accoutume l'esprit à voir les machines en grand; d'ailleurs, quant à la pratique même, il y a de certaines précisions que l'on ne connoît que dans la Pendule, & qui pourroient cependant s'appliquer aux Montres. Ainsi l'Eleve parvenu à l'intelligence des machines, aura des idées nettes de leurs principes; & lorsqu'il possédera l'exécution, il passera aisément à la pratique des Montres; & d'autant mieux, que le même esprit qui sert à composer & exécuter les Horloges à pendule, est également applicable aux Montres qui ne sont en petit que ce que les Pendules sont en grand.

Au reste, comme on ne parvient que par gradation à acquérir des lumieres pour la théorie, de même la main-d'œuvre ne se forme que par l'usage; mais cela s'acquiert d'autant plus vite que l'on a dans la tête ce que l'on veut exécuter. C'est pour cette raison que je confeille de commencer par l'étude de la science, avant d'en venir à la main-d'œuvre, ou, tout au moins, de les faire marcher en même temps.

Quoiqu'il soit essentiel d'étudier les principes de l'Art, & de s'accoutumer à exécuter avec précision, cela ne sussit cependant pas encore: on ne possede pas l'Horlogerie pour en avoir les connoissances générales: les regles que l'on apprend par la lecture & par l'étude, peuvent être applicables dans une machine actuellement existante, ou dans d'autres qui seroient pareilles; mais imaginer des moyens qui n'ont pas été mis en usage, & composer des nouvelles machines, c'est à quoi ne parviendront jamais ceux qui ne possedent que des regles, & qui ne sont pas doués de cet heureux génie que l'on ne peut tenir que de la nature. Ce talent ne s'acquiert pas par l'étude, elle ne sait que le persectionner & aider à le developper. Lorsqu'on joint aux dons de la nature celui de sciences, on ne peut que composer de très-bonnes choses.

On voit d'après ce tableau, que pour pouvoir posséder à fond l'Art de l'Horlogerie, il faut avoir la théorie de cette science, le talent de l'exécution. & un génie propre pour inventer: trois choses qui ne sont pas faciles à reunir dans la même personne; & d'autant moins, que jusques ici on a regardé l'exécution des pieces d'Horlogerie, comme la partie principale, au lieu qu'elle n'est que la derniere. Cela est ti vrai, qu'une Montre ou une Pendule la mieux exécutée, sera de très-grands écarts, si elle n'est pas construite sur de bons principes; & au contraire cette machine médiocrement exécutée ne laistera pas que d'aller sort bien, si les principes dont on s'est servi pour la composer sont bons. Si la justesse des machines qui mesurent le temps depend principalement des principes que l'on suit, il faut bien observer que si l'on veut avoir une machine parsaite, il faut joindre

à la composition, la plus exacte & la plus scrupuleuse exécution: c'est à la théorie à diriger la main, & à placer à propos les opérations délicates.

Je ne prétends donc pas qu'on puisse négliger la main-d'œuvre, au contraire; mais persuadé qu'elle ne doit être qu'en sous ordre, & que ce n'est que le mérite de l'Ouvrier; ce dont il n'est pas ici question, je souhaite qu'on apprécie le mérite de la main, & celui du génie, chacun selon sa valeur. Je crois être d'autant plus en droit de le dire, que je ne crains pas que l'on me soupçonne de dépriser ce que je ne possede pas: j'ai fait mes preuves en Montres & en Pendules, & en des parties très difficiles; & je suis en état de convaincre les plus

incrédules par des faits existants.

Je dois d'autant plus insister sur cela, que la plupart des personnes qui se mêlent de l'Horlogerie sont fort éloignées de penser qu'il faille savoir autre chose que tourner & limer: ce n'est pas uniquement leur saute; cette erreur tire sa source de la maniere dont on sorme ordinairement les Eleves. On place un enfant chez un Horloger pour y demeurer huit ans; là on l'occupe à faire des commissions, & à ébaucher quelques pieces d'Horlogerie: s'il parvient au bout de ce temps à faire un mouvement, il est supposé fort habile. Il ignore cependant sort souvent l'usage de la machine qu'il a faite. Il se présente avec son prétendu savoir à la Maîtrise, il fait, ou fait exécuter par un autre le ches-d'œuvre qui lui, est prescrit; il est reçu Maître, prend boutique, vend des Montres & des Pendules, & se dit Horloger. On peut donc regarder comme un miracle, si un homme ainsi conduit devient jamais habile Artisse.

On appelle communément Horlogers, ceux qui exercent l'Horlogerie; mais il est à propos de distinguer l'Horloger, comme on l'entendici, de l'Artiste qui possede les principes de l'Art: ce sont deux personnes absolument différentes. Le premier pratique en général l'Horlogerie, sans en avoir les premieres notions, & se dit Horloger,

parce qu'il travaille à une partie de cet Art.

Le second embrasse au contraire cette science dans toute son étendue: on pourroit l'appeller l'Architeste méchaniste. Un tel Artiste ne s'occupe pas d'és seule partie; il fait les plans des Montres, des Pendules, ou des autres machines qu'il veut construire; il détermine la position de chaque piece, leur direction, les sorces qu'il faut employer, les dimenssons, &c; en un mot il construit l'édifice; & quant à l'exécution, il fait choix des Ouvriers qui sont capables d'en exécuter chaque partie. C'est sous ce point de vue que l'on doit considéme l'Horlogerie, & que l'on peut espérer d'avoir de bonnes ma-

#### XXXVIII Discours préliminaire

chines, ainti que nous le ferons voir dans un moment. Nous allons maintenant parler de chaque ouvrier que l'on employe pour la fabrication des Montres & des Pendules; le nombre en est très-grand, car chaque partie est exécutée par des Ouvriers particuliers qui ne font toute leur vie que la même chose.

Ce qui concerne la pratique ou la main-d'œuvre se divise en trois branches, leiquelles comprennent tous les Ouvriers qui travaillent à

l'Hodogerie.

1°, Les Ouvriers qui font des grosses Horloges des clochers, &c: on appelle ceux-ci Horlogeurs ou Groffiers.

2<sup>3</sup>, Les Ouvriers qui font les Pendules : on les appelles Horlogers

Persialiers.

37, Les Ouvriers qui font les Montres: on les appelle Ouvriers en

M:i:.

Les Ouvriers qui fabriquent les grosses Horloges, sont des especes de Serruriers machinistes: ils font eux-mêmes tout ce qui concerne ces Horloges; ils forgent les montants dans lesquels doivent être placees les roues: ils forgent auffi les roues qui sont de ser \*, & leurs pignons d'acier; ils font les dents des roues & des pignons à la lime, après les avoir divilées au nombre de parties convenables; ouvrage très-long & bien pénible. Il faut être plus qu'un Ouvrier pour difpoier à propos ces iones d'ouvrages : car il faut de l'intelligence poer distribuer avantageusement les rouages, proportionner les forces des roues aux efforts qu'elles ont à vaincre, fans cependant les rendre ples peiantes qu'il n'est beioin, ce qui augmenteroit les frottements mal à propose. Les constructions de ces machines varient selon les lieux où elles sont placees. Les conduites des aiguilles ne sont pas saciles à executer: la grandeur totale de la machine & des roues, &c, est relative à la grandeur des aiguilles qu'elle doit mouvoir, à la cloche qui doit être employee pour fonner les heures; ce qui détermine la force du marteau. & celul-ci la force des roues. Pour compoler avantageulement des fortes de machines, il est nécessaire de podéder la théorie de l'Horlogerie : ces mêmes Ouvriers font aussi les Horloges pour les Chiteaux, celles pour les escaliers, &c.

Voici l'enumeration des Ouvriers pour les Parielles.
16. Le prenner ouvrige que l'on fait faire au Cuvriers qui travaillent aux Persiules, est ce qu'on appelle le Monereur ex riger, qui combite dans les noues. Les pignions à les détentes : des Ouvriers que l'en appelle l'aplas de mossement et rater, ne font qu'ebaucher l'ou-

<sup>·</sup> Ches per in the trains of the first section

vrage; dont le mérite consiste dans la dureté des roues & des pignons: les dents des roues doivent être d'une égale grosseur, & distantes entr'elles; elles doivent avoir les formes & les courbures

requises, &c. \*

2º, Le Finisseur est celui qui termine les dents des roues; c'est-à-dire, qui fait les courbures des dents, qui finit leurs pivots, qui fait les trous dans lesquels ils doivent tourner, les engrenages, l'échappement; il est chargé de l'exécution des essets de la sonnerie, ou de la répétition, &c: il ajuste les aiguilles, le pendule ou lentille; ensin il fait marcher l'Horloge. Reste au Méchaniste, c'est-à-dire, à l'Horloger à revoir les essets de la machine: si, par exemple, les engrenages sont bien faits ainsi que les pivots des roues; si l'échappement fait parcourir au pendule l'arc convenable; si la pesanteur de la lentille & les arcs qu'elle décrit sont relatiss à la force motrice, &c: il doit ensin examiner les essets de la sonnerie ou répétition, &c.

3°, La Fendeuse est une Ouvriere qui fend les roues des Pendules;

elle ne fait que cela.

4°, Le Faiseur de ressorts fait les ressorts des Pendules: il ne s'occupe uniquement qu'à cela. Ce que l'on peut exiger d'un Faiseur de ressorts, c'est qu'il les fasse fort longs & de bon acier trempé assez dur pour ne pas perdre son élasticité, mais pas assez dur pour casser: il faut que l'action du ressort, en se débandant, soit la plus égale possible, & que les lames ne se frottent pas en se développant:

5°, Les Faiseurs de lentilles de poids pour faire marcher les Pendules:

ces mêmes Ouvriers font aussi les aiguilles d'acier des Pendules.

6°, Les Graveurs pour les aiguilles de cuivre.

- 7°, Le Graveur qui fait les cadrans de cuivre pour les Pendules à secondes, &c.
- 8°, Le Polisseur: celui-ci polit les pieces de cuivre du mouvement de la Pendule; le Finisseur termine & polit celles d'acier.
  - 9°, Les Emailleurs ou Faiseurs de cadran des Pendules.

10°, Les Ouvriers qui argentent les cadrans de cuivre.

11°, Les Ciseleurs qui font les boîtes & cartels pour les Pendules.

- 12°, Les Ebénistes qui font les boîtes de marqueterie & autres. Les Horlogers doivent ger les Ebenistes & les Ciseleurs pour le dessein des boîtes; & comme ils ne sont pas communément en état de le faire par eux-mêmes, il est à propos qu'ils consultent des Architectes ou de bons Dessinateurs.
  - 13°, Les Doreurs pour les bronzes des boîtes & des cartels, &c.

<sup>\*</sup> Dans le Chapitre XXXVI de la premiere Partie, on verra tous les détails de pratique d'une Pendules à répétition.

14°, Les Metteurs en couleur: ceux-ci donnent la couleur aux bronzes des boîtes des Pendules, aux cartels, cadrans, &c. Cette couleur imite la dorure.

15°, Les Fondeurs pour les roues des Pendules, & de différentes

pieces qui s'employent pour les mouvements.

16°, Les Fondeurs qui font les timbres, qui les tournent & les polissent. Voilà en gros les Ouvriers qui travaillent aux Pendules ordinaires. Les Pendules à équation ou autres machines composées, sont exécutées par différents Ouvriers en blanc, par des Finisseurs, &c, & sont conduites & composées par l'Horloger.

Les Ouvriers qui travaillent aux Montres sont les suivants:

1°, Le Faiseur de mouvements en blanc: il fait, ainsi que ceux des Pendules, les roues & les pignons, lesquels exigent à peu-près les mêmes précautions: ces Ouvriers n'exécutent que les mouvements des Montres simples.

2°, Le Faiseur de rouages: cet Ouvrier qui ne s'occupe qu'à faire les

rouages des Montres ou repétitions.

3°, Les Cadraturiers sont ceux qui font cette partie de la répétition qui est sous le cadran, dont le méchanisme est tel que, lorsque l'on pousse le bouton ou poussoir de la Montre, cela fait répéter l'heure

& le quart marqué par les aiguilles.

4°, Le Finisseur est l'Ouvrier qui termine l'ouvrage du Faiseur de mouvements. Il y a deux sortes de Finisseurs, celui qui finit le mouvement des Montres simples, & celui qui termine le rouage d'une Montre à repétition: l'un & l'autre finissent les pivots des roues, les engrenages. Quand les Montres sont à roues de rencontre, les Finisseurs font aussi les échappements: le Finisseur égalise la fusée avec son ressort; il ajuste le mouvement dans la boîte, remonte la Montre dorée, & la fait marcher. Il ne reste à l'Horloger qu'à la revoir, à examiner les engrenages, la grosseur des pivots, la liberté de leur mouvement dans leurs trous, les ajustements du spiral, l'échappement, le poids du balancier, l'égalité de la fusée, &c. L'Horloger doit retoucher lui-même les parties qui ne sont pas selon les regles, & donner ainsi l'ame à la machine; mais il faut premiérement qu'elle ait été construite sur des bons principes.

5°, Les Faiseurs d'échappements des Montres à Findre. Ceux-ci ne font que les échappements, c'est-à-dire, la roue de cylindre, le cylindre même sur lequel ils fixent le balancier. Ils ajustent la coulisse, & le spiral: comme aucun des échappements connus en Montre, ne corrige ni ne doit corriger les inégalités de la force motrice, c'est aux Méchanilles, qui font faire des échappements, à prescrire la dispositon

& les dimensions qu'ils doivent avoir; c'est-à-dire, que c'est à eux à fixer les nombres des vibrations, la grandeur des arcs qu'ils doivent faire parcourir, le poids du balancier relatif à la force du ressort puisque, comme nous le verrons, c'est sur ce rapport que roule toute la justesse des Montres.

60, Les Faiseurs de ressorts des Montres: ceux-ci ne sont que les

petits resorts.

7°, La Faiseuse de chaînes de Montre. On tire ordinairement ces chaînes toutes faites de Geneve ou de Londres.

8°, Les Faiseuses de spiraux: on tire aussi les spiraux de Geneve.

Un spiral exige beaucoup de soin pour être bon; & sa bonté est très-essentielle dans une Montre. Il faut qu'un spiral soit du meilleur acier possible; qu'il soit bien trempé, asin qu'il restitue toute la quantité de mouvement qu'il reçoit, ou du moins la plus approchante.

9°, L'Emailleur ou Faiseur de cadrans.

10°, Le Faiseur d'aiguilles.

110, Les Graveurs qui font les ornements des cogs, des rosettes, &c.

12°, Les Doreuses: ces semmes ne sont que dorer les platines, les coqs & autres parties des Montres. Il faut qu'elles usent de beaucoup de précaution, pour que le degré de chaleur qu'elles donnent à ces pieces ne les amolisse pas.

13°, Les Polisseuses sont occupées à polir les pieces de cuivre d'une

Montre, telles que les roues, &c, qui ne se dorent pas.

14°, Les Ouvriers qui polissent les pieces d'acier, les marteaux, &c.

15°, Les Fendeuses de roues.

16°, Ceux qui taillent les susées & les roues d'échappement. La justesse d'une roue d'échappement dépend sur-tout de la justesse de la machine qui sert à la tailler: elle dépend encore des soit de celus qui la fend. Il est donc essentiel d'y apporter des attentions, parce que cela contribue aussi à la justesse de la marche de la montre.

17°, Les Monteurs de bostes des Montres, soit en or en en argent.

18°, Les Faiseurs d'étuis.

19°, Les Graveurs & Cifeleurs que l'on employe pour orner les

20°, Les Emailleurs qui peignent les figures & les fleurs dont on décore les boîtes: les Horlogers peuvent bien, sans préjudicier à la bonté de l'ouvrage intérieur, orner les boîtes de leurs Montres; il fam pour cela qu'ils fassent choix d'habiles Artistes, Graveurs & Emailleurs.

21°, Les Ouvriers qui font les chaînes d'or pour les Montres, soit pour homme ou pour semme; les Bijoutiers & les Horlogers sont I, Partie,

également ces chaînes. Je ne parle pas ici d'un très-grand nombres d'Ouvriers, qui ne font uniquement que les outils & instruments dont se servent les Horlogers: ce détail seroit long, & d'ailleurs il n'est qu'accessoire à la main-d'œuvre.

On voit par cette division de l'exécution des pieces de l'Horlogerie, qu'un habile Artiste Horloger ne doit être uniquement occupé,

1°, Qu'à étudier les principes de son art, à faire des expériences, à conduire les Ouvriers qu'il employe, à revoir leur ouvrage à mesure

qu'ils exécutent les pieces.

On voit 2°, que chaque partie d'une Pendule ou d'une Montre doit être parfaite, puisqu'elle est exécutée par des Ouvriers qui ne sont jamais occupés qu'à faire la même chose; ainsi ce qu'on doit exiger d'un habile homme, c'est qu'il construise lui-même ses Montres & ses Pendules sur de bons principes appuyés de l'expérience; d'employer de bons ouvriers, & de revoir chaque piece à mesure qu'on l'exécute; d'en corriger les défauts; enfin lorsque le tout est exécuté, il doit rassembler les parties, & établir entr'elles l'harmonie qui fait l'ame de la machine. Il faut donc qu'un tel Artiste soit en état d'exécuter lui-même au besoin toutes les parties qui constituent les Montres & les Pendules; car il ne peut diriger & conduire les Ouvriers que dans ce cas, & encore moins pourroit-il corriger leurs ouvrages s'il ne savoit pas exécuter. Il est aisé de voir qu'une machine d'abord bien construite par l'Artiste, & ensuite exécutée par distérents Ouvriers, est préférable à celle qui ne seroit faite que par un seul & même Artiste, puisqu'il n'est pas possible à un même homme de s'occuper de la recherche des principes, de faire des expériences, &. C'exécuter en même temps avec la perfection dont est capable l'Ouvrier qui borne toutes ses facultés à exécuter les pieces.

A juger du point de perfection de l'Horlogerie par celui de la main-d'œuvre, on imagineroit que cet Art est parvenu à son plus grand degré de perfection: en esset, on exécute aujourd'hui les pieces d'Horlogerie avec des soins & une délicatesse surprenante; ce qui prouve sans doute l'adresse de nos Ouvriers, & la beauté de la main-d'œuvre, mais nullement la perfection de la science; puisque les principes n'en sont pas encore déterminés, & que la main-d'œuvre seule ne donne pas la justesse de la marche des Montres & des Pendules. Or cette justesse est le propre de l'Horlogerie. Il seroit donc à souhaiter que l'on s'attachât davantage aux principes, & qu'on ne sit pas consister le mérite d'une Montre, simplement dans l'élégance de l'exécution, qui n'est que l'esset de la main; mais bien dans l'in-

telligence de la compolition, ce qui est le fruit du génie,

L'Horlogerie ne se borne pas uniquement aux machines qui mefurent le temps; cet Art étant la science du mouvement, on voit que tout ce qui concerne les machines quelconques peut être de son ressort: aussi de la persection de cet Art, dépend celle de différentes machines & instruments; comme, par exemple, les instruments propres à l'Astronomie & à la Navigation, les instruments de Mathématique, les machines propres à faire les expériences de Physique, &c.

Le célébre Graham, Horloger Anglois, Membre de la Société Royale de Londres, n'a pas peu contribué à la perfection des instruments d'Astronomie; & les connoissances qu'il possédoit dans les différents genres dont nous avons parlé, prouvent bien que la science de l'Horlogerie les réunit toutes. Il est vrai que cela est réservé à ceux qui sont doués d'un genie supérieur; mais pour parvenir à ces connoissances, il suffiroit d'exciter l'émulation des Artistes, & les mettre

un peu plus en honneur qu'on n'a fait jusqu'à présent.

Nous distinguerons trois sortes de personnes qui travaillent ou qui s'ingerent de travailler à l'Horlogerie: les premiers, dont le nombre est le plus considérable, sont ceux qui ont pris cet état sans goût, sans disposition ni talent, & qui le professent par routine, sans application, & sans chercher à sortir de seur médiocrité & même de seur ignorance: ceux-là travaillent simplement pour gagner de l'argent, le hazard seul ayant décidé du choix de seur état. Les seconds sont ceux qui par un desir très-louable de s'élever au-dessus du commun des Artistes, cherchent à acquérir les connoissances & les principes de l'Art; mais aux efforts desquels la nature ingrate se resuse. Ensin le petit nombre renserme des Artistes intelligents qui, nés avec des dispositions particulieres, & possédant l'amour du travail & de l'Art, s'appliquent à découvrir des nouveaux principes, & à approfondir ceux qui sont déja établis.

Pour être un Artiste de ce genre, il ne sussit pas d'avoir un peu de théorie, quelques principes généraux des méchaniques, & d'y joindre l'habitude au travail; il faut de plus une disposition particuliere, que l'on ne tient que de la nature; cette disposition seule tient lieu de tout: lorsqu'on est né avec ce genie, on ne tarde pas à acquérir le reste; en faisant usage de ce don précieux, on acquiert bien-tôt la pratique; & un Artiste tel que je le suppose, n'exécute rien dont il ne sente les essets, ou qu'il ne cherche à les analyser; rien n'échappe à ses observations: & quel chemin ne fera-t-il pas dans son Art, s'il joint à ces dispositions l'étude de toutes les découvertes faites jusqu'à son temps? Il est rare sans doute de trouver des génies assez heureux pour réunir toutes ces parties essentielles; mais on en trouve qui ont

toutes les dispositions naturelles, à qui il ne manque que l'occasion d'en faire l'application, & qui se livreroient tout entiers à la perfection de leur Art, si leur émulation étoit récompensée: il ne faudroit, pour rendre un service essentiel à l'Horlogerie & à la Société, que piquer leur amour propre; faire une distinction de ceux qui sont vraiment Horlogers d'avec ceux qui ne sont simplement qu'Ouvriers, ou même Charlatans: il faudroit ensin consier l'administration du corps de l'Horlogerie aux plus intelligents; faciliter l'admission à ceux qui ont des talents reconnus, & en exclure à jamais ces misérables Ouvriers qui, outre qu'ils arrêtent les progrès de l'Art, tendent encore à le détruire.

S'il est nécessaire de partir d'après des principes de méchanique pour composer des pieces d'Horlogerie, il n'est pas moins de les vérifier par des expériences; car quoique ces principes soient invariables, comme ils sont la plupart compliqués, & qu'on doit les appliquer à de très-petites machines, il en résulte des effets différents, & affez difficiles à analyser. Nous observerons qu'il y a deux manieres de procéder à ces expériences: les unes sont faites par des gens sans intelligence qui les exécutent pour s'éviter la peine de rechercher par une étude & une analyse pénible, que souvent ils ne soupçonnent pas, l'effet qui doit résulter d'un méchanisme composé sans regles, sans principes & sans vue; ce sont des Ouvriers qui se conduisent par le tâtonnement, comme fait l'Aveugle avec son bâton: la seconde classe de personnes qui sont des expériences, est composée d'Artisses instruits des principes de méchaniques, des loix du mouvement, des diverses actions des corps les uns sur les autres; & qui, doués d'un génie qui sait décomposer les effets les plus désicats d'une machine, voyent des yeux de l'esprit, tout ce qui doit résulter de telle ou telle combinaison; qui peuvent en faire le calcul d'avance, la construire de la maniere la plus avantageuse; ensorte que s'ils font des expériences, c'est moins pour apprendre ce qui doit en résulter, que pour voir la confirmation des principes qu'ils ont établis, & les effets qu'ils avoient analysés. J'avoue qu'une telle maniere de voir est très-pénible, & qu'il faut être doue d'un génie particulier; aussi apartient-t-il à fort peu de personnes de faire des expériences utiles, & qui alent un but marqué.

L'Horlogerie livrée à elle-même, sans encouragements, sans distinctions, sans récompenses, s'est élevée par ses propres forces au point où nous la voyons de nos jours: cela ne peut être atribué qu'à l'heureuse disposition de quelques Artistes, qui aimant assez leur Art pour en rechercher la persection, ont excité entr'eux une émulation

dul a produit des effets aussi avantageux, que si on les eût encouragés par des récompenses. Le germe de cet esprit d'émulation est dû aux Artistes Anglois que l'on sit venir en France au temps de la Régence; entr'autres au célebre Sully \*, le plus habile de ceux qui s'établirent alors en France: Julien LE Roy éleve de le Bon, fort habile Horloger étoit fort lié avec Sully : il profita de ses lumieres; ce qui ioint à son mérite personnel, lui valut la réputation dont il a joui jusqu'à sa mort. Celui-ci eut des émules, entr'autres Enderlin qui étoit doué d'un vrai génie pour les méchaniques; ce que l'on peut voir par plusieurs bons Mémoires & plusieurs Machines qui ont beauco p enrichi le Traité d'Horlogerie de M. Thiout. On ne doit pas oublier Jean-Baptiste Dutertre, fort habile Horloger, Gaudron. Pierre LE Roy, & THIOUT l'aîné, dont le Traité d'Horlogerie fait l'éloge. Nous devons à ces habiles Artistes grand nombre de recherches, & sur-tout la perfection de la main-d'œuvre; mais quant à la théorie & aux principes de l'art de la mesure du temps, ils n'en ont point traité. Il n'est donc pas étonnant que l'on ait écrit de nos jours beaucoup d'absurdités.

Le seul Ouvrage dans lequel il soit quession de principes, est un Mémoire de M. de Rivaz, qui sert de réponse à un écrit anonyme contre ses découvertes. C'est aux disputes que les Horloges à un an ont excitées, & à ce Mémoire, que nous devons l'esprit d'émulation qui animé nos Artistes modernes. Cette époque a été aussi favorable à

l'Horlogerie, que celle que nous devons à Sully.

Il seroit à souhaiter que M. de Rivaz, ce savant Méchanicien, eût pratiqué & suivi l'Horlogerie: ses connoissances en méchanique, & son heureux génie auroient beaucoup servi à persectionner ce bel Art.

Il faut convenir que les Artistes qui ont enrichi l'Horlogerie de nouvelles découvertes, méritent tous nos éloges, puisque leurs travaux pénibles n'ont eu pour objet que la persection de l'Art, pour lequel ils ont facrissé leur fortune; car il est bon d'observer qu'il n'en est pas de l'Horlogerie, comme des autres Arts, tels que la Peinture, l'Architecture, ou la Sculpture: dans ceux-ci, l'Artiste qui excelle, est non-seulement encouragé & récompensé; mais comme il se trouve beaucoup d'amateurs en état de juger de leurs productions, la réputation & la fortune suivent ordinairement le mérite. Un excellent Artiste Horloger peut au contraire passer sa vie dans l'obscurité, tandis que d'impudents Plagiaires, des Charlatans, & autres misérables Marchands ou Ouvriers, jouiront de la fortune & des encoura-

<sup>\*</sup> C'est à Sully que nous devons la Regle artist- | très bon Mémoire sur les moyens de persection sielle du temps : ouvrage excellent qui contient un d'une Montre.

gements dûs au seul mérite; car le nom que l'on se fait dans lemonde; porte ordinairement moins sur le mérite réel de l'ouvrage, que sur la maniere dont il est annoncé. Il est aisé d'en imposer au public, qui se laisse facilement entraîner à croire un Charlatan sur sa parole, parce qu'il est dans l'impossibilité de vérisser & de juger par lui-même

li on ne lui en impose pas.

On doit encore d'autant plus tenir compte aux Artistes Horlogers qui cherchent à étendre les limites de leur Art, que parmi le grand nombre d'Artistes qui travaillent à l'Horlogerie, il y en a un trèspetit nombre en état de sentir le mérite de certaines recherches. Au reste, cela ne doit pas empêcher un Artiste de donner toute son application à son Art; car si dans le moment actuel les autres Artistes ne tirent pas tout le fruit de son travail, insensiblement ceux qui le méditeront, pourront non-seulement l'atteindre, mais encore le surpasser.

C'est à cet esprit d'émulation, que la Société des Arts, formée sous la protection de S. A. S. M. le Compe de Clermont, doit son origine. On ne peut que regretter qu'un établissement qui auroit pu devenir fort utile au public, ait été de si courte durée. On a cependant vu sortir de cette Société de très-bons Sujets qui illustrent aujourd'hui l'Académie des Sciences; & plusieurs Mémoires \* fort bien faits

fur l'Horlogerie.

De concert avec plusieurs habiles Horlogers, nous avions formé le projet de rétablir cette espece d'Académie, & proposé à seu MM. Julien Leroy, Thiout l'aîné, & quelques autres Artistes intelligents; tous auroient fort desiré que ce projet eût réussi; mais un d'eux me dit formellement alors, qu'il ne vouloit pas y entrer si tel autre y étoit admis. Cette petitesse me sit connoître la cause de la chûte de la Société des Arts, & désesperer de la rétablir, à moins que le Ministere ne voûlut s'y intéresser en favorisant cet établissement par des récompenses qui serviroient à dissiper ces basses jalousses. On me permettra de détailler ici quelques-uns des avantages d'une pareille Société ou Académie d'Horlogerie.

L'Horlogerie est parvenue à un point de perfection que je crois au-dessus de l'Horlogerie Angloise; ce que l'on doit attribuer au seul amour de quelques Artistes. Cependant, malgré cet avantage, elle est sur le point de retomber dans le mépris: le peu d'ordre que l'on observe pour ceux que l'on reçoit dans le Corps; &, plus que tout cela, le commerce que sont les Marchands, les Ouvriers sans droit ni talents; quelques Domessiques & autres gens intriguants, qui trompent la

Leroy; Voyez Regle Artificielle du Temps.

Public avec des faux noms, & qui avilissent l'Art; toutes ces choses ôtent la consiance que l'on avoit aux Artistes célebres: ceux-ci découragés & ensin entraînés pat le torrent, seront obligés de faire comme les autres; ils cesseont d'être Artistes, pour devenir Marchands.

L'Horlogerie, dans son origine en France, paroissoit être un objet de trop petite conséquence pour l'Etat, pour mériter l'attention du Gouvernement; on ne prévoyoit pas encore que cela pût former dans la suite une branche de commerce aussi considérable qu'elle peut l'être de nos jours: il n'est donc pas étonnant que cet Art ait été abandonné à lui-même. Mais aujourd'hui l'Horlogerie est absolument différente de ce qu'elle étoit alors; elle a acquis un très-grand degré de perfection; nous possédons au plus haut point l'art d'orner avec goût nos boîtes de Pendules & de Montres, dont la décoration est fort au-dessus de celles des Etrangers, qui tâchent envain de nous imiter. Il ne faut donc plus envisager l'Horlogerie comme un Art seulement utile à nous-mêmes; il faut maintenant la considérer relativement au commerce qu'on en peut faire avec l'Etranger.

C'est par l'établissement d'une Société académique, que l'Art de l'Horlogerie pourroit acquérir le plus de consiance de la part de

l'Etranger.

Car 1°, une telle Académie ferviroit à porter l'Horlogerie au plus haut point de perfection, par l'émulation qu'elle exciteroit parmi les Artistes: les Arts ne se sont perfectionnés que par le concours de

plusieurs personnes qui traitoient le même objet.

2°, Les registres de cette Société serviroient comme d'archives, où les Artistes iroient déposer ce qu'ils auroient inventé; les Membres de ce Corps, plus éclairés, & plus intéressés à ce qu'il ne se commit aucune injustice, arrêteroient les plagiats qui se sont tous les jours impunément. Avec le secours des Mémoires que l'on ras-sembleroit, on parviendroit, avec le temps, à publier un Traité d'Horlogerie, plus utile que ceux qui ont été publiés jusqu'à présent : c'est par le manque de pareilles archives, que l'on voit reparoître de temps en temps, & avec succès, tant de constructions proscrites; & c'est ce qui continuera d'arriver, toutes les sois que l'amour de la nouveauté fera recevoir indistinctement & sans examen toutes sortes de machines, nouvelles ou non : le Public se persuade alors que l'Art se persectionne, tandis qu'il ne fait que revenir sur ses pas, en tournant comme sur un cercle; ou l'on admet pour original tout ce que l'on n'a pas encore vu.

3°, L'émulation que donneroit une pareille Société académique; serviroit à former des Artistes, qui en partant du point où leurs pré-

## Myiij Discours préliminaire sur l'Horlogerie?

décesseurs auroient laissé l'Art, le porteroit encore plus loin ; car pour être un membre utile d'un corps, il faudroit étudier, travailler, faire des expériences, ou se résoudre à être consondu avec la foule des mauvais Ouvriers.

4°, Enfin il en résulteroit un avantage pour chaque Membre; car alors le Public instruit de ceux à qui il pourroit donner sa consiance; cesseroit d'acheter les ouvrages d'Horlogerie chez les Marchands qui souvent le trompent; assuré de ne trouver chez l'Artiste connu que d'excellentes machines. Ensin, de ces dissérents avantages, il en résulteroit que la persection où notre Horlogerie est portée, seroit plus connue de l'Etranger qui lui donneroit une entiere présérence sug celle de nos voisins.



# TABLE

# DES CHAPITRES

Contenus dans cette premiere Partie.

| PLAN DE L'OUVRAGE,                                                                                                                                                                                                           | Page :                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Discours sur l'Horlogerie,                                                                                                                                                                                                   | Page j<br>xxvij                        |
| Essai sur l'Horlogerie, premiere Partie,                                                                                                                                                                                     | Page 1                                 |
| CHAPITRE I. De la division du Temps: Du temps vrais Du temps moyen ou uniforme, CHAP. II. Description d'une Machine propre à mesur avec les définitions des principaux termes de l'Horlog                                    | ou apparent :<br>ibid<br>er le temps , |
| Définitions ou explications des termes & des noms des pri<br>d'une Machine propre à mesurer le temps,                                                                                                                        | _                                      |
| CHAP. III. Descripțion d'une Pendule à secondes & à                                                                                                                                                                          | * *                                    |
| Description de la sonnerie,                                                                                                                                                                                                  | 24                                     |
| CHAP. IV. Réslevions sur les Sonneries ordinaires & sur nients. Idée des moyens qu'on peut proposer pour y res<br>CHAP. V. Description d'une Sonnerie d'heures & dem<br>appliquer à une Horloge qui marche un an, sans avoir | médier, 27<br>ies, propre d            |
| montée,                                                                                                                                                                                                                      | 29                                     |
| CHAP. VI. Des Répétitions,<br>CHAP. VII. Description d'une Pendule à répétition,<br>pement à ancre,                                                                                                                          | 3 <b>3</b><br>-avec l'échap<br>36      |
| CHAP. VIII. Des Montres; premieres notions de ces la CHAP. IX. Description d'une Montre à roue de rencon CHAP. X. Description d'une Montre à répétition dont le                                                              | itre, 49                               |
| est à cylindre,<br>I. Partie                                                                                                                                                                                                 | £ 54                                   |

| <b>t</b> ": | TABLE DES CHAPITRES.                                                                                                                     |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CHAP.       | XI. Description d'une Montre à réveil,                                                                                                   | 62               |
|             | XII. Comment on fait marquer l'Equation du temps                                                                                         | s à une          |
| Mac         | hine: Description d'une Pendule d'équation,                                                                                              | 66               |
| CHAP.       | XIII. Des Pendules d'équation à corcles mabiles,                                                                                         | 72               |
| CHAP.       | XIV. Description d'une Montre d'équation à second                                                                                        | les con-         |
|             | iques, marquant les mois de l'année & leurs quantieme                                                                                    |                  |
|             | XV. Destription d'une Pendule d'équation à deux a                                                                                        |                  |
|             | inutes concentriques; elle marque les mois de l'année                                                                                    | , leurs          |
|             | ricenes & ber années hissenrifes                                                                                                         | , 1 , <b>7</b> 9 |
|             | XVI. Description d'une Equation à deux aiguilles &                                                                                       |                  |
|             | NITT TO C                                                                                                                                | 86               |
|             | XVII. Description d'une Cadrature d'équation, qui n                                                                                      |                  |
|             | que le temps vrai,                                                                                                                       | . 88             |
|             | s Pendules qui marquent les heures, les minutes & les seco                                                                               |                  |
|             | temps vrai se <b>uloment <sub>e</sub> pat-les</b> vibrations inégales d'un pen<br>s'alonge & se raccourcit, inventé par le P. Alexandre, | ~ ~              |
| <u> </u>    | <u>ા તેવાર્જી તેવાર</u> માં માર્ગનો કે કે માના કે માત્ર માટે કે જે છે. તેવાર કોઈ વર્ષ કરો કરો કે જો છે.                                  | 4:               |
|             | XVIII. Description d'une Montre d'équation à répo                                                                                        |                  |
|             | oudes concentriques d'un feul battement,                                                                                                 | 92<br>Jules eu   |
|             | XIX. De la maniere de tracer les courbes de Pend                                                                                         | 102              |
|             | ures dequation is a comme                                                                                                                |                  |
|             | . Tailler la courbe d'une Rendule d'équation,<br>. De la manière de sailler les courbes des Montres & Pendules                           | ibid             |
| ે છે : 🔭 📆  | ion à cadrans mobiles,                                                                                                                   | ios              |
|             | l'utilité des Montres d'équation,                                                                                                        | . 310            |
| CHAR        | XX. De l'usage de la Table d'équarien pour régler les                                                                                    | ORUTA            |
| Tipesia     | P. Morlogenie,                                                                                                                           | 112              |
| - T.        | ble de la correction qu'il faut faire au bout de cent ans Julies                                                                         | מעמל אר          |
|             | avoir le midi moyen au midi vrai,                                                                                                        | 115              |
|             | age de la colonne des différences,                                                                                                       | 116              |
| : De        | la maniere de régler une Horloge astronomique par les étoiles fix                                                                        | res, 12 <b>2</b> |
| CHAP.       | XXI. Description de l'Echappement à repos en Pendul                                                                                      | k, 128           |
|             | marque sur les échappements,                                                                                                             | 130              |
|             |                                                                                                                                          | -                |
|             | XXII. Description de l'échappement à cylindre,<br>XXIII. Des échappements à recul,                                                       | 131              |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                    | 135              |
| . De        | l'échappement à roue de rencontre,                                                                                                       | 136              |

| TABLE DES CHAPITRES.                                                                                                         | lj                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CHAP. XXIV. De l'échappement à double levier & à ance                                                                        | e. 138                      |
| CHAP. XXV. Description de la machine à fendre les dents a                                                                    |                             |
| de Montres & de Pendules,                                                                                                    | 141                         |
| Description de la machine à ventrer les roues d'échappements,                                                                | 147                         |
| CHAP. XXVI. De la Fusée & de ses propriétés,                                                                                 | 148                         |
| Description de la machine à tailler les susées,                                                                              | 150                         |
| Maniere de tailler une fusée,                                                                                                | 153                         |
| De la maniere d'égaliser les susées,                                                                                         | 154                         |
| CHAP. XXVII. Description de différents outils & instrum                                                                      | ents les                    |
| plus utiles pour l'exécution des pieces d'Horlogerie,                                                                        | 158                         |
| Description de l'outil à placer les roues droites en cage,                                                                   | 165                         |
| CHAP. XXVIII. Description de l'Instrument que j'ai constru                                                                   | uit pour                    |
| mesurer la force des Ressorts de Montres, pour servir à dét                                                                  |                             |
| la pesanteur des balanciers.                                                                                                 | 166                         |
| CHAP. XXIX. De l'outil d'Engrenage, & de la maniere d                                                                        |                             |
| miner exactement les grosseurs des pignons & de faire de                                                                     | bons en-                    |
| grenages,                                                                                                                    | 169                         |
| Maniere de prendre la grosseur des pignons,                                                                                  | 171                         |
| CHAP. XXX. Description d'une répétition de Montre à trois                                                                    | s partiès                   |
| d'une nouvelle disposition,                                                                                                  | 174                         |
| CHAP. XXXI. Des soins d'exécution & de construction                                                                          | n d'une                     |
| Montre,                                                                                                                      | 177                         |
| Du Régulateur,                                                                                                               | · ibid                      |
| Observations sur le Balancier d'une Montre, & sur la main-d'a                                                                | œuvre d <b>e</b>            |
| ce régulateur,                                                                                                               | 179                         |
| De l'Echappement,                                                                                                            | 180                         |
| Remarque sur les échappements à roue de rencontre,<br>Du Rouage de la Montre,                                                | 181                         |
|                                                                                                                              |                             |
| CHAP. XXXII. Des causes qui font arrêter ou varier une I                                                                     | 18¢                         |
|                                                                                                                              |                             |
| CHAP. XXXIII. Examen des causes qui font arrêter & v.                                                                        |                             |
|                                                                                                                              | 197,                        |
| Seconde Partie. Des causes de variations des Pendules,                                                                       | 202                         |
| 1°. Des variations produites par la nature même de l'Horloge,<br>2°. Des causes de variations des Horloges, produites par la | eliυ∧ <b>π</b> ρυω<br>−1n1α |
| construction & la viciense exécution.                                                                                        | 20 <u>3</u>                 |
| grayon y ya richinge carrons.                                                                                                | 5                           |
|                                                                                                                              |                             |

•

•

| CHAP. XXXIV. De la maniere de juger des nouvelles prod<br>en Horlogerie,                  | 201                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CHAP. XXXV. Des Barometres & Thermometres à aiguille                                      | , 21               |
| CHAP. XXXVI. Des opérations de la main-d'œuvre, pour                                      | Pexe               |
| cution des pieces d'Horlogerie,                                                           | 217                |
| Division de ce Chapitre.                                                                  |                    |
| I. De la disposition ou plan de la machine,                                               | 218                |
| II. De l'exécution du Rouage de l'Horloge à répétition,                                   | 225                |
| 1°. Monter la cage,                                                                       | ibio               |
| 2°. Faire les roues,                                                                      | 233                |
| 3°. Monter le barillet, & faire l'encliquetage du mouvement,                              | 242                |
| 4°. De l'exécution des pignons,& de la maniere d'assembler le roua                        |                    |
| 5°. Faire les dentures, former les engrenages sur l'outil, & m<br>roues en cage,          | ettre 16.<br>3 I 6 |
|                                                                                           | _                  |
| III. Tracer le plan de la cadrature de répétition,                                        | 332                |
| IV. De la main-d'œuvre de la cadrature & autres parties                                   |                    |
| repétition,                                                                               | 338                |
| V. De l'emboîtage du mouvement,                                                           | 399                |
| VI. Opérations requises pour exécuter un cadran d'émail,                                  | 397                |
| 1°. Faire la Plaque du cadran,<br>2°. De l'Email, maniere de le préparer pour l'employer, | 398                |
| 3°. Préparation de la plaque du cadran avant de la charger d'éma                          | 400<br>il. 401     |
| 4°. Du Fourneau,                                                                          | 403                |
| 🗸 🦸 De l'arrangement du charbon & de la mouffle ,                                         | 404                |
| VII. Ajuster les Aiguilles,                                                               | 409                |
| Dorer les aiguilles en or moulu,                                                          | 418                |
| Préparation de l'or,                                                                      | ibio               |
| Préparation des aiguilles pour y appliquer l'or, & les dorer,                             | 419                |
| VIII. De l'ajustement du Timbre & des Marteaux,                                           | 420                |
| IX: De l'exécution du Ressort moteur de l'Horloge,                                        | 426                |
| 1°. De l'Acier que l'on employe pour faire les ressorts de Pendule                        | : de la            |
| maniere de forger ces ressorts,                                                           | 427                |
| 2°. Forger le ressort à froid,                                                            | 428                |
| 3°. Préparation pour la trempe du ressort;<br>4°. Plier le ressort en spirale,            | 429                |
| T . I see so regions on journe,                                                           | 434                |

| TABLE DES CHAPITRES.                                                                     | lii        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5°. Faire les crochets de l'arbre & du barillet pour le ressort,<br>Eprouver le ressort, | 435<br>437 |
| X. De l'Echappement de l'Horloge; de la maniere de l'exécut                              |            |
| le rendre isochrone,                                                                     | 438        |
| x°. Faire la tige d'échappement qui porte l'ancre, le Coq d'échap                        | -          |
| & l'avance ou retard,                                                                    | 439        |
| Remarque sur la longueur à donner à la Fourchette,                                       | 443        |
| 2°. Fendre la roue d'échappement, en achever les dents, &                                | finir les  |
| croifées ,                                                                               | 446        |
| 3°. Tracer l'Ancre pour former l'échappement,                                            | 449        |
| 4°. De l'exécution de l'ancre d'éshappement,                                             | 453        |
| Achever l'échappement,                                                                   | 456        |
| 5°. De l'exécution du pendule,                                                           | 457.       |
| XI. Faire marcher en blanc le mouvement de l'Horloge, & la                               |            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                    | 46 L       |
| Examen du rapport de la pesanteur du régulateur à la force motri                         | ce , 466   |
| Régler l'Horloge,                                                                        | 467        |
| XII. De l'exécution de l'échappement à repos, applicable                                 | e à une    |
| Horloge à secondes,                                                                      | 471        |

FIN de la Table des Chapitres de cette premiere Partie.

# APPROBATION.

J'A 1 examiné par ordre de Monseigneur le Chancelier un manuscrit intitulé: Essai sur l'Horlogerie; & je crois que les amateurs de cet Art en verront l'impression avec plaisir. A Paris ce 28 Mai 1761.

DEPARCIEUX.

#### PRIVILEGE DU ROI.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maitres des Requetes ordinaires de notre Hotel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: Salut. Notre amé le Sieur Ferdinand Berthaud, Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de sa composition, qui a pour titre: Essai sur l'Horlogerie; s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce nécessaires: A ces causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de sois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons désenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérets. A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele sous le contrescel des Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglements de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON; & qu'il en tera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & seal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur FRYDEAU DE BROU: le tout à peine de nullité des Présences; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledie

Exposant & ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans soussirir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signissée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & séaux Conseillers-Secretaires, soi soit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaisir. Donné à Paris le cinquieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cent soixante-deux, & de notre Regne le quarante-huitieme. Par le Roi en son Conseil.

#### Signé, LE BEGUE.

Registré sur le Registre XV de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 385, folio 344, conformémens au Réglement de 1723, qui fait désenses, Article 41, à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & saire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de sournir à la susdite Chambre, neus Exemplaires prescrits par l'article 108 du même Réglement. A Paris, ce 27 Octobre 1762.

Signé, LE BRETON, Syndica



# ESSAI

SUR

# L'HORLOGERIE.

PREMIERE PARTIE.

## CHAPITRE PREMIER.

De la division du Temps: Du Temps vrai, ou apparent: Du Temps moyen, ou uniforme.

I. L'HORLOGERIE est la science de la mesure du Temps; les Pendules & les Montres sont les machines dont on se sert pour cette mesure. Il est donc à propos, avant que de passer au méchanisme des ouvrages d'Horlogerie, de donner une notion de la maniere dont le Temps est naturellement divisé, I. Partie.

## 2 Essai sur l'Horlogerie.

2. Le mouvement du Soleil est celui dont on se sert communément pour mesurer le Temps, parce que ce mouvement est celui que l'on observe le plus facilement; nous allons expliquer comment on divise le Temps des révolutions du Soleil.

### DÉFINITION.

3. L'INSTANT où le Soleil est parvenu à sa plus grande hauteur au-dessus de l'horizon (par sa révolution journaliere,) est celui que l'on appelle Midi. Le Temps qui s'écoule depuis le midi d'un jour au midi suivant, est ce que l'on appelle Jour Astronomique (2) ou solaire. On divise le jour en 24 parties égales appellées Heures.

4. On divise l'heure en 60 parties appellées Minutes: la minute est divisée en 60 parties que l'on nomme Secondes. (Les Astronomes divisent la seconde en 60 parties qu'ils appellent Tierces: celles-ci en Quartes, &c.) Un jour est donc de 1440 minutes ou de 86400 secondes: l'heure de 3600 secondes, &c.

- 5. Tous les jours de l'année ne sont pas exactement de même durée; car le Soleil emploie tantôt quelques secondes de plus depuis le midi d'un jour au midi suivant, & tantôt quelques secondes de moins. Le mouvement du Soleil est donc inégal, ainsi qu'il est aisé de s'en convaincre : car si l'on a une bonne Pendule à secondes dont le mouvement soit uniforme, & qui soit tellement réglée, qu'après avoir été mise avec le Soleil un jour quelconque, elle marque tous les jours 24 heures, & qu'au bout d'un an à pareil jour le midi de la Pendule se rencontre avec celui du Soleil, dans cette supposition il arrivera que dans les autres jours de l'année la Pendule aura marqué midi, tantôt avant & tantôt après le midi au Soleil. Or puisque le mouvement de la Pendule est supposé uniforme, il saut nécessairement que la dissérence qui se trouve entre les deux midis soit causée par la variation du Soleil.
  - 6. Si donc on a une Pendule telle que nous venons de le

Dans l'usage civil on compte un jour depuis minuit, ou douze heures de la nuit, jusqu'à minuit suivant.

supposer, & qu'on la mette le 23 Décembre au midi à l'instant que le Soleil le marque, on verra que, pendant le cours de l'année, les deux midis différeront entr'eux selon les quantités

que nous allons rapporter.

7. Le lendemain 24 Décembre le midi au Soleil retardera de 30 secondes sur celui de la Pendule, & cet écart ira toujours en augmentant jusqu'au 11 Février, jour auquel le midi du Soleil retardera de 14 minutes 39 secondes sur celui de la Pendule; depuis le 11 Février ce retard ira en diminuant jusqu'au 14 Avril que le midi au Soleil commencera d'avancer & continuera jusqu'au 15 Mai, jour où l'accéleration sera de 4 minutes une seconde. Le midi au Soleil se rapprochera insensiblement de celui de la Pendule; & le 15 Juin les deux midis seront de nouveau ensemble. Le 16 Juin le midi au Soleil commencera à retarder sur le midi de la Pendule, & il continuera ainsi jusqu'au 25 Juillet que le midi au soleil sera en retard de 6 minutes précises sur celui de la Pendule: ce retard ira en diminuant jusqu'au 31 Août, jour où les deux midis seront d'accord. Enfin le 1 Septembre le midi au Soleil commencera d'avancer sur celui de la Pendule; il continuera d'avancer de plus en plus jusqu'au 1 Novembre: il avancera ce jour de 16 minutes 10 secondes; dès-lors il commencera de se rapprocher, de sorte que les deux midis seront de nouveau d'accord le 23 Décembre.

8. Les différences que l'on aura apperçues entre le midi au Soleil & celui de la Pendule, prouvent donc l'inégalité des jours & des heures qui sont mesurées par le Soleil. C'est par cette raison que les Astronomes ont été obligés d'imaginer des jours tous égaux entr'eux, ou de 86400 secondes : ils iont moyens proportionnels entre le plus long & le plus court des jours solaires inégaux; ils sont chacun exactement la 365° partie de la durée d'une année commune, au lieu que les jours solaires vrais, sont tantôt d'un peu plus & tantôt d'un peu moins que cette 365e partie. Enfin les heures ou les 24e parties de ces jours, qu'on appelle moyens, sont parsaitement égales entr'elles.

Same of the second

## Essai sur l'Horlogerie.

9. On appelle Temps moyen ou égal celui qui est ainsi réduic à l'égalité; c'est le même qui est marqué par la Pendule com-

parée, comme nous venons de le dire.

10. Le Temps qui est marqué par les Méridiennes & par les Cadrans supposés bien construits, est le Temps vrai. On l'appelle aussi apparent, parce que c'est celui que le Soleil nous montre, en paroissant saire chaque jour un tour autour de la Terre, quoique ce soit réellement la terre qui, en tournant sur son axe, présente au Soleil successivement tous les points de sa surface.

II. On appelle Equation du Temps ou des Horloges, la différence qu'il y a entre le midi au Soleil & celui de la Pen-

dule, c'est-à-dire, du temps vrai au temps moyen.

Nous allons expliquer d'après les Astronomes quelles sont

les caufes de la variation du Soleil.

- I 2. Le jour naturel ou solaire n'est pas proprement mesuré par une révolution entiere de la terre sur son axe, mais par le temps qui s'écoule, tandis que le plan d'un Méridien (a) qui a passé sous le Soleil, vient à y repasser une seconde sois par la révolution de la Terre. Or si la Terre n'avoit point d'autres mouvements que celui de sa rotation autour de son axe, tous les jours seroient exactement égaux les uns aux autres & auroient tous pour mesure le temps de la révolution de l'Equateur terrestre (b); mais cela n'est pas tout-à-sait ainsi. Car tandis que la Terre tourne autour de son axe, elle avance en même temps dans son orbite (c); de sorte que quand un Méridien qui a passé par le centre du Soleil, a fait une révolution entiere, ce Méridien ne se retrouve pas précisément dirigé au Soleil.
- 13. Soit (Planche I, fig. 1) S le Soleil; & soit AB une portion de l'Ecliptique. Supposons que la ligne MD représente

L'Equateur est un grand cercle qui est | C'est la même chose que l'Ecliptiques

a On entend par Méridien un Plan qui ségalement éloigné des deux Poles de la Terre qu'il divise en deux parties égales, son plan est perpendiculaire à l'axe de la Terre.

L'orbite de la Terre est le chemin l'horizon du lieu où l'on conçoit le Plan : | qu'elle trace dans le Ciel en tournant autour du Soleil par sa révolution annuelle,

coupe la terre par ses Poles, & qui continué, passe par le centre du Soleil lorsque cet aftre est le plus élevé au - dessus de chaque lieu de la Terre a son Méridien.

un Méridien quelconque dont le Plan prolongé passe par le centre du Soleil lorsque la Terre est en A. Imaginons ensuite que la Terre avance dans son orbite, & qu'en faisant une révolution autour de son axe elle arrive en B, le Méridien MD se trouvera dans une position md parallele à la premiere MD; par conséquent le Méridien dans ce nouvel état ne passera pas par le centre du Soleil, & les peuples qui y sont placés n'auront pas encore midi: il faut pour cela que le Méridien dm fasse encore un mouvement angulaire, & décrive l'angle dBf, asin que son Plan puisse passer par le Soleil. Les jours solaires sont donc plus longs que le temps d'une révolution de la Terre sur son axe.

14. Cependant si les Plans de tous les Méridiens étoient perpendiculaires au Plan de l'orbite terrestre, & si la Terre parcouroit son orbite avec un mouvement unisorme, l'angle dBf seroit égal à l'angle BSA, & les arcs df & AB seroient semblables; par conséquent l'intervalle d'un midi à l'autre seroit toujours le même, puisque l'arc AB & l'angle Bdf seroient toujours de la même quantité de degrés; tous les jours solaires seroient donc égaux, & le Temps moyen

seroit le même que le Temps vrai.

point un mouvement uniforme dans son orbite; lorsqu'elle est plus distante du Soleil, elle décrit un plus petit arc, & lorsqu'elle en est plus près, elle décrit un plus grand arc (2) dans le même temps. D'ailleurs les plans des Méridiens ne sont point perpendiculaires à l'Ecliptique, mais à l'Equateur; & cette seule raison, indépendamment de l'inégalité du mouvement de la Terre, doit rendre les jours inégaux; car l'Ecliptique sait avec l'Equateur un angle d'environ 23 degrés : Or si on divise l'Ecliptique en plusieurs arcs égaux qui représentent le chemin (supposé unisorme) du Soleil pendant chaque jour, & que par les poles du monde & par chacun des points de division on fasse passer des Méridiens célestes, les arcs de

<sup>\*</sup> Cette inégalité du mouvement de la terre est causée par l'excentricité de l'orbite qu'elle décrit autour du Soleil.

l'Equateur compris entre les Méridiens ne seront point égaux entr'eux comme les arcs de l'Ecliptique; par conséquent la distance entre le moment où le Soleil passe par un Méridien & le moment du jour suivant où il retourne à ce même Méridien, ne sera pas le même pour tous les jours de l'année.

16. Nous substituons ici au mouvement réel de la Terre le mouvement apparent du Soleil, qui produit le même effet,

& qui rend la chose un peu plus facile à entendre.

17. Ainsi en supposant même que le Soleil eût un mouvement uniforme dans l'Ecliptique, le temps qui coule uniformément ne pourroit être représenté par l'intervalle entre le midi d'un jour & le midi d'un autre. Or le Soleil ne se meut pas uniformément dans son orbite; ainsi cette cause jointe à celle de l'inclinaison de l'Equateur, forme les inégalités que l'on remarque dans le mouvement du Soleil: ce sont ces inégalités qui forment l'Equation du Temps.

18. Les Astronomes ont donc calculé des Tables d'Equations qui marquent pour tous les jours de l'année la dissérence du Temps vrai au Temps moyen. Elles sont d'un grand usage pour régler les Pendules & les Montres. On en trouvera à la fin de cet Ouvrage: la maniere de s'en servir est expli-

quée au Chapitre XX.

19. Je ne m'arrêterai pas à faire voir comment les Astronomes ont déterminé les écarts du Soleil, & calculé les Tables d'Equations; cela n'entre pas dans le plan de mon Ouvrage: il sussit que l'on voye en gros l'origine de ces variations, & que l'on trouve le résultat des Calculs des Astronomes. Au reste ceux qui desireront mieux connoître cette matiere, peuvent consulter les Institutions Astronomiques de Keill, traduites par M. le Monier, & l'Article Equation du Temps du septieme volume de l'Encyclopédie. Cet article est de M. d'Alembert; c'est d'après lui que j'ai expliqué les causes des variations du Soleil.

#### CHAPITRE II.

Description d'une Machine propre à mesurer le Temps, avec les définitions des principaux termes de l'Horlogerie.

20. SI L'ON SUSPEND un corps quelconque A (Pl. I. fig. 2) à un fil; qu'on l'éloigne de la verticale v, qu'on l'amene quelque part en x, & qu'on l'abandonne ensuite à lui-même, l'action de la pesanteur sur le corps le sera descendre en v, & par la vîtesse acquise il remontera du côté opposé à la même hauteur dont il étoit descendu; ensuite il redescendra par sa pesanteur, & continuera ainsi à se mouvoir de droite à gauche & de gauche à droite, par l'action de la pesanteur jointe à la qualité que tout corps a de se conserver dans son état actuel, soit de repos, soit de mouvement.

2 I. On nomme Pendule un corps A ainsi suspendu & disposé

à se mouvoir autour du point fixe du fil.

22. On nomme Vibration ou Oscillation, le mouvement que fait le Pendule pour aller de droite à gauche, ou pour

revenir de gauche à droite.

23. Un Pendule ainsi mis en mouvement, iroit perpétuellement de la même maniere, s'il n'étoit rallenti petit à petit par la résistance de l'air, & par la roideur du fil au point de suspension. Si donc on compte un certain nombre de vibrations (2), on pourra s'en servir pour mesurer le Temps;

opération. Mon but étant principalement mesurent le Temps, en commençant par

Nous supposons ici que l'on ne con- 1 comme la théorie du Pendule est trèsnoisse aucune machine qui puisse mesurer le connue, on peut se dispenser d'une telle Temps, & que l'on ignore quelle doit être la longueur d'un Pendule pour baure un de faire concevoir l'effet des machines qui nombre donné de vibrations en une heure. Or dans ce cas il faudroit effectivement les notions les plus simples, j'ai pu faire compter les vibrations du Pendule, mais | cette supposition.

car s'il fait 100 vibrations par heure, il en fera 200 en deux heures, 2400 en 24 heures, & ainsi de suite: mais on voit que l'on ne pourroit connoître par ce moyen les parties du Temps, que dans le cas où on seroit toujours présent pour compter les vibrations. D'ailleurs l'expérience qui nous a appris que le mouvement du Pendule diminue sensiblement. nous a fait connoître aussi, que les vibrations se sont en un moindre temps, à mesure qu'elles diminuent d'étendue, de forte que l'on ne mesureroit pas exactement le Temps en comptant des vibrations inégales; ainsi la méthode de mesurer le Temps par le nombre des vibrations d'un Pendule seul, seroit très-incommode & peu exacte. Il faudroit donc appliquer près de ce Pendule une puissance qui lui restituât à chaque vibration la même quantité de mouvement qu'il perd, de maniere que les vibrations fussent toujours de même étendue. & se sissent par conséquent dans le même temps. Enfin il faudroit ajouter près de ce Pendule des pieces qui communiquassent tellement avec lui, qu'elles fissent l'office de Compteur.

Nous allons faire voir comment on pourroit disposer trèssimplement une machine pour produire à la fois ces deux effets.

24. Supposons donc maintenant que l'on attache sur une verge de fer ab ( Pl. I. fig. 3 ) un corps A, & que la partie B de cette verge soit mobile sur l'angle du couteau C autour duquel le corps A peut se mouvoir de même que s'il étoit suspendu par un fil. Supposons de plus que l'on fixe en B une branche B c d qui porte les deux talons c d, & que l'on place près de cette branche du Pendule une roue C (dentée comme on le voit) qui puisse tourner sur elle-même. Si dans cet état on suspend un poids à un fil enveloppé sur l'axe de la roue C, & qu'enfin cette roue communique tellement avec la piece Bcd, qu'à chaque vibration du Pendule un des bras d'ou c permette à une dent de la roue de s'échapper, celle-ci servira de Compteur; car lorsque le Pendule monte en z, la branche d montera en d; ensorte que la dent de la roue qu'elle retenoit s'échappera, la roue étant entraînée par l'action du poids, tandis que le bras c s'engagera dans l'intervalle d'une

dent inférieure; à chaque vibration, il n'échappera donc qu'une dent; & lorsque le Pendule redescendra, la branche d s'engagera dans les dents de la roue, tandis que la branche c laissera échapper une dent, & ainsi de suite, à mesure que le Pendule fait ses vibrations.

25. Or on peut se servir en même temps de l'action du poids sur la roue, pour restituer au Pendule la sorce qu'il perd à chaque vibration: pour cet esset il saut sormer sur les bras d, c, des plans inclinés sur lesquels agiront alternativement les dents de la roue, en sorte que chaque dent tende à écarter les

bras c & d avant de s'échapper.

I. Partie.

- 26. Enfin si l'on suppose que la roue C porte 60 dents, & que chaque vibration du Pendule se fasse en une seconde, chaque révolution de la roue seroit de 120 vibrations du Pen-, dule; car lorsqu'une dent c a communiqué sa force au bras c, elle s'échappe, & elle continue à tourner à mesure que les autres dents agissent successivement sur chaque bras; & lorsque cette dent c est parvenue en d, elle agit sur le bras d; le Pendule fait sa vibration, elle s'échappe; & continuant de tourner, elle va de nouveau agir en c, en sorte qu'à chaque tour de la roue, la même dent agit deux fois sur le Pendule. Or chaque dent de la roue produit le même effet; le Pendule fait donc un nombre de vibrations double du nombre des dents de la roue: mais nous avons supposé que la roue a 60 dents; le Pendule fait donc 120 vibrations pendant que la roue fait un tour. D'ailleurs chaque vibration étant d'une seconde, la roue reste 120 secondes ou deux minutes à faire une révolution.
- 27. Si donc on place sur l'axe prolongé de cette roue une aiguille ou index m, qui tourne en même temps que la roue, & que l'on divise un cercle ou cadran R en 120 parties, cette aiguille marquera les secondes par son passage sur chaque division, & la révolution de l'aiguille indiquera qu'il s'est écoulé deux minutes. On auroit donc une machine qui entretiendroit le mouvement du Pendule, & qui serviroit de Compteur. Mais comme la vîtesse des révolutions de la roue exige.

roit que l'on renveloppât fort souvent le fil sur son axe, & qu'ainsi l'on ne pourroit connoître les parties du temps que de deux en deux minutes, à moins que l'on ne sût toujours présent pour compter le nombre des révolutions de la roue, il faudra donc ajouter quelques autres pieces pour éviter cet embarras <sup>2</sup>.

28. On pourra donc ajouter une roue D qu'un poids tende à faire tourner, & dont les dents par conséquent agiront sur les dents d'une petite roue e que l'on fixera sur l'axe de la roue C: si on suppose que cette roue D porte 108 dents, qui est un nombre assez grand, & la petite roue e six dents, alors la roue D employera dix-huit fois plus de temps à faire un tour que la roue C; car chaque dent de la roue D fera avancer une dent de la petite roue e: ainsi, lorsqu'elle aura avancé de six dents, la petite roue e aura aussi avancé de ses six dents, & par conséquent elle aura fait un tour, aussi bien que la roue C'à laquelle elle est fixée; & ainsi lorsque la roue D aura fait un tour, la roue C en aura fait 18, nombre qui exprime combien de fois 6, nombre des dents de la roue e, est contenu dans 108 nombre des dents de la roue D; mais la roue C reste deux minutes à faire un tour, la roue D reste donc 18 sois 2 minutes à faire une révolution, c'est-à-dire, 36 minutes.

29. On appelle Pignons les petites roues dont les dents engrennent dans celles d'une plus grande roue. Le pignon appartient à la roue sur l'axe de laquelle il est sixé. Ainsi la roue

e s'appelle le pignon de la roue C.

30. L'addition de la roue D n'étant pas suffisante pour avoir une révolution assez lente pour marquer les heures, & d'ailleurs cette roue D tournant en sens contraire de la roue C, on ajoutera encore une roue E qui ait 120 dents, laquelle engrénera dans les dents d'un pignon f, que l'on sixera sur l'axe de la roue D: ce pignon f aura 6 dents; ainsi, selon ce que nous avons dit, il fera 20 révolutions pour une

Il seroit bien possible de faire la roue car cette roue qui devroit avoir 1800 dente; C, de maniere qu'elle sit un tour par heure, mais ce moyen seroit très-désectueux;

de la roue E. Or la roue D reste 36 minutes à saire une révolution; la roue E restera vingt sois 36 minutes, ou 720 minutes, (qui sont 12 heures,) à en saire une. Faisant donc porter par l'axe prolongé de cette roue E une aiguille S, & en traçant sur la plaque GG, autour de l'axe des cercles concentriques dont l'un soit divisé en 720 parties partagées de 60 en 60, & l'autre en 12 parties, le passage de l'aiguille sur les divisions du premier, indiquera les minutes, & son passage sur les divisions du second indiquera les heures.

31. Enfin en adaptant sur l'axe de la roue E, une poulie H, dont le fond soit hérissé de pointes pour arrêter la corde I, qui est enveloppée sur cette poulie, l'action du poids P sur cette corde, entraînera la poulie a, & par conséquent la roue E; celle-ci communiquera à la petite roue f sa force qui sera transmisse par le moyen des autres roues D, e, C, jusqu'au Pendule, en sorte que le Pendule une sois mis en mouvement, continuera à se mouvoir, & que les roues marqueront, par leurs révolutions, les parties du temps divisé par le Pendule.

32. L'on aura donc par ce moyen une machine propre à mesurer le temps, & qui pourra marquer les heures, les minutes & même les secondes.

33. Une telle machine sera donc une des plus simples que l'on puisse exécuter pour produire un tel esset, & la justesse de son mouvement sera très-grande. Car c'est une propriété du Pendule que ses vibrations de même étendue sont toujours de la même durée; or l'action du poids P est constamment la même, soit qu'il agisse lorsqu'il est monté jusqu'à la poulie, ou lorsqu'il est à 10 ou 20 pieds au-dessous; sa pesanteur est toujours la même; il imprime donc la même force aux roues, quelle que soit sa situation; il ne peut y avoir de dissérence que le poids de la corde, laquelle étant plus longue à mesure que le poids descend, augmente la pesanteur du poids; mais cette dissérence est si petite, qu'on ne doit pas en tenir compte:

Car ce poids P n'est retenu que par le | & s'eulement capable d'obliger la corde de contre-poids p qui est beaucoup plus léger, | s'ensoncer dans les pointes de la poulie.

ainsi la roue C transmettra toujours sensiblement la même for ce; le Pendule décrira les mêmes arcs; ses vibrations seront donc de la même durée, &c.

34. Lorsque ce poids sera entiérement descendu, afin de 'le remonter facilement, on construira la poulie H de cette maniere: On attachera sur la roue E une piece K appellée Cliquet, avec une vis sur l'axe de laquelle il puisse tourner. On fixera à côté de la poulie & sur son axe une roue L dentée comme on le voit dans la figure. (Une roue taillée de cette sorte s'appelle un Rochet). L'on attachera aussi sur la roue E un ressort M qui, s'appuyant sur le cliquet K, l'obligera de s'engager en dedans des dents du rochet L, toutes les fois qu'en tournant elles s'échapperont de dessous le cliquet. (Ce méchanisme s'appelle Encliquetage.) Lors donc que l'on voudra remonter le poids P, on tirera en en-bas le contre-poids p dont la corde obligera la poulie de rétrograder, ce que le cliquet K lui permettra de faire; car les côtés inclinés des dents du rochet L'écarteront successivement le cliquet K que l'action du ressort M fera toujours retomber dans l'entredeux; & dès qu'on cessera de remonter le poids P, sa pesanteur entraînera la poulie H; mais les côtés droits des dents du rochet L arcbouteront contre le cliquet K, ainsi la poulie ne pourra tourner sans entraîner avec elle la roue E.

35. Ayant ainsi déterminé la disposition de cette machine; on fixera sur la plaque NO le couteau qui doit porter le Pendule. Cette plaque pourra s'attacher contre un mur avec deux clous. On élevera à la distance d'environ deux pouces, la plaque ou cadran GG, au moyen des piliers QQ, &c. ces deux plaques NO, GG, paralleles entr'elles, sormeront ce qu'on appelle la Cage, dans laquelle on placera les roues D, E, C, & leurs pignons. Les axes de ces roues seront terminés par de plus petits axes qu'on appelle Pivots, lesquels entreront dans des trous saits aux deux plaques, en sorte que les roues tourneront librement sur elles-mêmes par le moyen

de ces pivots.

12

Définitions ou Explications des termes & des noms des principales pieces d'une Machine propre à mesurer le Temps.

36. Le Pendule AB dont le mouvement regle la marche des roues, s'appelle le Régulateur, parce que l'égalité de la durée de ses vibrations réduit à un mouvement uniforme celui des roues que le poids moteur tend à rendre accéléré.

37. On appelle vibrations ou oscillations isochrones, celles qui sont d'une égale durée de temps. Elles sont alors de même

étendue (33).

38. On appelle Echappement l'effet composé de la roue C sur les bras c,d, pour imprimer au Pendule la sorce requise pour l'entretenir en mouvement, & de l'action réciproque des bras a, b sur les dents de la roue qui ne peuvent échapper que par les vibrations du Pendule (24).

39. La roue C s'appelle Roue d'échappement ou Rochet d'échappement. La piece Bcd s'appelle Ancre ou Piece d'échappement.

40. On nomme Engrenage l'action d'une roue sur un pignon pour le faire tourner. Les pignons sont ordinairement construits en acier, & les roues en cuivre.

41. On nomme Rouage, un assemblage de roues & de pignons pour produire un certain mouvement. Telles sont les

roues E, D, C, & leurs pignons e, f.

42. On appelle le Moteur un Agent quelconque, tel qu'un poids P, ou un ressort bandé, qui donne le mouvement à une machine.

43. Enfin une machine semblable à celle que nous ve-

nons de décrire, s'appelle une Pendule ou une Horloge.

44. On donne communément le nom d'Horloge aux Pendules qui sont placées dans les clochers & châteaux. Cependant nous employerons présérablement le mot Horloge, sur-tout lorsque nous aurons à parler du Pendule régulateur; afin que l'on ne consonde pas cette partie de la machine avec la machine même.

## 14 ESSAISUR L'HORLOGERIE:

45. Pour que le corps A éprouve une moindre résistance dans l'air, on le fait très-pesant, & on lui donne une sorme lenticulaire. C'est par cette raison que l'on nomme lentille ce corps A: nous verrons dans la seconde Partie de cet Ouvrage tout ce qui concerne le régulateur d'une Horloge, & comment il doit être disposé pour agir le plus avantageusement.

46. Il nous reste à faire observer que, pour savoir le temps qu'une telle machine peut marcher sans être remontée, il faut mesurer la hauteur dont ce poids peut descendre, & la circonférence de la poulie. Je suppose donc que cette hauteur est de 6 pieds, & la circonférence de l'intérieur du canal de la poulie de trois pouces. A chaque tour de la poulie, le poids descendra d'une quantité égale à sa circonférence; ainsi le nombre de tours que la poulie sera, dépend du nombre de sois dont sa circonférence est contenue dans la longueur de la descente du poids: dans cet exemple, c'est soixante-douze pouces qui contiennent trois pouces 24 sois. La poulie & la roue E feront donc 24 tours, pendant que le poids descendra: or chaque tour de la roue E se fait en 12 heures; cette machine ira donc pendant 12 jours sans être remontée.

47. Pour prolonger le temps de sa marche, on pourra ajouter encore une roue sur laquelle on adaptera l'encliquetage qui est sur la roue E: on lui substituera un pignon que l'on fixera sur l'axe de cette roue, pour s'engrener dans la roue ajoutée; & selon que celle-ci aura un plus grand nombre de dents par rapport à celles du pignon, la durée du mouvement de

la machine sera augmentée.

48. On peut encore allonger le temps de la marche d'une Horloge, en fixant une poulie A (figure 4) sur la premiere roue, & plaçant la poulie H & l'encliquetage derriere la plaque GG; & faisant passer la corde par les poulies B, C, dont l'une C portera le poids P, & l'autre B le contre-poids p, les deux bouts de la corde devront être joints, & de maniere à pouvoir passer alternativement sur les quatre poulies A, B, C, H; de cette maniere on double la longueur de la corde, & par conséquent le temps de la marche de l'Horloge, sans être

obligé de la placer plus haut; mais aussi il faut doubler la pesanteur du poids P, parce que la poulie H qui ne contribue en rien au mouvement de l'Horloge, supporte la moitié du poids P, de sorte qu'il n'y a que l'autre moitié qui fasse l'office de moteur.

#### REMARQUE I.

49. Dans le dessein de la machine que nous avons décrite, nous avons placé le Pendule à côté du rouage, asin d'en faire mieux voir tout le méchanisme. On le place ordinairement derriere le rouage, quoique cela soit d'ailleurs assez indissérent.

50. Si l'on exécutoit la machine telle que nous venons de la décrire, elle auroit, quoique l'une des plus simples que l'on puisse employer pour la mesure du temps, quelques défauts que l'on a soin d'éviter dans les constructions que l'on met communément en usage: le premier, c'est que l'aiguille des secondes faisant un tour en deux minutes, les divisions du cadran seroient trop petites, ou le cadran devroit être fort grand. Dans les Horloges ordinaires, on fait faire un tour par minute à cette aiguille.

5 I. Le second, c'est que le cadran GG qui marque les heures en même temps que les minutes, devroit être trèsgrand, pour que les divisions des minutes pussent être apperçues; or dans ce cas, il seroit incommode à placer: on employe donc communément une aiguille particuliere pour marquer les minutes. Cette aiguille fait un tour en une heure, en sorte que l'aiguille qui, dans la machine que nous venons de décrire, fait un tour en douze heures, & marque en même temps les minutes, ne sert, dans les Pendules ordinaires, qu'à marquer les heures.

52. Un troisieme défaut, c'est qu'une telle machine iroit trop peu de temps sans être remontée, à moins qu'on ne la suspendit de maniere que le poids eût une fort grande descente.

#### 16 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

53. Ces défauts sont une suite du trop petit nombre de roues que nous avons employées. Car dans les Pendules à secondes ordinaires, il y a huit roues, lorsque l'aiguille des secondes n'est pas concentrique avec celles des heures, & des minutes; & neuf, lorsque les aiguilles des heures, des minutes & des secondes ont le même centre de mouvement.

54. Nous n'avons présenté d'abord ce méchanisme que pour faire voir sous un seul aspect les pieces requises pour mesurer le Temps, & pour faire sentir la nécessité qu'il y a souvent de donner aux pieces d'une machine, une disposition différente de celle qu'elle doit avoir dans son état le plus simple; ce qui justifie la disposition actuelle des Pendules, telles qu'elles sont faites communément, & qui prouve qu'une bonne machine étant composée d'un certain nombre de pieces, on ne peut

souvent les réduire sans en augmenter les défauts.

55. Il nous reste à observer que pour que la machine que nous avons décrite, produise son esset, il faut nécessairement supposer que la plaque NO sur laquelle le couteau qui supporte le Pendule est attaché, soit rendue sixe & invariable contre quelque point inébranlable comme un mur: car le moindre mouvement qu'il pourroit prendre de gauche à droite ou de droite à gauche, dérangeroit la vibration du Pendule, & même arrêteroit son mouvement, par l'engrénement trop considérable qui se feroit de l'un ou l'autre bras de la piece d'échappement avec les dents de la roue C, dont la force ne seroit plus alors sussissant la sour s'envir de régulateur dans une machine sujette aux mouvements; il ne peut donc pas s'appliquer aux machines portatives, comme sont les montres. Nous dirons dans la suite quel est le régulateur qu'on lui a substitué.

56. Si le Pendule ne peut servir de régulateur à une machine portative, un poids ne peut, par la même raison, agir uniformément sur des roues que dans le cas où on suppose la machine sixe ou transportée toujours uniformément dans la même ligne droite, ou dans un même plan horizontal; car tout

autre mouvement imprimé au corps de la machine, tantôt augmenteroit, tantôt diminueroit, ou même détruiroit l'action du poids, selon que ce mouvement se feroit de bas en haut, ou de haut en bas, & selon les inégalités des disserents degrés de vîtesse.

Nous dirons ci-après comment on a appliqué un moteur qui agit dans quelque sens que l'on pose la machine.

#### REMARQUE II.

57. On voit, par la nature de la machine, qu'à la fin de chaque vibration, le poids ou moteur est descendu d'une trèspetite quantité, & qu'il s'arrête un instant; on voit aussi que les aiguilles tournent par petits sauts. On peut donc dire (en ne considérant que les instants de chaque vibration) que ni l'un ni l'autre mouvement n'est uniforme, puisqu'ils ont des instants de repos; mais cela ne fait rien à la justesse de la marche de la machine, parce que les vibrations du Pendule qui ont la même étendue, sont toujours isochrones ou d'égales durées.

58. On peut encore observer que le Pendule ne parcourt pas toutes les parties de l'arc qu'il décrit avec la même vîtesse; il suit en cela les loix des corps qui descendent & remontent sur des plans inclinés; car il arrive que, lorsque le Pendule descend, il se meut d'abord avec peu de vitesse; mais elle s'accélere insensiblement, de sorte que la lentille étant arrivée dans la verticale, elle a acquis sa plus grande vîtesse; & lorsqu'elle remonte pour faire l'autre moitié de la vibration, elle diminue de vîtesse par les mêmes degrés, selon lesquelles elle l'avoit acquise, de sorte que lorsque l'action de la pesanteur a détruit entiérement cette vîtesse, le Pendule commence à redescendre d'un mouvement accéléré, & ainsi de suite : or, il suit de-la que si les arcs parcourus par le Pendule, sont tous de même grandeur, il faudra autant de temps à la pesanteur pour détruire la vîtesse acquise par la chûte du Pendule, qu'il en a été employé à la lui faire acquérir; donc les temps des vibrations seront les mêmes ou isochrones.

un de celle M; si donc on multiplie ces 8 tours par  $7^{\frac{r}{2}}$ , on trouve que la roue E fait 60 tours pendant que la roue M en fait un, lequel s'acheve par conséquent en une heure.

64. La roue M(fig. 2.) se place à frottement sous la roue m; celle-ci est rivée sur un canon n o qui sert à porter l'aiguille des minutes: le trou de ce canon no entre librement fur le canon u du pont P (fig. 2). Ce pont s'attache à la platine Xz (fig. 1) au moyen de trois vis. Il est percé d'un trou propre à laisser passer librement le pivot prolongé I de la roue d'échappement: de cette maniere les roues  $M \& m \ (hg. 2)$  ont le même centre de mouvement que la roue d'échappement; c'est ce qui rend les aiguilles concentriques : ces roues ainsi placées sur le pont & sur la platine Xz, la roue m engrene alors dans la roue n de renvoi qui a même diametre & même nombre que la roue m, & fait par conséquent aussi un tour par heure: sur cette roue n est fixé le pignon b qui tourne dans la petite cage formée par la platine & le pont K. Ce pignon b a six dents : il engrene dans la roue G de cadran; celle-ci à 72 dents; le pignon fait donc douze tours pour un de cette roue qui par conséquent reste douze heures à faire un tour : le canon sur Lequel elle est rivée, porte l'aiguille des heures.

65. La partie n du canon on (fig. 2) entre juste dans le trou de la roue M, & ces deux roues M, m peuvent tourner séparément, elles sont retenues & pressées l'une contre l'autre par la clavette c, dont le trou alongé entre dans l'entaille faite au canon. Cette clavette fait faire par sa pression un frottement aux roues M, m, en sorte qu'elles ne tournent séparément que lorsqu'on tourne avec la main l'aiguille des minutes, laquelle s'ajuste sur le canon o. On voit que si la roue M eût été sixée sur ce canon, on n'auroit pas pu remettre l'aiguille des minutes à l'heure, sans faire tourner le pignon c & tout le rouage, ce qui n'auroit pu se faire; d'ailleurs par le moyen de ce frottement, lorsqu'on tourne l'aiguille, la roue m fait tourner aussi la roue de renvoi, & celle-ci la roue de cadran, ainsi que son aiguille, laquelle avance à proportions

du chemin que fait l'aiguille des minutes,

. 66. Z m (figure 1) représente le pont sur lequel le canon de la roue de cadran roule. Ce pont fert à retenir la roue des minutes, & à l'empêcher de s'éloigner de la platine, ce qui se fait au moyen de l'assiette de la roue m, laquelle touche dessous ce pont.

67. On appelle Roues de Cadran les roues situées en dehors de la platine des piliers Xz. On leur donne ce nom, parce que le cadran est placé au-dessus de ces roues parallelement

à la platine Xz.

68. La figure premiere de la seconde Planche, fait voit en plan la disposition des roues de cadran, & du reste de la Quadrature; c'est ainsi qu'on appelle l'assemblage des pieces qui sont placées entre le cadran & le mouvement qui forme

le corps de l'Horloge.

69. (Planche II, figure 2), Hy x représente l'ancre ou piece d'échappement, sur laquelle les dents de la roue d'échappement E agissent, comme nous l'avons expliqué ( art. 24.) Cette piece H (Pl. III, figure 1 & 3.) entre à force sur un quarré fait à la tige T. Un des pivots de cette tige entre dans le trou de la vis V attachée à la platine Xz: le trou pratiqué dans cette vis pour recevoir le pivot, n'est point au centre de V, ce qui fert à faciliter l'exécution de l'échappement, en rapprochant ou écartant du centre de la roue d'échappement celui de l'ancre. L'autre pivot entre dans un trou fait au coq IY; on fixe ce coq fur la platine NN par deux fortes vis; sur cette tige T est encore sixée la sourchette F qui sert à communiquer au Pendule W<sup>2</sup> (dont on ne voit ici qu'une partie de la verge ) la force du rouage dont ce Pendule regle le mouvement. La partie W de la verge s'attacho à la piece de suspension S, au moyen d'une cheville qui suspend la verge & sa lentille. La piece de suspension S (fig. 4) est formée par deux lames de ressorts très-minces & déliées qui

Pour que le Pendule batte les secondes, 1 & la lentille très-petite; mais comme cela il faut que du point S de suspension au cen- n'est pas, il saut qu' 1 y ait environ 3 pieds tre de la lentille, il y ait 3 pieds 8 lignes | un pouce de distance du centre de la len-, si on suppose la verge sans pesanteur l tille à celui de suspension.

sont prises entre 4 plaques 1, 2, attachées par des vis. A chaque bout des ressorts sont sixées par des chevilles les pieces r, s, t, u.

70. La piece Sentre dans une fente I faite au coq IY, (fig. 3;) une vis sert à l'y attacher en la serrant, lorsque le le Pendule a pris son à plomb; alors la pièce S ne peut plus tourner, & les lames de ressorts agissent suivant que le Pen-

dules les y oblige.

71. (Pl. 11, fig. 2) Pendant qu'on remonte le poids P, la main le soutient de maniere qu'il n'agit plus sur le rouage, qui cesseroit de se mouvoir sans la pièce Æ G, laquelle porte une cheville Æ, qui passe dans une entaille faite au cadran. Voici l'esset de cette pièce; avant de remonter le mouvement, on sait monter cette cheville dans son entaille, ce qui tend en même temps le ressort z, & sait engager le bras g dans les dents de la roue D; ainsi ce bras entrainé par le ressort z, sait tourner la roue pendant tout le temps qu'on remonte le poids.

#### REMARQUE.

72. Lorsque l'on ne place pas l'aiguille des secondes au centre du cadran, mais qu'on lui donne un cadran particulier, la disposition des roues de cadrans en devient beaucoup plus simple: voici une idée de l'arrangement que l'on donne à

la piece.

73. On place les roues C, D, E (Pl. II, fig. 2) sur une même ligne, comme cela se voit (Pl. V, fig. I) la roue D est celle des minutes, c'est-à-dire qui fait un tour par heure; celle-ci représentée dans la figure 4, porte un pivot prolongé au-delà de la platine des piliers. Ce pivot entre à frottement dans le canon (fig. 5) sur le bout a duquel s'ajuste l'aiguille des minutes: sur le bout inférieur est rivée la roue m vue en plan (fig. 3): celle-ci engrene dans la roue de renvoi S, dont le pignon conduit la roue de cadran C, vue en perspective (fig. 7): le canon de cette roue roule sur le canon du pont ab. Le canon de la roue C porte l'aiguille des heures.

74. Les roues C, D, E, (Pl. 1. fig. 1.) indiquent affez bien la disposition des secondes excentriques; à cela près que la roue C doit saire un tour par minute; & celle E en une heure.

75. On supprime donc par cette disposition la roue M(Pl. III), fig. 1 & 2;) la clavette c, le pont Pu; & le pignon c (fig. 1) ne devant plus passer à la cadrature, le petit pont P devient aussi inutile.

76. Le cadran des secondes placé de la sorte, n'apporte à l'Horloge que les changemens que nous venons d'indiquer; car d'ailleurs la disposition de l'échappement & des premieres roues reste la même.

77. La figure 7, Planche III, représente une piece que je substitue à la fourchette E, afin de pouvoir, par ce moyen,

mettre facilement la Pendule d'échappement.

78. Le bout prolongé C doit porter un canon qui entre à frottement sur la tige T(fig. 3.) La tige B(fig. 7) vue de profil (fig. 8,) entre dans une fente faite à la verge du Pendule pour lui communiquer la force transmise par l'échappement. Cette tige B porte une asserte c qui s'applique sur la plaque (fig. 9, ) de sorte que le bout prolongé b de la tige B, entre dans l'entaille b de la piece Cb: le trou de la plaque Dentre sur la broche b; celle-ci est percée d'un trou, dans lequel on fait entrer une goupille ou cheville qui sert à assembler ces trois pieces, de maniere que la tige B puisse simplement se mouvoir à frottement le long de l'ouverture b ( fig. 9 ). On fait ainsi mouvoir cette tige au moyen de la vis de rappel A qui entre à vis dans le piton a, & dont le bout se termine par un pivot qui entre dans un trou fait à la tige b, après laquelle il est retenu par la petite virole d, & par une goupille qui traverse le pivot de sa vis A: ainsi en tournant cette vis de côté ou d'autre, on fait aller ou revenir la tige B : or, cette tige étant entrée dans la fente faite à la verge du Pendule, elle restera immobile, tandis que le bout C se mouvra selon que l'on tournera la vis de rappel : c'est ce mouvement de la fourchette qui fera engrener plus ou moins l'ancre H d'échappement de l'un ou l'autre côté de la roue E, c'est-à-dire, qui aidera à

## 24 Essai sur l'Horlogerie

mettre la piece d'échappement; en sorte qu'à chaque vibration du Pendule, les bras de l'ancre s'engagent également dans les dents de la roue.

## Description de la Sonnerie,

#### PLANCHE II, fig. 2.

79. T, V, X, Y, Z, u, font les roues de la fonnerie, laquelle est supposée mise en action par un ressort plié en spirale semblable à celui fig. 5 de la Pl. VII; ce ressort est placé dans l'intérieur d'une espece de tambour fixé avec la roue T; le bout extérieur de ce ressort s'accroche à la circonférence intérieure du tambour; le tambour ne forme qu'une même piece avec la roue T; cet assemblage s'appelle le Barillet. Le barillet porte un couvercle qui sert à renfermer le ressort; ce couvercle & la roue sont percés de chacun un trou concentrique qui roule fort juste sur un axe de ser; à la partie de cet axe qui est en dedans du barillet, est un crochet sur lequel s'enveloppe le ressort; & à ses deux bouts sont des pivots qui entrent dans des trous faits aux platines : le pivot qui entre dans la platine antérieure (fig. 1) est prolongé & limé quarrément en q: ce quarré passe au cadran, & sert à remonter le ressort, ce qui se fait au moyen de l'encliquetage R V c. Le rochet R entre quarrément, sur le quarré de l'axe q, avec lequel il est retenu par une goupille. c est le cliquet, lequel, à mesure que son tourne l'axe q, & que par conséquent on tend le ressort qui est dans le barillet, arrête l'effort de ce ressort : or, comme le rochet R ne peut retrograder non plus que l'axe q, il arrive nécessairement que le bout extérieur du ressort entraîne le barillet, & le fait tourner, ainsi que les roues dans lesquelles il engrene. Décrivons maintenant ces roues, & les effets de la sonnerie. La roue T engrene dans le pignon 13 sur l'axe duquel est sixée la roue V; celle-ci engrene dans le pignon 14, sur lequel est sixée la roue X; celle-ci engrene dans le pignon 15 qui porte la roue Y, dont les dents engrenent dans le pignon 16 de la roue Z; enfin celle-ci engrene dans le pignon u qui porte le volant; ce volant est formé par deux aîles larges & légeres qui servent à retenir & modérer la vîtesse du rouage, afin de régler l'intervalle entre chaque coup de marteau que frappera la sonnerie : nous expliquerons cela plus au long dans le Chapitre suivant. Venons aux essets de la sonnerie.

80. La roue X porte des chevilles placées autour de fa circonférence, lesquelles servent à faire frapper le mar-

teau M, à mesure que le rouage tourne.

81. Pour cet effet, au bout du manche du marteau & au même centre sur lequel il tourne, est fixé un bras I sur lequel les chevilles placées sur le plan X, agissent alternativement en éloignant ce bras du centre de cette roue, (& par conséquent en éloignant le marteau même du timbre sur lequel il doit frapper; ) & lorsqu'une de ces chevilles est parvenue à l'extrémité du bras I & qu'elle en est échappée, alors le ressort r qui presse continuellement le marteau, ramene le bras I sur la cheville suivante, & en même temps fait frapper le marteau M sur le timbre. Pour déterminer le nombre de coups que doit frapper le marteau, & le régler sur les heures, l'axe prolongé de sa roue V porte une roue QQ, qu'on appelle la Roue de compte, à la circonférence de laquelle sont douze entailles inégales & proportionnées au nombre de coups que le marteau doit frapper à chaque fois que la sonnerie sera mise en jeu. Or pendant que la roue V & la roue de compte QQ font un tour, le marteau doit frapper 90 coups, ( nombre requis pour une sonnerie d'heure & demie, pendant douze heures ).

82. La roue de compte Q est placée en dehors de la platine sur l'axe prolongé de la roue V: ef est une détente qui sert à arrêter le rouage, & à régler à chaque sois le nombre des coups de marteau déterminé par les entailles de la roue de compte. Pour cet esse cette détente porte un bras t qui appuie sur le bord de la roue de compte, y étant obligé par un ressort : lorsque le bras t appuie sur le bord, le bout f de la détente laisse

I. Partie. D

passer la cheville de la roue Y, laquelle sait un tour pendant que le marteau srappe un coup; mais lorsque la roue de compte présentera une de ses entailles, le bout f s'approchera de o, & la cheville de la roue Y viendra poser sur le bout f de la détente, ce qui arrêtera cette roue & le rouage. L'intervalle entre les entailles de la roue de compte Q augmente à proportion des heures que le marteau doit srapper : ainsi pour deux heures, l'intervalle est double de celui d'une heure: pour trois heures, l'intervalle est trois sois plus grand & ainsi de suite, en augmentant jusqu'à douze heures dont l'intervalle est douze sois plus grand que celui d'une heure; or, pendant tout le temps que le bras t de la détente ef, pose sur la circonsérence de la roue de compte, le marteau frappe sur le timbre; & lorsque ce bras t a atteint le sond de l'entaille, la détente f arrête le rouage, comme nous venons de le voir.

83. Lorsque les sonneries doivent frapper les demi-heuheures, on rend les entailles de la roue de compte plus larges, de maniere que la détente f ne s'éloigne pas de o, & qu'elle reste immobile pendant que le marteau frappe un coup: voyons maintenant comment à chaque heure & demie on donne la liberté au rouage de tourner, & au marteau celle de frapper.

84. La roue m(fig.1), dont le canon porte l'aiguille des minutes, & qui fait par conséquent un tour par heure, porte aussi 2 chevilles qui servent à élever à chaque heure & à chaque demie le détentillon D; celui-ci, en s'élevant, fait mouvoir la piece E, laquelle est fixée sur le pivot prolongé de la détente ef, (fig.2), ce qui éloigne la détente f de o, & dégage la cheville que porte cette roue, & permet ainsi au rouage de tourner; mais il ne parcourt d'abord qu'un petit espace, la roue Z ne pouvant fairequ'un demi-tour, parce qu'elle porte une cheville qui vient s'arrêter sur un talon du détentillon D qui passe à travers l'entaille K; ainsi ce rouage ne marche que lorsque ce détentillon abandonne la cheville de la roue m (fig. 1); pour lors il retombe par son propre poids, le rouage tourne & le marteau frappe l'heure déterminée par la roue de compte; l'autre cheville de la roue m venant ensuite à élever de nouveau le déten-

demie, & ainsi de suite.

85. Il faut observer ici par rapport à l'aiguille des minutes, que lorsqu'elle a passé les 60 ou 30 minutes, on ne peut la retrograder que sort peu, les chevilles de la roue m (fig. 2), y mettant un obstacle, en venant porter sur le bras du détentillon D. Il est donc à propos de ne jamais rétrograder les aiguilles d'une Pendule à sonnerie, on évitera par-là les accidents qui peuvent en résulter; & d'ailleurs, si on les sait rétrograder avant que le détentillon soit tombé, on peut saire sonner l'heure, & la cheville ramenant de nouveau le détentillon le fera encore sonner; ainsi on fera mécompter la sonnerie.

86. Nous venons de décrire une sonnerie ordinaire; nous allons entrer dans un plus grand détail sur cette partie, & décrire la sonnerie que nous avons construite pour être la plus

simple.

#### CHAPITRE IV.

Réflexions sur les Sonneries ordinaires & sur leurs inconvénients. Idées des moyens qu'on peut proposer pour y remédier.

87. Dans un rouage à sonnerie, il faut envisager, 1°, le marteau qui doit frapper sur le timbre; 2°, l'intervalle entre chaque coup; 3°, le nombre des coups que donne le marteau en douze heures.

88. Je suppose donc qu'on ait un marteau donné; savoir, sa pesanteur, la force du ressort qui le presse, l'espace qu'il parcourt, le nombre des coups qu'il doit frapper, & enfin le temps qu'une telle machine doit frapper les heures sans remonter le ressort ou poids. Il n'est question après cela que de déterminer le nombre de roues dont doit être composé le rouage

Dij

qui doit faire mouvoir le marteau pendant le temps donné; & que d'assigner la quantité de force nécessaire pour cela. Pour le faire avec intelligence, il faut d'abord faire attention au nombre de coups seulement, sans envisager l'intervalle qui est entre chacun: ainsi un marteau qui frappe chaque heure & demie, donne 90 coups en douze heures; donc une seule roue qui porteroit 90 chevilles, suffiroit pour faire sonner les heures pendant 12 heures. Ainsi il faut que la roue des chevilles ait des entailles faites de maniere que la premiere division renferme une cheville pour une heure; la seconde, deux chevilles pour deux heures; la troisieme, trois chevilles pour trois heures, & ainsi de suite en augmentant d'une heure jusqu'à douze. La force du moteur se réduiroit donc à l'effet de lever 90 fois le marteau à chaque douze heures; mais comme une roue seule qui seroit simplement entrainée par une force motrice suffisante pour lever le marteau, n'auroit rien qui déterminat sa vîtesse, puisque le moteur ayant élevé le marteau à son plus haut point, n'étant plus retenu, entraîneroit la roue sans laisser le temps au marteau de frapper sur le timbre, on seroit donc obligé d'assujettir cette roue à une espece de régulateur, qui rendît les intervalles des coups égaux, & donnât le temps au marteau de frapper sur le timbre, & n'eût pas trop de vîtesse, afin de laisser le temps de compter les coups.

89. Le premier moyen dont on s'est servi, a été de former un rouage composé de plusieurs roues & pignons qui amusent la roue qui porte les chevilles. Dans la suite on a adapté sur le dernier pignon de ce rouage, une piece qu'on nomme volant; c'est une piece légere & mince, large d'environ 9 lignes aux sonneries ordinaires; il est régulateur de ce rouage; en tournant il forme un cylindre dans l'air; & par l'esset de la résistance de l'air qu'il déplace, il va plus ou moins vîte, selon qu'il est plus ou moins large: telle est la sonnerie que nous venons

de décrire.

90. On doit remarquer que le nombre des roues que l'on met ordinairement aux sonneries, multiplie l'ouvrage; qu'ainsi ces sonneries exigent une force motrice beaucoup plus consi-

dérable; & que si le marteau est pésant & parcourt un grand espace, il saut, (outre la force nécessaire pour le faire frapper), celle de faire tourner ce rouage. De-là les frottements, l'usure & une quantité d'ouvrage superflu.

Cherchons donc un moyen d'éviter ces défauts, & revenons à la roue de 90 chevilles, (ou dents, ce qui est arbitraire).

91. Le premier qui se présente est de faire que la roue de 90 dents ou chevilles, donne le mouvement à un Pendule qui déterminera la distance d'un coup à l'autre : ainsi le Pendule sera le régulateur de cette roue. Le second est de produire le même esset par un balancier; & le troisieme par un grand volant, comme sont ceux qu'on employe aux carillons.

92. Enfin, le quatrieme est de se servir, comme on le fait, d'un petit volant. Nous allons voir dans le Chapitre suivant la description d'une sonnerie que nous avons composée, dont le régulateur est un Pendule: ce moyen nous paroît présérable

aux volants ou balanciers.

### CHAPITRE V.

Description d'une Sonnerie d'heures & demies propre à appliquer à une Horloge qui marche un an sans avoir besoin d'être remontée.

CETTE sonnerie n'est composée que de trois roues : le moteur est un poids de dix sivres qui n'a que trois pieds de descente, & le dessein en est représenté dans la Pl. IV, sig. 1.

93. Les poids P, P font les moteurs, & les roues A, B, R, le rouage; X, le marteau; & les pieces K, E, F, les détentes; & z, le petit bras du marteau sur lequel la roue R agit pour faire frapper le marteau.

94. La roue A est entraînée par le cylindre 00, sur lequel s'enveloppe la corde qui porte les poids P, P, par le

moyen de deux poulies moufflées. Cette roue A a 96 dents; elle engrene dans un pignon de 12, sur l'axe duquel est sixée la roue B qui a 96 dents, & qui engrene dans un pignon de 12 dents sur lequel est sixé le rochet R; celui-ci fait donc 64 tours pendant que la roue A en fait un. Le rochet R porte 90 dents employées à lever le marteau X, pour le faire frapper 90 fois fur le timbre T à chaque tour du rochet. Or ce nombre est celui des heures & demies qu'il doit frapper en 12 heures. Le rochet R reste donc 12 heures à saire une révolution.

95. Pour régler l'intervalle entre les coups de marteau, le rochet R forme un échappement avec l'ancre a; celui-ci est fixé sur une tige, dont la fourchette agit sur la verge du Pendule L, qui fait deux vibrations pour chaque coup que frappe le marteau: & ce marteau X continue ainsi de frapper jusqu'à ce que le bras b de la détente E, entre dans une des entailles de la roue de compte C; pour lors l'extrémité d de la piece FG se présente, & la lentille pose sur le petit bras d, qui en arrête le mouvement & celui du rouage.

96. L'axe du rochet R passe à travers les platines, export e quarrément la roue de compte C divisée comme on l'a ex-

pliqué (82).

97. La lentille ayant fait deux vibrations remonte par l'impulsion du rouage au dessus du bras d que porte la piece FG; ce bras d fléchit & fait un léger mouvement qui permet à la lentille de monter plus haut. Mais celle-ci, en descendant, porte sur le côté droit du bras d, lequel la retient jusqu'à ce que les détentes la dégagent: voyons maintenant comment cet effet est produit.

98. La plaque Sest fixée sur l'axe prolongé d'une roue du mouvement des heures & minutes (2); cette plaque S fait un tour par heure. Elle porte deux chevilles qui servent à dégager la lentille L, & à faire, par son moyen, frapper successi-

vement les heures & demies.

a Je n'ai pas marqué ici les parties du mouvement; ainsi la figure 1, contient seulement les pieces relatives à la sonne-zie, laquelle peut s'adapter avec un mou-

99. Lorsque l'aiguille des minutes approche de l'heure ou de la demie, une des chevilles 1 de la plaque S agit sur le détentillon H K M dont le bras M s'éloigne de la cheville N portée par le bras E N de la détente b E D; & aussi-tôt que l'aiguille est parvenue à l'heure juste ou à la demie, le bras H du détentillon H K M abandonne la cheville 1, & le poids du bras M va frapper contre la cheville N du bras N Ede la détente b E D, dont un bout communique à la piece FG. Ce mouvement dégage la lentille L, qui se met alors à vibrer, & pendant ce temps le marteau frappe, jusqu'à ce que le bras b de la détente E soit entré dans une des entailles de la roue de compte. Une demi-heure après l'autre cheville 2 agira sur le détentillon H, dégagera de nouveau la lentille L,

& le marteau frappera l'heure actuelle.

100. Le ressort f sert à faire remonter le bras M lorsqu'il a dégagé la lentille; le ressort g à faire frapper le marteau, & le ressort h à presser le bras E b de la détente E, contre la roue de compte; ce qui ramene en même temps le bras d de la piece F pour retenir la lentille. Le mouvement de cette piece FG est produit par la cheville ou broche n que porte la détente E; cette broche passe juste dans la fourchette ou fente que porte la piece F. Le bras d est mobile en G, sur une petite broche ou pivot que porte la piece F G; le ressort m doit presser très-légérement sur la cheville du bras d, asin de faciliter à la lentille le mouvement qu'elle fait faire à ce bras, lorsqu'elle remonte pour s'arrêter ensuite sur le côté droit du bras d. On voit qu'elle est empêchée de redescendre par ce bras d, dont la grande partie est arrêtée par une cheville fixée à la piece FG. Cette détente FG est vue en perspective (fig. 4).

IOI. J'ai exécuté le jeu des détentes d'une autre maniere représentée dans la figure 5. P est la plaque qui fait son tour par heure. A la place des chevilles qu'on voit dans la premiere figure, j'ai substitué les courbes ou spirales a, b, c, d, e, f, qui élevent la détente d'une maniere uniforme, ce qui charge beaucoup moins le mouvement. Ces courbes sont formées

de la maniere suivante :

Divisez la circonférence P en douze parties égales 1,2,3; &c; par ces points de divisions, tirez des rayons au centre; divisez l espace 1 a que doit parcourir la détente en douze parties égales, par lesquelles vous ferez passer les circonférences qui, par les intersections d, e, f, &c, donneront les points

par lesquels il faut faire passer la courbe.

102. Le bras fH est refendu dans son épaisseur vers  $Hh_{\bullet}$ & y reçoit le bout d'une espece de pied de biche d H, qui peut tourner sur la cheville g qui traverse le bras f H. Ce pied de biche porte une cheville h mobile dans un trou ovale, & fur laquelle le ressort f h agit pour redresser ce pied de biche, lorsqu'ayant échappé la courbe en e m & étant tombé dans l'enfoncement a b, l'accélération de la chûte de la masse M lui fait recevoir un coup qui l'oblige de stéchir sur le point h: mais auffi-tôt que la masse M a éteint son mouvement après avoir frappé sur N (fig. 1), le ressort f h (fig. 5) redresse le pied de biche, le bras H f retourne un peu en arrière, & souleve la masse M qui cesse d'agir sur N (fig. 1), ce qui permet au bras E b d'obéir au ressort h, qui fait tomber le bout b dans l'entaille de la roue de compte, & de sorte que par le mouvement que le bout opposé n de cette détente E D imprime à la détente F G, l'extrémité d de celle-ci arrête le Pendule L, lorsque le nombre des coup nécessaire est sonné.

103. Nous avons vu que le rochet R fait un tour en 12 heures. Or, il fait 64 tours pour un de la roue A(94); celleci employe donc trente-deux jours à faire une révolution: ainsi la sonnerie marchera un an 19 jours sans être remontée, si la roue A fait 12 tours, ou si la corde qui porte les poids PP, s'enveloppe 12 sois sur le cylindre OO; celui-ci ayant 2 pouces de diametre, il faudroit qu'un seul poids descendît de 72 pouces ou de 6 pieds; mais si ce poids est moufflé, il descendra seulement de 36 pouces. Ensin en employant deux poids comme PP, les poids ne descendroient que de 18 pouces. Je me suis servi avec avantage de cette maniere de multiplier le temps, sans augmenter le nombre de dents de roues; & en employant peu de hauteur. Cette disposition des poids

est la même que celle que j'employai dans la Pendule à équation à un an, que je présentai à l'Académie Royale des Scien-

ces en 1754.

104. Je ne crois pas que personne ait exécuté avant moi une sonnerie comme celle que je viens de décrire. J'en avois fait le plan il y a plusieurs années; & je me suis enfin décidé à la donner & à la faire exécuter : on pourra juger de l'avantage des principes que j'ai employés, en comparant avec la sonnerie (Pl. II. fig. 2) laquelle est composée de 5 roues & d'un volant, & ne va que 15 jours. On voit que ses frottements sont réduits à la plus petite quantité possible; puisqu'un poids de 10 livres, dont la descente est de trois pieds, est suffisant pour la faire marcher un an sans remonter, ce qui est une suite des propriétés du Pendule substitué aux roues de sonnerie; car par la nature du Pendule, la lentille L, à la fin de sa seconde vibration, remonte sensiblement au même point d'où elle est partie pour commencer la premiere; ainsi il n'y a de force motrice employée pour mouvoir le régulateur, que celle qui est nécessaire pour le faire remonter un peu plus haut, afin de faciliter l'arrêt précis de la lentille & du rouage; tout le restant de la force motrice est uniquement employé à lever le marteau X. Une telle sonnerie marche donc avec une force motrice de la moindre quantité possible pour un marteau donné.

#### CHAPITRE VI.

## Des Répétitions.

heures & les demies, comme on vient de le voir; mais celles qui sont à répétition ne sonnent ou frappent que lorsqu'on tire un cordon (si c'est une Pendule), ou qu'on pousse un bouton ou poussoir (si c'est une Montre); pour lors, deux marteaux se le Partie.

frappent l'heure & les quarts que marquent les aiguilles sur le cadran: on va voir par la description d'une Pendule à répétition comment cet effet est produit; mais auparavant donnons en gros une idée de ce méchanisme ingénieux, qui est à peu près le même pour une Pendule que pour une Montre.

106. Pour faire répéter l'heure à une Pendule (Pl. V. f.g. 2), on tire un cordon qui enveloppe une poulie P qui tient à l'axe de premiere roue d'un rouage particulier (2). L'axe de cette roue porte un crochet qui tient à un ressort ou moteur contenu dans le barillet B (fig. 3). Cet axe de la premiere roue porte une roue G(fig. 1,) qui a quinze chevilles, lesquelles servent à lever les marteaux : douze de ces. chevilles font pour les heures, & trois pour les quarts. Le nombre des coups que le marteau des heures frappe, dépend du plus ou du moins de chemin qu'on fait faire à la roue des chevilles en tirant le cordon; & ce chemin dépend lui-même de l'heure que marquent les aiguilles sur le cadran : ainsi lorsqu'il est midi trois quarts, & qu'on tire le cordon, on oblige la roue des chevilles à faire un tour entier; pour lors le resfort ou moteur le ramene & fait frapper 12 coups au marteau des heures, & ensuite trois coups pour les quarts. Pour distinguer les quarts des heures on ajoute un second marteau qui avec le premier, fait un double coup à chaque quart.

107. Maintenant il faut voir par quels moyens on regle le chemin que la roue des chevilles doit faire lorsqu'on tire le cordon, & comment on le proportionne à l'heure que mar-

quent les aiguilles sur le cadran.

108. Une roue S de la cadrature (b) (fig. 3), porte par sa tige prolongée la piece sh, (fig. 2) dont la cheville c fait tourner l'étoile E qui reste douze heures à faire un tour; celleci porte une piece L ( qu'on appelle le Limaçon des heures), divilée en douze parties tendant au centre de l'étoile; chacune

les qui sont posses sous le cadran; on sigure 2.

qu'elles ne sont point seus le cadran : te lles b On appelle Roues de Cadrature cel- sont les pieces I, R, C, D, &c. de la

La seule propriété de ce rouage est de | donne aussi le nom de l'ieces de Cacrarégler l'intervalle qui doit être entre cha- ture aux pieces de répétion, lors me me que coup de marteau.

de ces parties forme différents enfoncements, comme autant de degrés qui vont en se rapprochant du centre, & qui servent à régler le nombre d'heures que doit frapper le marteau; pour cet effet, la poulie P porte un pignon a qui engrene dans une portion de roue C, (fig. 2) qu'on nomme Rateau. Lorsqu'on tire le cordon, & qu'on fait par conséquent avancer le rateau vers le limaçon, le bras b va s'arrêter sur celui des degrés du limaçon qui se trouve à son passage; & selon l'enfoncement de ce degré, le marteau frappe plus ou moins de coups. Il ne frappera qu'une heure, si le bras b du rateau s'est arrêté sur le pas 1 le plus éloigné du centre; car alors la roue des chevilles ne s'étant engagé que d'une cheville, le marteau ne frappe qu'un coup. Si au contraire le degré 12 qui est le plus ensoncé & le plus proche du centre, se trouve sur le passage du bras b, ce bras n'y arrivera que lorsque la roue des chevilles aura fait un tour, & alors le ressort du barillet le ramenant, fera frapper 12 coups au marteau.

109. Il reste à voir comment les quarts sont répétés. La piece s (fig. 2.) qui fait tourner l'étoile & qui est une heure à faire un tour, est portée par un autre limaçon h (qu'on appelle le Limaçon des quarts), formé par quatre divisions qui font trois enfoncements ou pas, sur l'un desquels (lorsqu'on tire le cordon) vient poser le bras Q d'une piece Q D qu'on appelle le Doigt: or selon que cet ensoncement est plus près ou plus loin du centre du limaçon, le bout D du doigt se trouve plus ou moins écarté du centre a de la poulie P, de sorte que le jeu du cordon étant sini, & la poulie retournant par la force du ressort du barillet, l'une de ses quatre chevilles vient agir sur ce doigt, savoir celle qui se trouve à la distance du centre a qui répond à l'élévation du bras D, & c'est ce qui détermine les coups pour les quarts; ainsi lorsque le doigt pose sur la cheville la plus près du centre de la poulie, le marteau des heures frappe seulement le nombre d'heures que le limaçon L & le rateau b ont déterminés. Si le doigt est posé sur la seconde cheville, il n'arrête la poulie qu'après que le marteau des heures a frappé l'heure, puis un E ii

## 36 Essaisur L'Hortogerie.

quart, & ainsi de suite pour les trois quarts.

Voilà une idée des parties essentielles d'une répétition : venons maintenant à la description particuliere d'une répétition complette.

#### CHAPITRE VII.

# Description d'une Pendule à répétition avec l'échappement à ancre.

110. Les figures 1, 2 & 3 de la Planche V représentent toutes les parties d'une Pendule à répétition vue en plan. La premiere figure représente les roues & les pieces contenues dans la cage ou qui se mettent entre les deux platines, à l'exception de l'ancre  $\Lambda$  que j'ai placée comme on le voit,

pour faire voir l'échappement.

III. Les roues B, C, D, E, F, font celles du mouvement : B est le barillet qui contient le moteur ou ressort de I'Horloge; C est la grande roue moyenne; D, la roue des mi $\dot{z}$ nutes; E, la roue de champ; F, le rochet ou roue d'échappement. La roue D des minutes fait un tour en une heure; le pignon sur lequel cette roue est sixée, a son pivot prolongé qui passe à travers la platine des piliers (fig. 3); cette tige ou pivot (fig. 4) entre à frottement dans le canon de la roue de chaussée m vue en perspective (fig. 5), lequel fait aussi par ce moyen un tour par heure; ce canon porte l'aiguille des minutes, & fa roue m engrene dans la roue de renvoi S, de même nombre de dents & de même diametre que la roue m; f le pignon de celle-ci fait 12 tours, tandis que la roue C en fait un. Cette roue C qui est celle de cadran emploie donc douze heures à faire une révolution: c'est celle qui porte l'aiguille des heures.

112. Il faut observer par rapport à ces trois roues C, m, S

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. VII.

qu'on nomme Roues de Cadran, qu'elles sont toujours les mêmes, soit que la Pendule soit à sonnerie ou à répétition; leur effet étant de faire faire une révolution à la roue C de cadran dans l'espace de 12 heures.

I I 3. Les roues G, L, M, N (fig. 1) & le volant V forment le rouage de la répétition. La propriété de ce rouage est, comme je l'ai dit, de régler l'intervalle qui doit être entre chaque coup de marteau. Le rochet R ou d'encliquetage, la premiere roue G qui est celle des chevilles, le ressort r & le cliquet c sont tous fixés sur la roue L.

I 14. Lorsqu'on tire le cordon qui entoure la poulie P (fig. 2), le rochet R (fig. 3) fixé sur le même axe que la poulie, rétrograde; & les plans inclinés des dents éloignent le cliquet 0; ensuite le ressort ou moteur ramene le rochet dont les dents arcboutent contre la pointe du cliquet, ce qui entraîne la roue L & le rouage M, N, V: or, tandis que le rochet Rentraîne ainsi la roue L, & que la roue G des chevilles & la poulie P de la figure 2 qui sont fixées sur le même axe, tournent aussi, les chevilles de la roue G agissent sur les pieces m, n (fig. 1.) dont les axes prolongés portent les marteaux m, m (fig. 2); chaque piece m, n est pressée par un ressort pour renvoyer le marteau, après que les chevilles lui ont fait parcourir son chemin. On ne voit que le ressort r qui agit sur la piece m; celui qui agit sur la piece n, est placé sous la platine qui porte la cadrature (fig. 2.) La piece o sert à communiquer le mouvement de celle m à la tige ou piece n qui porte le marteau des heures.

La piece ou bascule  $m \times (fig. 1)$  se meut sur la tige qui porte le marteau des quarts : sur cette tige en dessous de  $m \times f$  se meut un bras comme celui m, sur lequel agissent trois chevilles portées par le dessous de la roue G; ces trois chevilles servent à lever le marteau des quarts sixé sur la tige qui porte la piece m: c'est ce marteau que presse le ressort r. Lorsqu'on tire le cordon, on sait retrograder la roue G dont les chevilles viennent agir sur le derriere du bras m, lequel obéit & vient de m en n; le petit bras qui est dessous pour les quarts,

## ESSAISUR L'HORLOGERIE.

fait le même mouvement; & lorsque le grand ressort ou moteur ramene la roue G, un petit ressort qui agit sur ces pieces m, les oblige à s'engager dans l'intervalle des chevilles, & à présenter les plans droits sur lesquelles agissent ces chevilles pour lever les marteaux.

IIS. La poulie P (fig. 2) porte le pignon a qui engrene dans le rateau b C, dont l'effet est, comme je l'ai dit, d'aller porter sa pointe b sur les pas du limaçon L, & de déterminer le nombre des coups que doit frapper le marteau des heures.

L'Etoile E & le limaçon L font fixés ensemble par deux vis. Cette étoile se meut sur une vis à tige V, attachée à la piece TR, mobile elle-même en T. Cette piece forme, avec la platine une petite cage, en dedans de laquelle tourne l'étoile E: un des rayons ou dents de l'Etoile porte sur le sautoir Y, lequel est pressé par le ressort g. Lorsque la cheville c du limaçon des quarts fait tourner l'étoile, le fautoir Y se meut en s'éloignant du centre V de l'étoile jusqu'à ce que la dent de l'étoile foit parvenue à l'angle ou fautoir; ce qui arrive lorfqu'elle a fait la moitié du chemin qu'elle doit faire; & lorsqu'elle a échappé cet angle, le plan incliné du sautoir la pousse comme par derriere, & lui fait achever précipitamment l'autre moitié; de sorte qu'au changement d'une heure à l'autre, celui de l'étoile & du limaçon se fait en un instant: c'est lorsque l'aiguille des minutes est sur les 60' du cadran.

I I 6. Le sautoir achevant ainsi de faire tourner l'étoile; chaque dent située en c vient poser sur le derrière de la cheville c, & fait avancer la surprise s à laquelle elle tient; la surprise est une plaque ajustée sur le limaçon des quarts; elle tourne avec lui au moyen de la cheville qui passe dans l'entaille de la surprise; le chemin que fait faire l'étoile à la surprise s. sert à empêcher que le bras Q du doigt ne descende dans le pas 3, ce qui feroit répéter 3 quarts sur 60'. Aussi-tôt que l'étoile change d'heure, elle oblige donc la surprise d'avancer pour recevoir le bras Q: ainsi dans le moment où l'on

tire le cordon, le marteau sonne l'heure précise.

Le bras Q & le doigt sont mobiles sur le même centre; lorsqu'on a tiré le cordon & que les chevilles de la poulie ont dégagé le doigt, pour lors le ressort p sait approcher le bras Q du limaçon des quarts, & le doigt D se présente à l'une ou l'autre des chevilles de la poulie; ces deux pieces peuvent tourner l'une sur l'autre & se mouvoir séparément: cela sert dans le cas où le bras Q allant poser sur le pas h du limaçon des quarts, & le doigt D étant engagé dans les chevilles de la poulie, ce bras sléchit & obéit aux chevilles de la poulie qu'on sait actuellement rétrograder; il saut que la cheville actuellement en prise, puisse faire mouvoir le doigt séparément de la piece Q; le ressort B ramene le doigt D, dès que la cheville a rétrogradé, pour qu'il se présente à la cheville qui arrête pour l'heure seule, ou pour le quart si le bras porte sur le pas 1, &c.

I 17. Nous avons vu les parties les plus essentielles de la répétition; il n'en reste qu'une dont il faut donner une idée, & que je vas tâcher de saire concevoir; c'est le tout ou rien, dont la propriété est que si l'on ne tire pas tout-à-sait le cordon, & de maniere que le bras b du rateau C vienne presser le limaçon L, le marteau ne frappera pas; en sorte que par ce méchanisme ingénieux, la piece répétera l'heure juste, sinon elle

ne la répétera pas du tout.

des chevilles G (jgure 1) renversoit la piece m, & la faisoit venir en x; & que pour que le marteau frappe, il faut qu'un ressort ramene cette piece m, pour la mettre en prise avec les chevilles; après cela, il est aisé de voir que si, au lieu de laisser reprendre à cette piece m sa situation, on la fait encore renverser davantage, le ressort ou moteur ramenant la roue des chevilles, le marteau ne frappera pas tout le temps que cette piece restera renversée; c'est précisément l'esset que produit la piece TR (fig. 2) qu'on nomme pour cela Tout ou rien. Voici comment. La piece m (fig. 1) porte une cheville qui passe à travers la platine par l'ouverture o (fig. 2): si l'on tire le cordon, la roue des chevilles sait mouvoir la piece m, comme nous

venons de le voir; la cheville qu'elle porte vient presser contre le bout o du tout ou rien, & l'écarte, ensorte que la cheville parvient à l'extrémité o qui est un peu inclinée: or le ressort d tendant à ramener le bras o, le plan incliné oblige la cheville de parcourir encore un petit espace qui ôte le bras m(fig. 1) entiérement hors de prise avec les chevilles, ensorte que le marteau ne frappera pas à moins que la cheville ne soit dégagée du bout du bras o; pour cet esset, il faut que le bras du rateau vienne poser & presser le limaçon L qui se meut sur la tige V sixée au tout ou rien T R. Or, en pressant le limaçon, on fait écarter le bras o de la cheville, laquelle étant dégagée, donne la liberté au bras m de se présenter aux chevilles de la roue G, & au marteau celle de frapper les heures & quarts donnés par la cadrature & par les aiguilles.

119. Le rochet R (fig. 3) est celui d'encliquetage du mouvement; c, est le cliquet; r, le ressort. Le rochet R est mis en quarré sur l'arbre de barillet; ce quarré prolongé sert pour remonter le ressort au moyen de la cles. B est le barillet dans lequel doit être le ressort ou moteur de la répétition. V est une vis appellée l'Excentrique ou Porte-pivot: sur la partie qui entre à frottement dans la platine, est percé un trou hors de l'axe de la vis; ce trou est celui du pivot de l'ancre A: en saisant tourner cette vis, on approche ou l'on éloigne le pivot de l'ancre, & par conséquent l'ancre lui-même, de sorte que ses pointes engrennent plus ou moins, selon le besoin,

dans les dents de la roue d'échappement.

I 20. (fig. 2), A est le coq d'échappement: il porte la soie à laquelle on suspend le Pendule; un des bouts de la soie est attaché à la tige e qu'on appelle Avance ou Retard; l'autre bout de cette tige passe au cadran, & est quarré pour y faire entrer une petite clef, par le moyen de laquelle on fait tourner cette tige e de côté ou d'autre, pour faire allonger ou raccourcir la soie qui sert à suspendre le Pendule dont la longueur change par ce moyen.

121. L'ancre A (fig. 1) est sixé sur une tige comme celui

# Premiere Partie, Chap. VII.

de la Pendule à secondes: cette tige porte la sourchette T qui fait mouvoir le pendule; le pivot que porte cette tige du côté de la sourchette, entre dans un trou sait au coq A (fig. 2).

1 2 2. La figure 4 représente en perspective la roue D, dont la révolution est d'une heure; c'est sa tige qui porte la roue m de la figure 3. Cette roue m est vue en perspective dans la figure 5; son canon a sert à porter l'aiguille des minutes.

123. La figure 6 représente en perspective la roue S de la figure 3; c'est la tige prolongée de cette roue qui passant à la cadrature porte le limaçon des quarts h (fig. 2); le pignon de cette roue S engrene dans la roue de cadran qui est vue en perspective dans la figure 7. Enfin c'est sur le canon de cette roue que s'ajuste l'aiguille des heures.

# CHAPITRE VIII.

# Des Montres.

#### DÉFINITION.

I 24. SIL'ON A un anneau circulaire A A c (Pl. 1, fig. 5) dont la circonférence soit également pesante & concentrique à l'axe B, & à ses pivots a, b sur lesquels il puisse tourner librement, cet anneau restera en équilibre avec lui-même dans quelque position qu'on le place, & quelqu'espace qu'on lui ait fait parcourir; ensorte que son inertie (a) tendra également à le faire rester en repos lorsqu'il y sera, & à le faire tourner uniformement lorsqu'on l'aura mis une sois en mouvement. Ceci est une suite de notre supposition; car dès que chaque partie de la circonférence de cet anneau est également pesante, &

I. Partie.

a On appelle Inertie cette propriété moins que quelques causes étrangeres ne commune à tous les corps de rester en leur état, soit de repos ou de mouvement, à

également distante de l'axe de rotation; elle est contre-balancée par la partie opposée, ce qui entretient le mouvement dans le même état. Nous appellerons Balancier un tel anneau.

125. Cela posé, si l'on imagine que l'axe du balancier (fig: 6) porte les deux parties saillantes ou palettes c, d, formant ensemble un angle droit, & que sur ces palettes on fasse agir la roue à couronne C; il arrivera que si l'on fait tourner cette roue dans le sens CedCbe, ses dents écarteront alternativement l'une des palettes dans un sens, & l'autre dans un sens opposé; ensorte que le balancier ira & reviendra sur

hii-même, & fera ainsi des vibrations (22).

126. La roue C fera donc avec ces palettes un échappement (38) qu'on peut appliquer à un mouvement d'Horloge, à la place du Pendule. Ainsi faisant rouler les pivots du balancier dans des trous d'une cage D E F G (fig. 7), & ceux de la roue C dans une seconde cage HI qui serve à maintenir l'axe de cette roue perpendiculairement à l'axe du balancier; si l'on fait engrener son pignon d dans une roue K, en forte que celle-ci communique par engrenage aux roues & pignons c, L, b, M, a, N, & qu'enfin l'axe de la roue Nsoit mis en mouvement par un ressort spiral OP, on aura une machine qui servira à mesurer le temps, dans quelque position que la cage G D E F soit placée; car l'équilibre des parties du balancier lui fait continuer le mouvement alternatif qui lui est imprimé, indépendamment de la position qu'on lui donne; & la nature du ressort lui fait exercer également son action, quelle que soit la situation & le mouvement de la piece qui le porte.

127. Sachant maintenant le nombre de dents des roues & pignons qui composent le rouage (fig. 7), on en conclud le nombre de vibrations du balancier, pendant que la roue qui contient le ressort en fait un. Ainsi, en comptant combien la roue C sait de tours en une heure, on saura la durée des révolutions des autres roues, & l'on pourra, par ce moyen, saire porter par l'axe prolongé d'une de ces roues, une aiguille qui

indiquera sur un cadran les parties du temps.

128. En examinant la nature du mouvement du balancier, on trouve aisément que sa vîtesse dans ses vibrations est d'autant plus grande, 1°, que la force du ressort moteur est plus grande; 2°, que le balancier est plus léger; 3°, que sa circonférence est plus petite, parce que dans ces deux cas la force du ressort est d'autant plus essicace pour communiquer de la vîtesse, que cette vîtesse doit se distribuer à moins de parties, & à des parties moins éloignées de l'axe du balancier; 4°, que la force du ressort moteur sera d'autant plus d'esset sur le balancier, que les palettes seront frappées plus loin de l'axe: d'où il résulte que la vîtesse des vibrations d'un balancier dépend d'un grand nombre de circonstances; & qu'il y a plusieurs moyens de la faire varier à volonté.

129. Le nombre de dents des roues N, M, L, K, C, & de leurs pignons a, b, c, d, étant donné, on peut affujettir la vîtesse de leurs révolutions à des temps donnés; ainsi en supposant que pendant que la roue M fait un tour, la roue C en fasse 600, on pourra régler la vîtesse de ce rouage, de maniere que la roue M emploie une heure à faire une révolution, soit en augmentant ou en diminuant la force du ressort OP, soit en rendant le balancier plus léger ou plus pesant, soit ensin en le rendant plus grand ou plus petit; donc en plaçant une aiguille au bout de l'axe de cette roue M, & divisant un cercle du cadran RS en 60 parties, le passage de l'aiguille sur chaque division, indiquera une minute de temps.

I 30. Au lieu de placer l'aiguille f directement sur l'axe de la roue M, on fait entrer cet axe dans un canon Q (qu'on appelle une Chaussée); un de ses bouts e est quarré pour recevoir l'aiguille f, & vers l'autre bout est un pignon Q qui engrene dans la roue T qui porte un pignon g qui engrene dans la roue V, laquelle est portée par un canon e qui s'emboîte sur la chaussée e Q. Si donc les nombres de dents des roues & pignons Q, T, g, V sont tels que pendant que la chaussée Q sait 12 tours, la roue V en sasse que pendant que la chaussée Q sait 12 tours, la roue V en sasse que pendant que la chaussée Q sait 12 tours, la roue V en sasse que pendant que la chaussée Q sait 12 tours, la roue V en salse un, celle-ci restera douze heures à saire une révolution; donc en saisant porter par son canon prolongé une aiguille ih, & divisant le cercle e en 12 parties, cette aiguille

131. Le bout inférieur q de l'axe de la roue N porte un crochet qui entre dans un trou fait au bout intérieur du ressort. Ainsi ce crochet entraîne le ressort par son mouvement : le bout extérieur du ressort est accroché en p avec le pilier; il reste par conséquent immobile. Si donc on fait entrer une clef sur le bout quarré o de l'axe prolongé de la roue 'N, & qu'on fasse tourner cet axe du sens opposé à celui selon dequel le ressort tend à se débander, la lame du ressort q P se roulera sur cet axe q, & le ressort se tendra à proportion: aussi-tôt que l'on aura cessé de le remonter, son élasticité agira fur la roue N, & celle-ci successivement sur les pignons & roues, ce qui donnera le mouvement au balancier. Les vibrations alternatives du balancier modéreront la vîtesse du rouage, & par conséquent celle de l'action du ressort, qui ne se déve-- loppera qu'à mesure que les roues tourneront. Ce ressort est donc le moteur d'une telle machine; & le balancier en est le Modérateur ou le Régulateur.

1 3 2. Lorsqu'il saut remonter le ressort, on tourne, comme j'ai dit, le bout de l'axe quarré o dans un sens opposé. Il saut donc pour cela que cet axe puisse tourner dans ce sens, indépendamment de la roue N: c'est l'esset de l'encliquetage porté par cette roue & du rochet X sixé sur l'axe o q: les côtés inclinés des dents de ce rochet écartent le cliquet m, quand on remonte le ressort; & lorsqu'on cesse de le remonter, les côtés droits de ces dents arcboutent contre le cliquet; ainsi le ressort OP entraîne la roue N, &c. Nous avons déja expliqué

les effets de l'encliquetage (art. 34).

I 3 3. La chaussée Q entre à frottement sur l'axe prolongé de la roue M; ainsi on peut la faire tourner pour mettre les aiguilles à l'heure, sans rien changer au mouvement de la roue M.

I 34. La roue T se meut entre le cadran & la platine FG, sur les deux pivots qui terminent l'axe g.

135. Lorsqu'une dent de la roue Ca écarté la palette du

balancier, & lui a fait faire une vibration, elle s'échappe, & la dent opposée va agir sur l'autre palette pour ramener le balancier: c'est l'esset de la roue C sur les palettes pour faire vibrer le balancier, & celui du balancier pour suspendre & modérer la vîtesse de la roue, qu'on appelle l'Echappement.

1 3 6. La roue C s'appelle Roue de rencontre; & l'échappement où l'on employe la construction que nous venons de dé-

crire, s'appelle Échappement à roue de rencontre.

137. On appelle Verge de Balancier, la piece d'échappe-

ment a b c d (fig. 6)

1 3 8. Il faut observer, par rapport à l'échappement à roue de rencontre, que si après l'impulsion de la roue, on continuoit à faire aller le balancier du même côté, la palette seroit rétrograder la roue au point qu'elle abandonneroit la dent; & comme dans ce cas l'autre palette seroit éloignée de la dent opposée, il arriveroit que la roue de rencontre cesseroit d'agir sur les palettes, & tourneroit avec toute sa vîtesse, & sans être modérée par le balancier; c'est pour prévenir cet accident, (qu'on appelle Renversement) que l'on borne la révolution du balancier à 240 degrés ou à peu près. C'est à cet usage que sont destinées les chevilles 1, 2, portées par le balancier A(fig.7); la cheville s s'opposé à leur passage avant que les palettes soient renversées & désengrenent de la roue d'échappement.

139. La roue M s'appelle Roue de longues tiges: on l'ap-

pelle aussi Roue des minutes.

140. La roue L s'appelle la petite Roue moyenne.

141. On nomme Roue de champ celle K.

I  $\overline{4}$  2. Le ressort OP est le moteur de cette machine portative.

143. On appelle Roue de cadran, la roue V dont le canon prolongé porte l'aiguille des heures.

144. La roue T's'appelle Roue de renvoi; & son pignon g

Pignon de renvoi.

145. On appelle Roues de cadran ou Minuteries, celles V, T, Q, g, placées entre la platine & le cadran, & qui servent à la conduite des aiguilles.

146. On appelle Potence la piece I dans laquelle roule le pivot r de la roue de rencontre C; & Contrepotence la piece H dans laquelle roule l'autre pivot du pignon de rencontre d.

147. Voilà en gros la notion d'une machine portative propre à mesurer le temps, & telle à peu-près que les premieres montres ont été faites. Il faut maintenant parler des défauts qu'elles avoient, & dire la maniere dont on y a remédié; enfin décrire la disposition actuelle des Montres.

148. Nous avons fait observer que le balancier n'avoit aucune tendance à se mouvoir d'un côté plutôt que de l'autre, quoiqu'on le fasse tourner; il n'a donc, par lui-même, aucun principe de justesse; il est susceptible de toutes les différentes impressions du moteur; & comme, par sa nature, le ressort change de force à mesure qu'il est plus tendu, il suit de-là qu'une machine, telle que nous l'avons décrite, seroit suf-

ceptible de beauconp d'inégalités.

149. Pour remédier aux défauts causés par l'inégalité des forces du ressort, on a inventé le méchanisme suivant. La chaîne H ( Pl. VII, fig. 4) qui entoure le barillet A, & qui est attachée à la poulie conique ou spirale G, qu'on appelle la Fusée, tend par la force du ressort renfermé dans le barillet à faire tourner cette fusée, & par conséquent la roue F qui est fixée fur son axe; or, par la nature des rouages, la force que la chaîne communique à la fusée a d'autant plus ou moins d'effet qu'elle atteint cette fusée plus loin ou plus près de son axe. On peut donc tailler la fusée de sorte qu'à mesure que la force du ressort devient plus petite en se débandant, la chaîne atteigne la susée dans des points de plus en plus éloignés de son axe; de sorte qu'il en résulte une égalité continuelle d'effet.

I 50. Enfin, pour obvier à presque tous les inconvénients qui s'opposent au mouvement uniforme de la machine, on a inventé le ressort spiral, qui a donné au balancier toutes les

propriétés d'un vrai régulateur.

I S I. On appelle Spiral, un ressort us (fig. 9) plié selon une figure approchante de la spirale des Géometres. Dans cet état, ce ressort tend par sa nature à reprendre cette figure

spirale, si par quelque effort on la lui fait perdre. Le bout intérieur du spiral est sixé à une virole traversée par l'axe du balancier sur lequel elle tient à frottement; le bout extérieur p est arrêté sur la cage de la machine. Lors donc que l'on fait tourner le balancier, & qu'ainsi on l'écarte du point de repos où le laisse le spiral, ce ressort, contraint de changer de figure, en resserrant ou en étendant ses spires, tend à la reprendre avec d'autant plus de force que l'arc décrit par un point quelconque de la circonférence du balancier aura été d'un plus grand nombre de degrés : ainsi lorsqu'en cessant d'agir sur le balancier, on l'abandonnera à lui-même, le spiral reprenant fa figure, ramenera, par un mouvement accéléré, le balancier au point de repos d'où on l'a tiré; mais lorsqu'il y sera parvenu, sa vîtesse acquise par l'acceleration lui fera parcourir autant de chemin de l'autre côté qu'on lui en avoit fait faire en l'écartant. Ce passage au-delà du point de repos, se fera par un mouvement retardé, parce que le ressort spiral sera contraint de changer encore de figure, jusqu'à ce que la résistance que son élasticité y opposera, ait éteint le mouvement acquis; alors le ressort reprenant sa figure, retournera sur ses pas par un mouvement accéléré jusqu'au premier point de repos, puis retardé en passant au-delà, comme dans la premiere vibration. Ainsi en allant & revenant continuellement sur luimême, le balancier conserve l'isochronisme par l'action du spiral, comme le Pendule par celle de la pesanteur.

152. Or, sans le frottement que les pivots du balancier éprouvent tant par la pression que son poids cause, que par son mouvement, & sans la résistance de l'air, un balancier une sois mis en mouvement, continueroit à vibrer éternellement avec la même vîtesse, & en faisant des vibrations d'égales durées; mais ces obstacles sont si considérables, que le mouvement imprimé au balancier cesseroit au bout de quelques minutes, s'il n'étoit renouvellé à chaque instant par une sorce motrice, qui doit être d'autant plus grande que le mouvement

imprimé dureroit moins.

153. Nous avons vu (31) que dans les Pendules la force

# 48 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

motrice doit être seulement capable d'entretenir le mouvement imprimé d'abord à ce régulateur; mais ce n'est pas la même chose dans les Montres qui sont exposées à toutes sortes de mouvements & de secousses. Si la force motrice n'étoit que suffisante pour entretenir le mouvement du balancier, il arriveroit qu'une secousse dans un sens contraire au mouvement du balancier, feroit arrêter la Montre, laquelle ne pourroit reprendre son mouvement, à moins qu'on ne le redonnât de nouveau au balancier; défaut très-grand, qui rendroit une Montre inutile, puisqu'on ne seroit jamais assuré qu'ellé eût marché deux heures de suite, sans avoir été arrêtée par quelques secousses, & remise en mouvement par d'autres après quelques moments de repos. Cette machine ainsi composée ne pourroit donc servir à la mesure du temps. Pour prévenir un tel obstacle, il est nécessaire que la force motrice soit assez grande pour pouvoir donner elle-même le mouvement au balancier, sans qu'il soit besoin de le mettre en vibration. De cette maniere, il n'y a pas d'agitations qui puissent arrêter la montre; car elles ne pourront jamais empêcher que la force motrice qui domine sur le balancier, ne lui rende son mouvement immédiatement après l'action de la secousse qui tendoit à l'arrêter; & quand même on parviendroit à composer un régulateur qui pût détruire par lui-même toutes les impressions des secousses, & de maniere que son mouvement n'en fût jamais interrompu, il seroit encore nécessaire que la force motrice fût assez grande pour donner à ce régulateur le mouvement de vibration, comme nous le ferons voir dans la seconde Partie.

Passonsmaintenant à la description d'une Montre de la construction actuellement la plus suivie.



## CHAPITRE IX.

# Description d'une Montre à Roue de rencontre.

154. Les Planches VI & VII représentent toutes les parties d'une Montre à échappement, à roue de rencontre,

#### PLANCHE VI.

155. La figure premiere fait voir la Montre toute mon-

tée, vue en perspective.

1 5 6. La seconde représente l'intérieur de la montre, c'està-dire, toutes les pieces qui se posent sur la platine des piliers, lorsqu'on veut les remettre en place après avoir démonté la Montre.

157. La troisseme fait voir l'autre côté de la même platine, avec les pieces qui sont sous le cadran, & qui servent à

faire marcher les aiguilles.

158. Les figures 1 & 2 de la VII<sup>e</sup> Planche représentent les côtés intérieurs des platines qui forment la cage dans laquelle on place le rouage de la Montre.

159. La figure 3 de la même Planche représente le cadran posé sur la platine de la figure 3, Planche VI, avec les

aiguilles ajustées sur leurs canons.

160. Les figures 4, 5, 6, 7, de la Planche VI, & les figures 4, 5, 6, 7, 8, 9, de la Planche VII, sont des développements des parties de la Montre. Venons à la descrip-

tion de chaque partie.

I 6 I. La figure 2 (Planche VI) représente, comme j'ai dit, l'intérieur de la montre. A est le tambour ou barrillet dans lequel est contenu le ressort ou moteur (fig. 5 Pl. VII). B est la roue de susée qui communique au barrillet par le moyen de la chaîne Hr (149).

I. Partie.

# 50 Essai sur l'Horlogerie,

162. La grande roue B ou roue de fusée engrene dans le pignon a qui porte la roue à longue tige C. Le pivot prolongé de ce pignon passe à travers la platine, & porte la chaussée (130) C (fig. 6). Le pignon K de cette chaussée (fig. 3), qui est le même vu, (fig. 6) engrene dans la roue de renvoi E; celle ci porte un pignon D qui fait mouvoir la roue de cadran F (fig. 7). Le bout de la chaussée (fig. 6) porte l'aiguille des minutes; le bout du canon de la roue F de cadran (fig. 7) porte l'aiguille des heures. La roue de longue tige C (fig. 2) engrene dans le pignon b qui porte la petite roue moyenne D; celle-ci engrene dans le pignon c qui porte la roue de champ E, vue en perspective (fig. 1); cette roue engrene dans le pignon e de la roue de rencontre ou d'échappement (fig. 4 0, laquelle roule dans les trous des pieces portées par Te dessous de la platine MM(fig. 1): le dessous de cette platine est représenté (Pl. VII, fig. 1) portant la roue de rencontre R, dont les pivots roulent dans les trous de la potence P & de la contre-potence A: l'axe de cette roue est paral-Iele à la platine.

163. Le balancier B se meut dans une espece de cage formée par le coq CC(fig. 1) & par la potence P portée par le dessous de la platine MM, comme cela se voit (Pl. VII,

fig. 1).

Le pivot supérieur a du balancier (Pl. VI, fig. 4) tourne dans le trou o (fig. 1) du coqueret p o qui tient au coq CC, sous lequel tourne le balancier; & le pivot inférieur b (fig. 4 ou 5) tourne dans un trou fait en o à la potence P (Pl. VII, fig. 1) qui est développée dans la figure 7. La partie q de la potence P forme un petit hémisphere dont le trou du pivot est le centre; le sommet de cet hémisphere n'est séparé de la plaque o p que par un petit intervalle par lequel s'introduit l'huile qu'on met aux pivots, & qui ne s'extravase jamais du trou, étant attirée par la surface de la plaque & le sommet de l'hémisphere: cette disposition est très-essentielle pour conferver l'huile: le coqueret o p du coq du balancier (fig. 1) est arrangé de la même manière.

164. La vis V fert à faire mouvoir le lardon L de la potence qui porte le trou où entre le pivot de la roue de rencontre; ce mouvement du lardon L est pour servir à former l'échappement, & à rendre égales les chûtes de la roue de rencontre.

La piece o p est une plaque d'acier qui s'attache à la potence pour recevoir le bout du pivot de la verge 2 (fig. 10), 165. La piece A (figure 1) est la contre-potence qui sert à porter le pivot inférieur r de la roue de rencontre R; le bout du pivot roule sur une plaque d'acier que porte cette contrepotence à laquelle elle tient par le moyen d'une vis.

- 166. Les figures 9 & 10 (Pl. VII), représentent le balancier avec son spiral as: p est le piton qui fixe le bout extérieur du spiral avec la platine. Rr (fig. 9) est le rateau dont le bras a est sendu pour contenir le ressort spiral: ce rateau Rr sert à déterminer la longueur du spiral, & par conséquent à régler la montre, selon qu'on approche la sente a, ou qu'on l'éloigne du piton p. Si on l'approche de p, pour lors le ressort spiral agira par une plus grande longueur (2); il sera par conséquent plus lent dans ses vibrations, & la Montre retardera. Si au contraire on éloigne la sente a du piton p, le ressort sera plus court, il aura par conséquent plus de vîtesse, & sera avancer la Montre.
- 167. Le rateau Rr s'ajuste sous la piece cc (fig. 6) qu'on appelle la Coulisse. La coulisse se sur la platine au moyen de deux vis. Elle sert à contenir le rateau & à diriger son chemin autour du centre du balancier : le rateau est retenu sous la coulisse par une rainure faite comme on le voit dans la figure 6. On appelle Coulissere, l'assemblage sormé par le rateau & la coulisse.
- 168. L'anneau ou cercle BB du balancier porte en dessous une cheville qui détermine l'étendue de ses vibrations (n° 138). Pour cet esset cette cheville est arrêtée par les bouts c c de la coulisse (fig. 6).

La longueur effective du spiral ne se l'autre bout du spiral, puisque la fente du mesure que depuis b au point où est sixé bras hempêche qu'il n'agrise de plus loin.

# 52 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

169. Pour faire mouvoir ce rateau Rr (fig. 9, le quarré qui porte l'aiguille t qu'on appelle l'Aiguille de Rosette, porte aussi la roue S, laquelle engrene dans le rateau; & selon qu'on tourne cette aiguille, on fait avancer ou reculer le rateau, & par conséquent on fait avancer ou retarder la Montre, comme je viens de le dire. Le chemin de cette aiguille t est marqué par le cadran R (Pl. VI, fig. 1): ce cadran qu'on appelle aussi la Rosette, porte des divisions qui indiquent la quantité dont on fait marcher l'aiguille.

170. La figure 8 Planche VII représente la susée F & la roue B: voici la maniere dont elles s'ajustent ensemble. La roue ff qui est au-dessous de la susée, est taillée en rochet, c'est-à-dire, que les dents sont droites d'un côté & inclinées de l'autre; son usage est le même que celui qu'on a vu dans

les remontoirs des Pendules (n° 34).

171. La roue B est appliquée contre le rochet ff de la fusée par le moyen de la virole C laquelle entre à frottement sur l'axe de la susée; ce qui l'empêche de s'en écarter, lui

permettant seulement de tourner.

172. Lorsque l'on remonte les Montres, on sent un arrêt qui empêche de monter le ressort plus haut, & par conléquent de rien forcer : voici comment cet effet se produit. La platine NN (fig. 1) porte la piece ou bras b mobile sur Te piton B. Ce bras peut seulement s'approcher ou s'éloigner de la platine : le ressort r tend continuellement à l'en éloigner. Lorsqu'on remonte la Montre, la chaîne H (fig. 4) qui actuellement entoure le tambour A, s'applique dans la rainure de la fusée F, en commençant par la base & finisfant au sommet; pour lors la chaîne agit sur le bras b, & l'oblige de s'approcher de la platine; continuant à tourner la fulée, le crochet G qu'elle porte vient archouter contre le bout b du bras, ce qui arrête l'effort de la main, & avertit que la Montre est remontée au haut. Lorsque la susée est entraînée par le ressort ou moteur, la chaîne s'applique de nouveau fur le barrillet A, & le reffort r éloigne le bras b, qui permet au crochet G de la fusée de passer entre lui & la platine. On

appelle Garde-chaîne les pieces b, Br, qui empêchent de trop remonter la Montre.

173. Le ressort (fig. 5) fait voir le moteur d'une Montre dans son état naturel & développé : il se met dans le barrillet ou tambour A. Pour le faire entrer dans le barrillet, on se sert d'un arbre portant un crochet qui agit sur le bout intérieur du ressort, lequel porte une ouverture pareille à celle o du bout extérieur. Ainsi tournant cet arbre, les spires du ressort se resserrent & s'approchent; & on leur fait occuper un petit volume capable d'entrer dans le barillet A. Un bout de l'arbre a porte quarrément une roue R (fig. 4) qu'on appelle Roue de vis sans fin; elle doit être de l'autre côté du barrillet; mais comme elle n'auroit pu être vue, je l'ai fait représenter dessus, comme on voit, pour en mieux faire sentir l'usage; les dents de cette roue entrent dans le pas de la vis fans fin V(fig. 2); c'est au moyen de cette roue R, & de la vis V, que l'axe du barrillet reste immobile, tandis que le barrillet tourne & que le ressort se monte, selon que l'y oblige la fusée, & qu'il se développe ensuite par sa force naturelle qui tend à reprendre la premiere situation: pour cet effet un des bouts r du ressort s'accroche à l'arbre immobile a. & l'autre tient au barrillet A, & par conséquent celui-ci tourne, selon qu'il est entraîné par le ressort; ainsi les spires du ressort s'enveloppent l'une sur l'autre, lorsqu'avec la susée on fait tourner le barillet, & avec lui le bout o, & ainsi de fuite, &c.

174. Le bout extérieur du ressort est détrempé pour saire l'ouverture o, ce qui le rend sujet à sléchir près de l'endroit où il est accroché, & à frotter contre les spires de ce ressort. Pour y obvier, on se sert d'une piece qu'on appelle Barrette. Cette piece traverse le barrillet dans son épaisseur à soixante degrés environ du point de la circonférence intérieure du barrillet où est placé le crochet. Elle s'applique sur la lame du ressort à l'endroit où elle est trempée; & c'est de ce point que l'on compte l'action du ressort; de même que celle du ressort spiral du balancier des Montres se compte de la sente du rateau.

# 54 ESSAISUR L'HORLOGERIE

175. La vis sans sin V porte un bout quarré, au moyen duquel on peut saire tourner l'arbre du barrillet, & donner plus ou moins de tension au ressort.

#### CHAPITRE X.

# Description d'une Montre à répétition, avec un échappement à Cylindre, selon la construction de Graham.

176. CE QUE j'ai dit sur les répétitions dans les Horlologes à Pendules, & sur la Montre simple, étant une fois bien entendu, on concevra aisément le méchanisme d'une Montre à répétition, qui n'est en petit que ce qu'est une Pendule en grand.

177. La figure premiere de la Planche VIII représente le rouage du mouvement (2) & de la répétition, & toutes

les pieces qui sont mises entre les deux platines.

178. Le ressort du mouvement est contenu dans le barrillet A: B est la grande roue ou la roue de susée; C, la grande roue moyenne dont le pivot prolongé porte la chaussée (162) sur laquelle s'ajuste l'aiguille des minutes; D est la petite roue moyenne; E, la roue de champ, & F, la roue de cylindre ou d'échappement. La susée I est ajustée sur la grande roue B de la même maniere que nous l'avons vue (171); pour celle de la montre, la chaîne l'entoure de même, & tient de même au barrillet: le crochet O sert à arrêter la main lorsqu'on a remonté la Montre au haut; il arrête sur le bout du garde-chaîne C (sigure 2) qui tient à l'autre platine:

a On distingue ici entre les roues, celles du mouvement ou qui servent à mesurer le telles sont les roues, a, b, c, d, e, f, temps, comme les roues B, C, D, E, F; & dont l'assemblage s'appelle le Petit Rouacelles de la répétition qui servent à régler

son effet se fait de même que celui de la Montre simple (172). La figure 3 représente le développement de l'échappement à cylindre, (dont on verra la description, chapitre XXII). B est le balancier fixé sur le cylindre; F est la roue de cylindre, laquelle est représentée comme tendant à agir fur le cylindre & à faire faire des vibrations au balancier : je n'ai pas fait mettre le spiral ni ce qu'on appelle la Coulisserie (167), & le dessus de la platine; (on appelle Dessus de Platine, les pieces qui se mettent sur la platine du balancier (Pl. VI. fig. 1), comme la Rosette, le Coq & la Coulisserie, toutes ces parties étant les mêmes que celles de la Montre à roue de rencontre, vue dans les figures 6 & 9 de la Planche VII, & décrite dans le Chapitre précédent.

179. Le rouage de la répétition est composé de cinq roues a, b, c, d, e, du pignon f & de quatre autres pignons. L'effer de ce rouage est de régler l'intervalle entre chaque coup de marteau (2).

I 80. La premiere roue a ou grande roue de sonnerie, porte un cliquet & un ressort sur lequel agit un petit rochet mis sous le rochet R, ce qui forme un encliquetage comme celui que l'on a vu à la premiere roue de répétition (Pl. V., fig. 1), dont l'usage est le même, c'est-à-dire, que quand on pousse le poussoir, le rochet R rétrograde, sans que la roue a tourne; & Le ressort qui est dans le barillet B (fig. 2) ramenant le rochet R, dont l'axe g est accroché au ressort, le petit rochet arcboute contre le cliquet, fait tourner la roue a, & le rochet R fait frapper le marteau M, dont le bras m est engagé dans les dents de ce rochet.

181. Le ressort r attaché à la platine (fig. 2) agit sur

dont on retranche ensuite la moitié, afin qu'il n'en reste que 12 pour frapper 12 coups pour les 12 heures. Si donc on ditous les pignons où ces roues engrenent, ont 6 dents: pendant que la premiere a fera un tour, le pignon fen fera 4812 \frac{7}{2}: os le rochet R que porte la premiere roue

vise 4812 par 24, on aura le nombre de tours que fait le cinquieme pignon pour chaque coup de marteau; cela donne 200 \frac{7}{3} tours du pignon f pour une dent du rochet R.

De sorte que si l'on fait la premiere | a, est ordinairement divisé en 24 parties, roue a de 42 dents, la seconde b de 36, la troisieme e de 33, la quatrieme d de 30, & la cinquieme e de 25; si de plus

# Essai sur l'Horlogerie,

la petite partie n du bras m(fig. 1): l'effet de ce ressort est de presser le bras m contre les dents du rochet, de sorte que lorsqu'on fait répéter la Montre, le rochet R rétrograde & le ressort r ramene toujours le bras m, afin que les dents du rochet fassent frapper le marteau. Passons maintenant à la description de la Cadrature.

#### PLANCHE IX.

182. La figure premiere représente cette partie d'une répétition qu'on appelle Cadrature. Elle est vue dans l'instant où l'on vient de pousser le bouton pour la faire répéter (2). P est l'anneau auquel tient le poussoir; il entre dans le canon O de la boîte, & s'y meut sur sa longueur, en tendant au centre; il porte la piece p qui est d'acier, & fixée au poussoir; elle est limée, plate par dessous; une plaque qui tient à la boîte sert à l'empêcher de tourner, & lui permet seulement de se mouvoir sur sa longueur; l'excédent de cette piece est pour retenir le poussoir de maniere qu'il ne puisse sortir du canon de la boîte.

183. Le bout de la piece p agit sur le talon t de la crémaillere CC, laquelle a son centre de mouvement en y, & dont l'extrémité c fixe un bout de la chaîne s s. L'autre bout tient à la circonférence d'une poulie A mise quarrément sur l'axe prolongé de la premiere roue du petit rouage.

Cette chaîne passe sur une seconde poulie B.

184. Si donc on pousse le poussoir P, le bout c de la crémaillere parcourra un certain espace, & par le moyen de la chaîness, il fera tourner les poulies A, B; ainfi le rochet R(b) (fig. 2) rétrogradera jusqu'à ce que le bras b de la

la vis qui attache le cadran des répétitions, on verra le même méchanisme que prétente cette figure; c'est la disposition de est solide, & d'une exécution facile.

Pour mieux concevoir l'effet & la disposition de cette répétition, il ne faut que l'actuellement en mouvement

a En ôtant d'abord les aiguilles & ensuite | jetter un coup d'œil sur la figure 2 : on voit en perspective la crémaillere y c, le limaçon L des heures & l'étoile E, les poulies A & B, le rochet R, la roue a, cadrature la plus généralement suivie ; elle | la levée m n & le grand marteau ; or ce sont les principales parties d'une répétition: elles sont dessinées comme si elles étoient

crémaillere

crémaillere appuie sur le limaçon L; pour lors le ressort moteur de la répétition ramenant le rochet & les pieces qu'il porte, le bras m se présentera aux dents de ce rochet, & le marteau M frappera les heures, dont la quantité dépend du pas du limaçon L qui se présente au bras b.

185. Le limaçon L est fixé à l'étoile E par le moyen de deux vis : ils tournent l'un & l'autre sur la tige de la vis V, portée par le tout-ou-rien TR qui se meut sur son centre T; le tout-ou-rien forme avec la platine une cage où tournent l'étoile & le limaçon des heures. Voyons maintenant comment

les quarts sont répétés.

186. Outre le marteau M des heures, il y en a un autre N (Pl.VIII, fig. 1), dont l'axe ou pivot passe dans la cadrature & porte la piece 5,6 ( $Planche\ IX$ ); le pivot prolongé du grand marteau passe aussi dans la cadrature, & porte le petit bras q: ces pieces 5,6 & q servent à faire frapper les quarts à doubles coups. C'est là l'estet de la piece des quarts Q, laquelle porte en F & en G des dents qui agissent sur les pieces q, 6, & sont frapper le marteau: cette piece Q est entraînée par le bras K que porte l'axe du rochet R au-dessus de la poulie A, de maniere que, lorsque les heures sont répétées, le bras K agit sur la cheville G sixée sur la piece des quarts, & l'oblige de tourner & de lever les bras q & 6, & par conséquent les marteaux.

187. Le nombre de quarts que doivent frapper les marteaux, est déterminé par le limaçon des quarts N, selon les ensoncements h, 1, 2 ou 3 qu'il présente; la piece des quarts Q pressée par le ressort D, rétrograde; & les dents s'engagent plus ou moins avec les bras q, 6, qui ont aussi un mouvement rétrograde, & sont ramenés par les ressorts 10 & 9: le bras K ramenant la piece des quarts, le bras m que porte cette piece, agit sur l'extrémité R du tout-ou-rien TR, dont l'ouverture x, à travers de laquelle passe une branche sixée à la platine, permet que R parcoure un petit espace: le bras m étant parvenu à l'extrémité R; celle-ci pressée par le ressort x revient à son premier état, de maniere que le bras m

I. Partie.

pose sur le bout R, & que la piece des quarts ne peut rétrograder sans qu'on éloigne le tout-ou-rien. Le bras u que porte la piece des quarts, sert à renverser la levée m (fig. 2) dont la partier passe dans la cadrature; ensorte que lorsque les heures & les quarts sont répétés, la piece des quarts continue encore à se mouvoir, & le bras u renverse la levée m de la Planche VIII, au moyen de la cheville u qui passe à la cadrature, & la met par ce moyen hors de prise du rochet u, pendant tout le temps que le tout-ou-rien u ne laissera pas rétrograder la piece des quarts; ce qui n'arrivera que dans le cas où ayant poussé le poussoir, le bras u de la crémaillere presse le limaçon, & fasse parcourir un petit espace à l'extrémité u du tout-ou-rien : alors la piece des quarts descendra & dégagera les levées, & les marteaux frapperont le nombre d'heures & de quarts que donnent les limaçons u

188. Le grand marteau porte une cheville 3 qui passe dans la cadrature au travers de l'ouverture 3: le ressort r agit sur cette cheville, & sait frapper le grand marteau: ce marteau porte une autre cheville 2 qui passe aussi dans la cadrature par l'ouverture 2; c'est sur celle-ci qu'agit le petit talon de la le-vée q pour lui saire frapper les coups pour les quarts: le petit marteau porte aussi une cheville qui passe dans la cadrature par l'ouverture 4; c'est sur cette cheville que presse le ressort. Pour saire frapper le marteau des quarts, le ressort

S est le sautoir qui agit sur l'étoile E.

189. La figure 4 représente la chaussée & le limaçon N (fig. 1) vu en perspective. Le limaçon N des quarts est rivé sur le canon c de chaussée dont l'extrémité D porte l'aiguille des minutes : ce limaçon N porte la surprise S dont l'effet est le même qu'à celle de la répétition en Pendule; c'est-à-dire que lorsque la cheville O de la surprise fait avancer l'étoile, & que le sautoir acheve de la faire tourner, une des dents de l'étoile vient toucher la cheville O qui porte la surprise, & sait avancer la partie Z (fig. 1) de cette surprise, en sorte que le bras Q de la piece des quarts porte dessus cette partie Z, & empêche la piece des quarts de descendre dans le pas 3 du

limaçon; ainsi la piece répete seulement l'heure. Ce changement d'une heure à l'autre se fait par ce moyen en un instant, & la piece frappe exactement les heures marquées par les aiguilles.

190. Le canon de la chaussée c D (fig. 4) est fendu, afin qu'il puisse faire ressort sur la tige de la grande roue moyenne sur laquelle il entre à frottement, assez doux pour pouvoir tourner aisément l'aiguille des minutes de côté & d'autre; & en avançant & reculant ainsi cette aiguille selon qu'il en est

besoin, on met aussi à l'heure l'aiguille des heures.

I 9 I Il est bon de détromper ici les personnes qui croient qu'on fait tort aux Montres en faisant tourner l'aiguille des minutes en arriere; pour se convaincre que cela n'y fait rien. il suffit de remarquer la position que doivent avoir les pieces d'une cadrature de répétition, lorsqu'elle a répété l'heure, & que le moteur a ramené & écarté toutes les pieces qui communiquent aux limaçons L, N; car pour lors il ne reste de communication entre les pieces du mouvement & celles de la cadrature, que celle de la cheville O du lima con ou furprise, avec les dents de l'étoile E que rien n'empêche de rétrograder. Si donc on fait tourner l'aiguille des minutes d'un tour en arrière, la cheville O fera aussi rétrograder une den de l'étoile; & si l'on fait répéter ensuite la Montre, elle frappera toujours juste les heures & quarts marqués par les aiguilles. Mais il est à observer que si l'on tournoit les aiguilles dans le temps même qu'on fait répéter la Montre, alors elles seroient empêchées : il faut donc, pour toucher aux aiguilles d'une Montre ou Pendule à répétition, attendre qu'elle ait répété l'heure, & que toutes les pieces ayent repris leurs situations naturelles.

192. Il est aisé de conclure de là que, puisqu'à une montre à répétition on peut avancer & rétrograder, selon qu'il est besoin, l'aiguille des minutes, à plus forte raison cela est-il possible dans une Montre simple, où aucun obstacle ne s'y oppose.

193. Quant à l'aiguille des heures d'une Montre à répé-

tition, on ne doit la faire tourner, sans celle des minutes, que dans le cas seulement où la répétition ne frapperoit pas l'heure marquée par l'aiguille des heures; pour lors il faudroit remettre cette aiguille à l'heure que frappe la répétition.

Lorsque la répétion se dérange d'elle même d'avec l'aiguille des heures, c'est une preuve que le sautoir S ou la cheville O

du limaçon ne produit pas bien son effet.

194. La roue de renvoi (fig. 6) se pose & tourne sur la broche 12(fig. 1): cette roue engrene dans le pignon de la chaussée N; celui-ci a 12 dents; la roue (fig. 6) en a 36: la chaussée sait donc 3 tours pendant qu'elle en sait an; celle-ci porte un pignon qui a 10 dents, qui engrene dans la roue de cadran (fig. 5) qui en a 40: la roue (fig. 6) sait donc 4 tours pour un de la roue de cadran; la chaussée sait par conséquent 12 tours pour un de la roue de cadran reste donc 12 heures à saire une révolution: c'est le canon de cette roue qui porte l'aiguille des heures. La levée m n (fig. 2) peut décrire un petit arc qui permet au rochet R de rétrograder; & dès que le moteur le ramene, le bras 1 de la levée entraîne le marteau M.

195. La figure 3 représente le dessous du tout-ou-rien avec deux broches, l'une u, sur laquelle il se meut, & l'autre x, sur laquelle tourne l'étoile & se limaçon vu (fig. 7): le trou e de cette piece sert à laisser passer le quarré de la su-sée du mouvement, lequel passe au cadran pour remonter la

Montre.

196. W (fig. 1) est le ressort de cadran; c'est sui qui

empêche que le mouvement ne s'ouvre.

Y est un petit pont qui retient la crémaillere, & l'empêche de s'éloigner de la platine, lui permettant seulement de tourner sur elle-même.

197. Toutes les parties de la répétition que nous venons de décrire se logent sur la platine, & sont recouvertes par le cadran; ainsi il faut qu'entre la platine (fig. 1) & le cadran, il y ait un intervalle qui permette le jeu de la cadrature : c'est à cet usage qu'est destinée une piece qui n'est pas ici repré-

sentée, & qu'on appelle la Bâte. Cette bâte est une espece de cercle ou virole qui s'emboîte sur la circonférence de la platine avec laquelle elle est retenue au moyen des cless 13 & 14: la bâte est recouverte par le cadran; celui-ci se sixe après la bâte au moyen d'une vis.

#### REMARQUES.

198. Une répétition est faite pour frapper l'heure qu'il est au moment que l'on presse le poussoir; ainsi il faut disposer la machine de maniere qu'elle soit facile à pousser, & que les coups de marteaux soient les plus forts possibles. Quant au premier, cela dépend de deux choses (la force du reffort étant donnée) de la longueur du poussoir, c'est-à-dire; de l'espace parcouru & de la maniere de faire agir le poussoir fur la crémaillere: par rapport à ce dernier, il faut tellement placer la crémaillere que le point de contact du pouffoir suive l'arc décrit par la crémaillere; de cette maniere la force ne se décomposera pas, ainsi l'action de la main sur le poussoir agira entiérement sur la crémaillere.

199. Par rapport au poussoir, sa longueur dépend du point où il agit sur les crémailleres, c'est-à-dire, selon qu'il agit plus ou moins près du centre de mouvement : on voit clairement que s'il agit près du centre, il faudra plus de force, mais qu'il parcoutra un moindre espace; & au contraire. Quant à la force du coup de marteau, elle est limitée par la force du ressort moteur, & par la force que le petit rouage exige pour être mû; car il est clair que ce n'est que l'excédent de cette force du ressort sur la résistance du rouage, que l'on peut employer pour lever le marteau; le nombre des coups de marteau pour une révolution du rochet, détermine encore la force du

coup.

## CHAPITRE XI.

# Description d'une Montre à réveil.

200. Les Montres à réveil sont des machines disposées de maniere qu'une heure quelconque étant donnée, un marteau frappe sur un timbre, & fait un bruit capable d'éveiller. Ce marteau est mis en mouvement par un petit rouage particulier sur lequel agit un ressort semblable à celui (Pl. VI fig. 5); mais qui est plus petit. Lorsqu'on veut que le réveil frappe on fait tourner le cadran A (fig. 1) jusqu'à ce que l'heure à laquelle on veut s'éveiller se trouve sous la pointe E de l'aiguille des heures; on remonte le ressort du reveil, & on laisse marcher la Montre : lorsque l'aiguille des heures est parvenue sur le grand cadran à l'heure marquée par l'aiguille sur le cadran A, une détente qui communique au cadran, donne la liberté au petit rouage de tourner & de faire frapper le marteau sur le timbre. Il y a différents moyens mis en usage pour faire des réveils; mais celui de tous qui est le plus simple, le plus facile à exécuter, & qui (médiocrement fait) est le plus solide, est celui dont on va voir la description, & que représentent les figures 1, 2, 3, 4, (Pl. X).

# PLANCHE X, Figure 2.

201. B est le barillet ou tambour du mouvement; A, la roue de susée; F, la susée; S, la chaine; G, le crochet qui arrête contre le garde-chaine; C, la grande roue moyenne; D, la petite roue moyenne; E, la roue de champ; & R (fig. 4) la roue de rencontre ou d'échappement.

202. Les roues C & R (fig. 3) sont les roues de cadran. 203. Voilà toutes les parties d'une montre ordinaire, semblable à celle que j'ai décrite Ch. IX. Il n'est donc pas besoin de répéter ici cette description; je m'arrêterai simplement à ce qui regarde le réveil.

204. La roue G (fig. 2) est la premiere roue de réveil : elle est portée par l'axe m, sur lequel est sixé le rochet N, qui

agit sur l'enchquetage porté par la roue G.

205. La platine (fig. 4) s'applique sur celle (fig. 2) qui porte les piliers; ce qui forme la cage dans laquelle se meuvent les roues de la seconde figure : cette platine (fig. 4) ainsi mise, l'axe m passe dans le trou du barillet B, en sorte que son crochet N entre dans l'œil intérieur du ressort ou moreur du réveil contenu dans le barillet. Ainsi lorsqu'on remonte cer axe, le crochet qu'il porte tend le ressort dont le bout extérieur est attaché au bord extérieur du barillet; & lorsque le ressort ramene le erochet ou axe N & le rochet m, celui-ci agit sur le cliquet porté par la roue G, & l'oblige de tourner, ainsi que la roue n portée par le pignon g dans lequel elle engrene, & fait par conséquent aussi tourner le pignon f: sur celui-ci est fixée la roue ou rochet R qui est posé sur l'autre côté de la platine (fig. 3), de même que la roue n: les pivots de ces deux roues tournent dans les trous du pont H.

206. Les dents du rochet R d'échappement (fig. 3) agisfent alternativement sur les leviers a, b qui se communiquent le mouvement réciproquement au moyen des dents que ces leviers a, b portent. Le levier a est fixé & mis quarrément sur le pivot prolongé p du marteau du réveil M (fig. 5); ce marteau est mobile, & se pose en I (fig. 2) & passe sous le bariller B du mouvement; l'autre levier b se meut sur une broche que porte la platine (fig. 3): ces deux leviers a & b étant mis en mouvement par le rochet R, on voit que le marteau M ( fig. 2) tournera, allant & venant alternativement de côté & d'autre; & que si on place en M & M un corps sonore, comme par exemple un timbre, ce marteau le fera fonner avec une force relative à l'espace que le marteau parcourra, à la masse du marteau, à la force du moteur ou ressort, & ensin à la grandeur du timbre : le bruit que doit faire un réveil dépend donc de ces différentes choses, & de la maniere dont

# 64 Essai sur l'Horlogerie

la force du ressort se communique au moteur, &c.

207. La piece A (fig. 3) est portée quarrément par le pivot prolongé de l'axe ou arbre m (fig. 2): ce quarré ou pivot passe au cadran & sert à remonter le réveil; cette piece porte une dent dont l'usage est de régler le nombre de tours dont on doit remonter le ressort du reveil. La petite roue F porte 3 dents qui n'occupent qu'une moitié ou partie de la circonférence; en sorte que si l'on sait tourner la dent de la piece A, elle entrera alternativement dans les vuides des dents de la roue F, & cela jusqu'à que cette roue F présente la partie où il n'ya pas de dents; pour lors la dent de la piece A ne pourra plus tourner, & ce ressort sera remonté; ensin lorsque le ressort se développera, il ne tournera qu'au point où la dent de la piece A viendra poser sur le bord de la roue.

208. La roue F tourne sur une broche ou vis portée par la platine: le ressort ou piece G presse cette roue F de manière qu'elle ne tourne qu'à frottement, lorsqu'elle y est obligée par la dent de la piece A. Voyons maintenant comment le rouage & le moteur sont retenus lorsque le ressort est monté, & par quel moyen le reveil part à une heure prise à volonté.

209. Le levier b (fig. 3) porte la partie angulaire 1,2 dans laquelle entre l'angle d formé sur le bras de la détente d f4 mobile en f; le bras f4 vient poser sur une plaque p fixée sur un canon qui entre à frottement sur celui de la roue C de ca-

dran: cette plaque p fait donc un tour en 12 heures.

2 I O. Pendant tout le temps que le bras f 4 appuie sur le bord de la plaque p, les leviers a & b étant retenus par l'angle d de cette détente, ne peuvent tourner, ni le marteau frapper. La plaque p a une entaille o laquelle étant parvenue à l'extrémité 4 de la détente df 4, sert à y laisser descendre le bras f 4, lequel pressé par le ressort q, ainsi que par le plan incliné de l'angle 1,2, ne tend qu'à entrer dans l'entaille o, dès qu'elle se présente: pour lors le bras d s'éloigne de l'angle 1,2 du levier, celui-ci tourne par ce moyen de côté & d'autre, selon

que l'y oblige le rochet R, ainsi le marteau frappe sur le timbre. 2 I I. Le cadran A(fig. 1) est divisé en 12 parties : il se

fixe quarrément sur le canon de la plaque p (fig. 3), laquelle

tourne, comme je l'ai dit, avec la roue de cadran.

2 I 2. L'entaille o de la plaque p se présente au bras 4 f, à l'instant que les 12 heures du petit cadran se trouvent dans la ligne de six heures du grand; ainsi chaque sois que le cadran A sait un tour, si le réveil est monté, il marchera au moment que le chiffre 12 se trouvera à la ligne de six heures. Or si dans cette position ou met la petite pointe de l'aiguille des heures (l'aiguille est diamétralement opposée à la grande aiguille) sur le chiffre 12 du cadran A, l'aiguille des heures marquera midi sur le grand cadran, tandis que les 12 heures du petit cadran seront diamétralement opposées à celle du grand; ainsi le réveil partira à midi, puisqu'à cet instant l'entaille o se présente au bras 4 f.

213. Le réveil part, comme on vient de le voir, chaque fois que le chiffre 12 se trouve avec la ligne de six heures du grand cadran: ainsi l'heure à laquelle doit frapper le marteau dépend de l'intervalle qu'il y aura du chiffre 12 du cadran A à la pointe E de l'aiguille; car on a vu qu'en mettant la pointe E de l'aiguille sur le chiffre 12, le réveil part, lorsque l'aiguille des heures arrive sur le midi: si donc on met la pointe E de l'aiguille sur le chiffre 1 du cadran A, cela rétrogradera d'une heure le cadran: ainsi lorsque l'aiguille des heures sera sur midi, la pointe de l'aiguille étant sur le chiffre 1 du cadran, il faudra que l'aiguille des heures parcoure une heure du grand cadran; pour lors le chiffre 12 du cadran A

sera dans la ligne de six heures, & le réveil partira.

2 I 4. C'est par un semblable raisonnement qu'on verra que mettant la pointe E de l'aiguille sur le chiffre 3, lorsque l'aiguille des heures sera arrivée sur le midi, le cadran de réveil présentera le chiffre 3 à la ligne de six heures : il saudra donc que l'aiguille des heures & le cadran A parcourent encore trois heures, avant que le chiffre 12 soit parvenu à la ligne de six heures, & que le réveil frappe; celui-ci partira donc lorsque

I, Partie.

l'aiguille des heures arrivera sur trois heures, & ainsi de suite

pour toutes les autres heures, &c.

66

2 I 5. Dans les réveils à cadran, il suffit donc de mettre le chiffre qui représente l'heure à laquelle on veut être éveillé, sous la pointe É de l'aiguille; pour lors la grande aiguille arrivée à l'heure en question, le reveil sonne.

2 I 6. Le bras x du levier b (fig. 3) sert à empêcher le marteau M d'approcher trop près du timbre; la sourchette P qui sait ressort, ramene le marteau dès qu'il a frappé sur le timbre; le ressort h est celui de cadran; s est un cliquet qui, avec le rochet D, tient lieu de la vis sans sin, qui s'employe communément pour sixer par l'arbre, le bout intérieur du ressort de mouvement, & pour lui donner le degré de tension dont il est besoin: le ressort 3 presse le cliquet contre le rochet D.

# CHAPITRE XII.

# Comment on fait marquer l'Équation du temps à une Machine.

DESCRIPTION D'UNE PENDULE A ÉQUATION.

217. Les Pendules & les Montres ne pouvant diviser & indiquer naturellement que le temps uniforme ou moyen, & le Soleil étant le corps dont le mouvement, quoique variable (8), est le plus facile à observer, on a composé des Pendules & Montres qui indiquent & suivent à la fois le temps vrai ou apparent (10), & le temps moyen ou uniforme (9): c'est cette espece de machine qu'on nomme Pendule à équation ou Montre à équation. Ces sortes de pieces sont disposées de maniere qu'une aiguille des minutes marque le temps moyen ou uniforme divisépar le régulateur, & une seconde aiguille des minutes marque le temps vrai ou apparent: ainsi elles indiquent

67

à chaque instant la différence du temps vrai au temps moyen marquée par la table d'équation; & si l'aiguille du temps moyen est réglée sur le temps unisorme ou moyen, l'aiguille des minutes du temps vrai se rencontrera chaque jour à midi à l'instant du passage du Soleil par le méridien: or on a vu que le soleil varie, avançant dans des temps & retardant en d'autres: ainsi l'aiguille du temps vrai devra suivre les variations du soleil, & s'éloigner & se rapprocher de celle du temps moyen, selon les variations marquées par la table d'équation.

2 1 8. Pour concevoir cet effet, il faut imaginer une roue ordinaire des minutes, comme m m (Pl. Xl. fig. 1), dont le canon porte l'aiguille M du temps moyen; & que sur le canon de cette roue, la roue vv peut tourner séparément; enfin il faut concevoir que cette roue vv est sixée sur un canon, dont le bout porte l'aiguille V qui sera celle du temps vrai.

2 I 9. Il ne s'agit donc que de faire éloigner ou approcher chaque jour cette aiguille V de l'aiguille M, selon les quantités que marque la table d'équation pour tel jour; & par ce

moyen on aura une Horloge à équation.

220. Pour y parvenir, on a disposé (fig. 1) les roues n; o, p, q, de saçon qu'elles engrenent les unes dans les autres, comme on le voit dans la figure; c'est-à-dire, que la roue m du temps moyen engrene dans la roue n, qui a le double de dents & de diametre; celle-ci engrene dans la roue o qui n'a que la moitié du nombre de dents de la roue n, & qui fait par conséquent un tour par heure comme la roue m. Sur la roue o est sixée la roue p qui engrene dans la roue q qui tourne sur l'axe de la roue n, mais séparément. Cette roue q engrene dans la roue v v du temps vrai; les roues p, q, v ont même nombre de dents; ainsi elles sont chacune une révolution en une heure, tandis que la roue n reste deux heures à en saire une.

221. Les axes des roues o & p sont placés sur la broche Il de la piece IH dont on voit le profil (fig. 2); & cette piece IH se meut autour de l'axe de la roue n, par le moyen du rateau RRR & de la roue H. Elle peut décrire plus d'un

demi - tour en emportant les roues o, p, qui peuvent par

conséquent aller de p vers z ou vers x.

222. Or , lorsque la roue o est ainsi entraînée, & qu'elle décrit une demi-circonférence, elle fait un tour (2) fur ellemême indépendamment de la roue n: la roue p fait aussi un tour sur elle-même, & par conséquent elle fait tourner les roues q & vv: ainsi tandis que la roue m du temps moyen reste immobile, la roue du temps vrai v v peut avancer ou reculer, selon le côté vers lequel on fait tourner la piece I H.

223. On peut donc, selon le mouvement que l'on donne à cette piece IH, faire avancer ou retarder plus ou moins l'aiguille du temps vrai, celle du temps moyen restant immobile. Voici comment on regle le mouvement de cette piece.

- 2 2 4. La roue AA fait une révolution en une année juste : elle porte fixément la courbe ou ellipse E sur laquelle appuie la roulette O portée par le levier QLR, dont le centre de mouvement est en L; or, selon les points où la roulette O porte sur la courbe, le rateau R R fait avancer ou reculer la piece IH,& par conséquent l'aiguille du temps vrai V se rapproche ou s'éloigne de côté ou d'autre de l'aiguille du temps moyen M. Il faut donc former cette courbe ou ellipse, de maniere, qu'à tel jour de l'année le temps vrai étant en avance ou retard d'un certain nombre de minutes à l'égard du temps moyen, la piece IH écarte d'autant l'aiguille V de l'aiguille M: on verra ci-après comment on doit tracer cette courbe; mais d'abord il est à propos d'achever la description des autres parties de cette machine.
- 225. La piece IH porte un cuivrot, ou une espece de poulie pp (fig. 2), laquelle est entourée par une corde D ( fig. 1), dont un bout est fixé à la poulie, & l'autre au ressort FD, ce qui fait appuyer continuellement la roulette 0 fur

a Il faut observer que, quoique la roue p fasse un tour sur elle - meme, elle ne fait cependant pas saire un tour à la roue q, mais seulement un demi-tour; car il faut soustraire du tour entier fait par la roue o la roue vv fait une demi-révolution. oup, la demi-circonference qu'elle par-l

l'ellipse. Comme les engrenages des roues m, n, o, p, q, v v ont nécessairement du jeu, & que cela forme un balotage qui produiroit une erreur pour l'équation, il faut plaçer entre les roues m, v, un ressort spiral S qui presse continuellement l'aiguille V d'un même côté; or pour rendre ce ressort très-foible, il faut mettre l'aiguille V d'équilibre au moyen d'un poids opposé.

226. La piece IH (fig. 2) se meut sur la platine autour du canon vvh, vu sigure 7, dont le rebord aa sert de pont. Ce canon est sixé à la platine au moyen des vis vv (fig. 2); il est placé concentriquement aux roues q, n (fig. 1): pour cet esset le trou de ce canon est assez grand pour laisser passer librement les axes de ces roues. La roue n est rivée sur un canon qui

roule sur la tige de la roue q.

227. La roue q est rivée sur un pignon t lequel engrene dans la roue c de cadran.

228. West un pont ou coq, qui sorme une espece de cage avec la platine entre laquelle tournent les roues q, n. B est

le pont de la roue de cadran.

229. S'il y a une sonnerie à une telle Pendule, on peut lui faire sonner le temps vrai ou le temps moyen. Si l'on veut faire sonner le temps vrai, il faut que ce soit la roue v v qui porte les chevilles des détentes : si l'on veut qu'elle

sonne le temps moyen, ce sera la roue m.

2 3 0. Nous observerons que dans une Horloge à équation de cette construction, on peut placer l'aiguille des secondes au centre des autres aiguilles, ou hors du centre: si les aiguilles sont concentriques, alors la roue des secondes devra passer à travers un pont Pu (Pl. 3, figure 2), sur lequel roulera le canon e qui doit porter la roue m du temps moyen, dont l'ajustement est parsaitement semblable à celui de la Pendule à secondes concentriques, que nous avons décrite ch. III; & si les secondes sont excentriques, alors la roue du temps moyen sera portée immédiatement par la tige du mouvement, comme celle de la répétition (Pl. V) décrite chap. VII, (122).

231. Voici maintenant le moyen que j'ai imaginé pour

faire mouvoir la roue annuelle. Il est tel que, sans em ployer plusieurs roues, on n'est point obligé de toucher à la roue annuelle dans les années bissextiles; ainsi elle fait une révolution exacte, & la Pendule marque juste les quantiemes du mois & les années bissextiles.

2 3 2. La roue annuelle A est sendue à rochet, & porte 366 dents; elle est maintenue par le sautoir 3,4. L'axe prolongé d'une roue de la sonnerie, (ou du mouvement) qui doit saire un tour en 24 heures, porte la palette P qui à chaque tour sait avancer une dent de la roue annuelle, qui par conséquent employe 366 jours à saire une révolution, ce qui sait le nombre de jours des années bissextiles; mais comme les années communes ne sont que de 365 jours, il saut saire passer à chaque année de 365 jours, deux dents de la roue annuelle en un jour, savoir la nuit du 28 Février: voici comment cet esse est produit.

233. Tout près de la roue annuelle, se meut l'étoile T, entre la plaque du cadran & le coq X; cette étoile a 8 dents ou rayons, lesquels sont maintenus par le sautoir ou valet 3,4; sur lequel agit le ressort f. L'étoile porte un cadran Y sur lequel est gravé: Année bissextile: premiere, seconde, & troisseme année après la bissextile. Chacune de ces divisions paroissent alternativement au travers de l'ouverture saite à la plaque du grand cadran des heures, & sert à faire connoître

l'année bissextile ou les années communes.

- 234. La roue annuelle porte une cheville qui répond au premier Janvier; cette cheville sert à faire avancer l'étoile T d'une dent; c'est-à-dire, que la nuit du 31 Décembre au premier Janvier, cette cheville agit sur une dent de l'étoile, & l'oblige de tourner; (si c'est l'année bissextile, le cadran Y marque l'année bissextile.) La roue annuelle porte une seconde cheville qui répond au 28 Février; de sorte que dans la nuit du 28 au 29 Février, cette cheville fait tourner une seconde dent de l'étoile.
- 235. La palette P qui fait tourner la roue annuelle ayant fait passer la dent qui répond au 29 Février, le rayon de l'étoile

qui se trouve actuellement en action avec le valet 3,4, étant parvenu à l'angle de ce sautoir, celui-ci en reprenant sa position acheve de faire parcourir un espace à l'étoile T, dont un rayon vient poser sur une troisseme cheville r de la roue annuelle, ce qui oblige celle-ci de se mouvoir d'une quantité égale à celle d'une dent ; ce qui répond au premier Mars. La dent de la roue annuelle qu'a fait passer la palette, & celle que le valet & l'étoile ont obligé d'avancer, sont les deux dents qui passent en un seul jour; ce qui donne les années communes qui se succedent trois fois de suite; & comme l'année bissextile doit avoir un jour de plus, le rayon de l'étoile qui répond à l'année bissextile est entaillé, comme on le voit dans la figure, en sorte que le valet produit son effet à l'ordinaire, mais le rayon n'agit pas sur la troisseme cheville; les deux dents du 29 Février & premier Mars passent en deux jours. On voit que cet effet approche de celui de la surprise dans les Montres à répétition, & qu'il faut que le ressort f du valet 3,4 soit assez fort pour surmonter la résistance du sautoir S, ce qui est très-aisé à faire : j'en ai exécuté plusieurs de cette maniere; elles ont bien produit leur effet.

236. L'objection qu'on pourroit faire à cette maniere de faire mouvoir la roue annuelle, c'est qu'elle ne se meut pas continuement, & que par conféquent l'équation qui change d'heure en heure, reste la même les trois quarts du jour. J'en conviens; mais comme la plus grande variation d'un jour à l'autre ne peut être que de 30 fecondes, & cela feulement dans les derniers jours de Décembre, il arrive qu'alors à six heures du matin, l'équation differe de sept secondes 🗓, à midi elle est juste, & à six heures du soir elle differe de la vraie équation de 7 ½ secondes. Ainsi l'erreur qui résulte d'une construction d'équation dont la roue annuelle ne se meut pas continuement, doit être négligée; elle ne pourroit même être apperçue dans les Horloges dont les cadrans ont dix pouces de diametre. Au reste on peut, sans rien changer à l'équation, employer une autre maniere de conduire la roue annuelle par un mouvement continu, en faisant porter trois ou quatre dents,

# Essai sur l'Horlogerie.

au lieu d'une, à l'axe qui fait mouvoir la roue annuelle, & en augmentant à proportion la durée de la révolution de l'axe ou roue qui les porte : on pourroit encore appliquer à la roue annuelle taillée en dents & non à rochet, une vis sans fin dont l'axe seroit fixé à une des roues qui feroit un tour par jour.

237. Enfin si l'on desire que la roue annuelle se meuve continuellement & par gradation insensible, & qu'elle fasse en outre une révolution astronomique, c'est-à-dire, en 365 jours 5 heures 49 minutes, on employera les roues fuivantes (2). La roue de cadran ou de 12 heures portera un pignon de 4 dents, (au lieu de faire le pignon de 4, on peut le faire de 8, & la roue de 25 sera de 50) & engrenera dans une roue de 25 dents; celle-ci portera un pignon de 7 qui engrenera dans une roue de 69; celle-ci portera un pignon de 7 qui engrenera dans une roue de 83 qui sera la roue annuelle, laquelle restera 365 jours 5 heures 49 minutes à faire une révolution.

#### CHAPITRE XIII.

# Des Pendules d'équation à cadrans mobiles,

# PLANCHE XII, figure 1.

238. DI L'ON CONÇOIT qu'au centre du cadran A B d'une Pendule ordinaire, on ajoute un cercle ou cadran EE divisé en 60 parties, & gradué comme le cercle des minutes du grand cadran, & que ce cercle concentrique soit mobile, tandis que le grand cadran est fixé, & qu'enfin on attache fur l'aiguille du temps moyen, une autre aiguille ou index diamétralement opposé c, & de longueur propre à marquer

a Ceux qui desireront connoître les mé-thodes qu'on doit suivre pour calculer les révolutions du Soleil ou des Planetes, doi-titulé: Descripcio Automass Planetaris, vent consulter le Cours de Mathématique 1.

sur le cercle mobile : on voit que selon que l'on fera tourner en avant ou arriere le cadran mobile, la petite aiguille, dont le mouvement est uniforme, pourra y indiquer le temps vrai ou apparent, & cela par un moyen très-simple, puisqu'il suffira de régler le chemin du cercle mobile d'après les tables de l'équation du temps.

239. Tel est le principe d'une Pendule & d'une Montre à équation, que je présentai à l'Académie Royale des Sciences en 1754. Nous allons décrire la Pendule; nous expliquerons.

dans les chapitres suivants la disposition de la Montre.

240. La premiere figure représente la face ou cadran de cette Pendule. A B est le cadran des heures & minutes : il est fixé par quatre vis sur la fausse plaque CD; celle-ci porte quatre faux piliers qui servent à arrêter la plaque & le cadran, avec la cage du mouvement; (cette disposition est la même. que dans les Pendules ordinaires); EE est le cercle ou cadran mobile des minutes du temps vrai, il est concentrique au grand cadran: ce cadran mobile représenté de profil (fig. 3), est rivé sur un canon qui entre juste dans le trou de la fausse plaque, & qui peut y tourner librement; le bout inférieur de ce canon entre dans un pont E (fig. 2) attaché à l'autre côté de la fausse plaque; ce canon roule de cette maniere dans le trou de la fausse plaque & dans celui du pont, comme dans une cage. Sur ce canon entre à frottement le pignon F vu de profil (fig. 4); ce pignon s'arrête avec le canon au moyen d'une cheville qui entre à frottement dans l'épaisseur du pignon & du canon. Le pignon F ainsi fixé sur le canon du cercle mobile, empêche celui-ci de sortir, lui laissant seulement la liberté de rouler sur lui-même; le rateau GI, qui engrene dans le pignon F, porte le bras H, dont le bout porte une cheville qui pose sur la Courbe ou Ellipse KK attachée sur la roue L qui fait sa révolution en 365 jours.

241. L'usage de cette courbe est de produire la variation du cercle mobile, ce qu'il est aisé de voir; car ce cercle va & vient sur lui-même, selon que l'ellipse oblige le bras H de s'écarter ou de se rapprocher du centre de la roue annuelle:

I. Partie.

or le bras H entraı̂ne le rateau G, celui-ci le pignon F & le cadran mobile.

242. On taille l'ellipse de maniere que le cadran puisse parcourir un peu plus de sa demi - révolution, ce qui répond à l'écart total du temps vrai & du temps moyen. Cet écart est de 30 minutes 50 secondes: nous expliquerons dans la suite la maniere de former cette ellipse. (Voyez chap. XIX.)

243. Pour faire appuyer continuellement le bras H sur l'ellipse & ôter le jeu de l'engrenage, j'ai pratiqué sur le pignon F une rainure ou poulie, comme on le voit (fig. 4), laquelle est entourée par la corde N (fig. 2), dont un bout tient à la poulie, & l'autre est attaché au ressort MN: c'est l'action de ce ressort qui fait appuyer le bras H sur l'ellipse.

244. Le rateau G est mobile en I sur une broche attachée

à la plaque.

245. La cinquieme figure représente le plan du mouvement. A est la grande roue qui porte le tambour ou cylindre lequel est entouré par la corde qui porte le poids qui fait marcher la Pendule: ce cylindre est vu en perspective (fig. 6).

- 246. La figure 7 représente la roue A vue en plan, avec le ressort de l'encliquetage que doit sormer le rochet G du tambour ou cylindre. Pour cet esset, l'axe du cylindre entre dans le trou qui est au centre de cette roue, & le bord du cylindre s'emboîte sort juste dans une rainure saite à la roue. Par le jeu de l'encliquetage, la roue & le cylindre peuvent tourner séparément l'un de l'autre lorsqu'on remonte le poids, comme on l'a déja expliqué. Nous n'avons représenté ici cette partie que pour en mieux saire voir la disposition. La sigure 8 est ce qu'on appelle la Clavette: elle sert à retenir & assembler la roue & le cylindre.
- 247. La roue A (fig. 5) reste trois jours à saire une révolution, ce qu'il est aisé de voir par le nombre de dents de roues, dont la derniere E est celle d'échappement, & sait un tour par minute.
- 248. Les secondes sont concentriques au cadran: nous n'en représentons pas ici la disposition. Voyez Chap. III & Pl. III.

249. Sur la roue A est fixée une petite roue a, qui a 24 dents; celle-ci engrene dans la roue F de 96 dents, & qui reste

par ce moyen douze jours à faire une révolution.

250. L'axe de cette roue F porte un pignon de 125 lequel engrene dans la roue annuelle L (fig. 2): cette roue porte 365 dents; & comme le pignon de 12 fait un tour en 12 jours, chaque dent répond à un jour: ainsi la roue L reste un an à faire sa révolution par un mouvement continu.

2 5 I La roue annuelle L(fig. 1) est graduée, comme on le voit, de maniere qu'elle marque les mois de l'année, & les quantiemes du mois qui paroissent sur le cadran par une ouverture faite à la plaque, & qui sont montrés par un index.

252. La roue annuelle est percée de 12 trous, dont chacun se présente chaque mois au-dessous de l'ouverture de la plaque en e, pour laisser passer la cles qui sert à remonter le mouvement. L'axe de cette même roue annuelle porte deux pivots, dont l'un entre dans un trou sait à la fausse plaque, comme on le voit en H (fig. 1), & l'autre entre dans un trou sait à une plaque portée par la platine de devant du mouvement, ce qui sorme une cage à la roue annuelle: l'aiguille a (fig. 1) est celle des heures; elle marque à l'ordinaire sur le grand cadran.

253. Le bout b de l'aiguille c b est celui qui marque le temps moyen sur le grand cadran; le bout opposé c est l'aiguille du temps vrai, laquelle marque sur le cadran mobile. On voit par cette situation du cadran & des aiguilles, qu'il est maintenant 2 heures 22 minutes \frac{1}{2} au temps moyen, tandis qu'il est deux heures 30 minutes au soleil; le soleil avance donc de 7 minutes \frac{1}{2}, ce qui forme l'équation du 22 Septembre in diquée par la roue annuelle: l'aiguille g f est celle des secondes.

2 5 4. Pour avoir la facilité de remettre la Pendule au jour du mois & à l'équation, lorsqu'on l'a laissée arrêter, j'ai fait passer le pivot du pignon a qui conduit la roue annuelle à travers la plaque, & j'ai limé quarrément l'excédent, de maniere à le faire mouvoir avec une cles; ce quarré se voit en d (fig. 1). Il faut que ce pignon puisse tourner séparément de la roue F (fig. 5); ce qui est facile, comme on le voit (fig. 9), où a b représente

# 76 Essai sur l'Horlogerie.

le profil du pignon; & F, celui de la roue. La roue s'applique contre l'assiette b du pignon après laquelle elle est retenue par la clavette c, dont la pression produit un frottement qui assemble la roue contre le pignon; de sorte qu'ils se meuvent ensemble, à moins que l'on ne les fasse tourner séparément par l'action de la main, lorsqu'on veut faire mouvoir la roue annuelle en avant ou en arriere.

255. L'équation que nous venons de décrire est, sans contredit, la meilleure que l'on ait imaginée jusqu'à ce jour : aussi me suis-je fort attaché à la disposer de la maniere la plus avantageuse pour les Pendules & pour les Montres, & d'autant plus qu'elle est applicable à toutes sortes de pieces, comme

nous le verrons dans les Chapitres suivants.

2 5 6. Par rapport à l'invention de cette sorte d'équation, nous devons observer ici, que quoique dans le temps où je disposai la premiere Pendule, je ne connusse aucune piece où l'on eût appliqué ce méchanisme, ni qu'il en eût été sait mention dans aucun ouvrage d'Horlogerie, cependant j'ai vu ensuite que j'étois sort loin d'être le premier qui se sût avisé de ce moyen, puisque M. le Bon l'annonçoit dès 1717, dans une Gazette, dont l'extrait est rapporté à la suite du livre d'Horlogerie du Pere Alexandre; mais la construction de la piece, qui m'est encore inconnue jusqu'à présent, devoit être sort composée, puisqu'il faisoit varier les heures, les minutes & les secondes, ce qui exigeoit trois cadrans mobiles & un sixe, des engrenages, &c.

Si je ne puis m'en dire l'Inventeur, on ne pourra me contester au moins la disposition simple de cette machine, & de

L'avoir créée de nouveau.



#### CHAPITRE XIV.

Description d'une Montre à Equation, à Secondes concentriques, marquant les mois & leurs quantiemes.

257. LA figure 4, Planche XI, représente le cadran de cette Montre; l'aiguille des secondes passe, comme dans les pendules, au-dessus des autres aiguilles : c'est une suite de la disposition que nous décrirons, deuxieme Partie. L'aiguille des minutes est en deux parties diamétralement opposées, dont la plus grande marque les minutes du temps moyen sur le grand cadran, & l'autre, où est gravé un soleil, marque les minutes du temps vrai sur le cadran A qui est au centre du premier. L'ouverture C faite dans le grand cadran est pour laisser paroître les mois de l'année gravés sur la roue annuelle, ainsi que les quantiemes qui le sont de cinq en cinq: l'usage de ces quantiemes est principalement pour remettre la Montre lorsqu'elle a été arrêtée, en sorte que l'équation réponde exactement à celle du jour où l'on est. Pour cet effet l'étoile E (fig. 3) a un de ses rayons qui est toujours saillant en dehors de la fausse plaque, ce qui donne la liberté de la faire tourner, & par son moyen la roue annuelle.

258. La Montre se remonte par dessous; ce qui m'a fait appliquer au fond de la boîte un cercle de quantieme, construit comme ceux dont parle M. THIOUT, Traité d'Horloge-

rie, tom. II. p. 387.

259. La figure 5 représente l'intérieur de la fausse plaque, dont le dehors porte les cadrans (fig. 4): c'est dans cette plaque que sont ajustées les pieces qui forment l'équation, ou qui donnent les variations du foleil. A est la roue annuelle de 146 dents, fendue à rochet, mise immédiatement sous le cadran; elle tourne sur un canon que porte la fausse plaque; la roue annuelle s'appuye sur le fond de la plaque; l'ellipse B est attachée sur la roue annuelle; elle sait mouvoir le rateau HF, qui engrene dans le pignon C; celui-ci est porté par un canon qui passe dans l'intérieur de celui de la fausse plaque; sur le canon, où est sixé le pignon C, est attaché en dehors le cadran A du temps vrai. Ainsi on voit qu'en faisant mouvoir la roue annuelle, ce cadran doit nécessairement se mouvoir, tantôt en avançant, & ensuite en se rétrogradant, suivant qu'il y est obligé par les dissérens diametres de l'ellipse; ce qui produit naturellement les variations du soleil. Voici le moyen dont je me sers pour faire mouvoir la roue annuelle.

260. Le garde-chaîne de la montre est fixé sur une tige, dont les pivots se meuvent dans les deux platines, & peut y décrire un petit arc de cercle; un de ces pivots porte un quarré sur lequel est ajusté dans la cadrature le lévier AC (sig. 3) à pied de biche. On voit dans la figure 6 ce garde-chaîne, qui y est gravé en perspective avec l'étoile & le crochet de la susée.

261. Lorsqu'on remonte la Montre, le garde-chaîne ABC (fig. 6), fixé sur la tige & mis entre les deux platines, est soulevé par la chaîne, jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur du crochet D de la susée; le crochet lui donne un petit mouvement circulaire qu'il communique au pied de biche C(fig 3), dont l'extrémité s'engage dans l'étoile E qui est à cinq rayons, & sait ainsi passer un de ces rayons toutes les sois que le crochet de la susée pousse le garde-chaîne.

262. L'étoile E est assujettie par un valet ou sautoir D, qui lui sait saire la cinquieme partie d'un tour, & l'empêche de revenir à sens contraire lorsque le pied de biche se dégage; l'axe de cette étoile porte deux palettes opposées, comme on le voit (fig. 6): ces palettes servent à conduire la roue annuelle, en sorte que deux dents de cette roue passent nécessairement en cinq jours; ce qui lui sait saire sa révolution en 365 jours.

Sur la fausse plaque (fig. 5) est attaché un ressort KL, qui sert de sautoir pour maintenir la roue annuelle; en sorte que les palettes que porte l'étoile ne puissent lui saire passer ni plus

PREMIERE PARTIE, CHAP. XV. 79 ni moins de deux dents pendant une des révolutions de cette étoile.

263. On peut faire mouvoir la roue annuelle d'un mouvement continu, en supprimant ce garde-chaîne mobile, & en faisant de l'étoile une roue qui engrene avec une roue du

mouvement qui lui fasse saire un tour en cinq jours.

264. Le ressort G (fig. 5) sert à presser continuellement le rateau H contre l'ellipse. Pour cet esset le bout F de ce rateau porte une cheville qui appuye sur le bord de l'ellipse; ainsi le rateau avance & rétrograde selon que l'ellipse l'y oblige, & celui-ci fait avancer ou rétrograder le pignon C & le cadran A (fig. 4). Or comme l'aiguille S du temps vrai se meut d'un mouvement unisorme, les variations du cadran exprimeront celles du soleil. L'aiguille S marquera donc les variations du soleil, tandis que le bout opposé indiquera les minutes du temps moyen: le ressort B (fig. 3) sert à remener le pied de biche A C, à mesure que le crochet de la susée rétrograde.

#### CHAPITRE X V.

Description d'une Pendule à Equation, à deux Aiguilles de Minutes concentriques, laquelle marque les mois de l'année, les quantiemes du mois & les années Bissextiles.

#### (PLANCHE XIV. Fig. 1.)

265. L. A roue de barillet de sonnerie engrene dans un pignon qui fait un tour en 24 heures; la tige de ce pignon passe à la cadrature (\*), & porte quarrément une assette sur laquelle est rivée la piece ab; sur le prolongement de cette tige est mise la piece s,0,n qui porte une dent partagée en deux parties,

<sup>·</sup> Nous n'avons marqué ici que les figures relatives à l'équation.

dont l'une est plus saillante que l'autre; ce cylindre ou piece 5,0 peut monter & descendre sur cette tige: le pignon, sa tige

& les pieces qu'elle porte sont vues de profil (fig. 2).

266. La partie s de la piece s,0,n est percée d'un trou dans

266. La partie s de la piece s,o,n est percée d'un trou dans lequel entre une broche qui tient à la piece ab; ainsi lorsque celle-ci tourne, elle entraîne avec elle la piece son. Or la partie a, ou dent qu'elle porte, s'engage dans les dents de la roue annuelle A: cette roue porte 366 dents; elle est arrêtée par un sautoir l; ainsi à chaque tour de la piece ab, la dent la moins saillante n (fig. 2) sait avancer une dent de la roue A, & lui sait saire un tour en 366 jours, ce qui sait naturellement l'année bissextile.

267. Dans les années de 365 jours, la partie la moins saillante de la dent sait passer 364 dents de la roue annuelle, & les deux dents de cette roue qui restent encore à passer pour achever les révolutions, sont prises en un seul tour de la piece ab par la partie la plus saillante de la dent; en sorte que les 366 dents de la roue annuelle sont prises en 365 sois, qui répondent à autant de jours. Il reste à voir comment la piece 5,0,0 s'éleve pour présenter à la roue annuelle, trois sois en quatre

ans, la partie la plus large de sa dent.

268. L'étoile E divisée en huit rayons, est mue par des chevilles que porte la roue annuelle : une de ces chevilles sait avancer une dent de l'étoile le 31 Décembre à minuit, & une autre cheville sait avancer une dent de l'étoile le 29 sévrier à minuit; ainsi cette étoile fait une révolution en quatre ans. Cette étoile porte les trois plans inclinés c, f, g; chacun de ces plans agit alternativement dans la rainure t saite à la piece s,o,n, vue de prosil (fig. 2); & ils servent à éloigner de la piece ab, trois sois en quatre ans, la piece s,o,n, & l'obligent à présenter la partie de la dent qui est la plus saillante, ce qui fait passer deux dents de la roue annuelle.

269. Le ressort m sert à saire descendre cette piece s,0,n, aussi-tôt que le plan incliné lui en donne la liberté, ce qui se sait à l'instant que la palette sait passer la dent de la roue annuelle qui répond au premier Mars. La dent de l'étoile parvenue

à l'angle du sautoir F, est obligée de parcourir un espace qui éloigne en même temps le plan incliné g de la piece so: ainsi

celle-ci redescend, y étant obligée par le ressort m.

270. L'Etoile É porte une plaque qui passe entre la roue annuelle & le cadran; sur cette plaque sont gravées les années communes qui sont de 365 jours, & les années bissextiles; c'est-à-dire, que l'on voit paroître alternativement, à travers une ouverture du cadran, des chissres qui marquent premiere année après la bissextile, deuxieme année, troisieme année, & ensuite année bissextile. Dans la sigure on a ôté cette plaque qui

empêcheroit de voir l'étoile & le sautoir.

I. Partie.

271. La roue B est celle du temps moyen portée à l'ordinaire par une tige du mouvement; elle engrene dans la roue de renvoi, dont le pignon engrene dans la roue de cadran: ces deux roues ne sont pas ici représentées, pour ne mettre que ce qui est dissérent d'une Pendule ordinaire. Sur la roue B est attachée une piece CD de cuivre, laquelle porte un petit pont G, qui fait avec la piece CD une espece de cage pour l'étoile I de vingt rayons. Cette étoile porte un pignon à lanterne qui a quatre dents, & il engrene dans la roue H du temps vrai. La roue du temps moyen entraîne donc par son mouvement la petite cage qu'elle porte, ainsi que l'étoile; par conséquent la roue du temps vrai fait une révolution en même temps que celle du temps moyen.

272. Mais si on sait tourner l'étoile en avant ou en rétrogradant, son pignon obligera la roue du temps vrai d'avancer ou de rétrograder sans changer le mouvement de la roue du temps moyen. C'est en saisant tourner l'étoile d'un côté ou de l'autre que l'on produit la variation de la roue du temps vrai, & par conséquent de son aiguille: c'est à cet usage qu'est destiné le levier LM, dont le centre de mouvement est au point M. La partie L de ce levier porte deux chevilles, lesquelles se présentent alternativement au passage de l'étoile, selon l'équation du jour. Lorsqu'il saut saire rétrograder l'aiguille du tems vrai, la cheville supérieure 1 se présente de maniere que l'étoile entraînée par le mouvement de la roue du temps moyen, vient engager un des rayons dans la cheville; & celle-ci restant immobile oblige l'étoile de tourner, & cela plus ou moins, selon qu'elle s'engrene plus loin ou plus près du centre de l'étoile. Si au contraire il faut saire avancer l'aiguille du temps vrai, la dent insérieure 2 se présente pour que l'étoile vienne

engager une de ces dents.

273. Le levier L porte encore en N un bras N terminé par un plan incliné qui appuie continuellement sur la courbe O O formée par des pas de limaçon; ce sont ces différents pas qui déterminent le nombre de dents qu'une des chevilles doit faire passer à l'étoile pour faire varier l'aiguille du temps vrai. Chaque pas de la courbe sert pendant que l'équation change de la même quantité, puisque ces pas sont formés par des portions de cercle concentriques à la roue annuelle, sur laquelle la courbe est fixée : les dents de l'étoile ne doivent s'engager dans une des chevilles du levier L qu'une fois en 24 heures; il faut donc écarter pendant 23 heures le levier du passage de l'étoile. Pour cet effet le levier peut monter & descendre selon la longueur de ses pivots : l'assiette de ce levier, pose sur la plaque ab, laquelle éleve tellement ce levier que par le mouvement de la roue du temps moyen qui entraîne avec elle l'étoile, les rayons de celle-ci passent sous l'une ou l'autre cheville 1, 2 du levier fans y toucher, & cela pendant tout le temps que l'affiette du levier appuie sur la plaque ab; mais comme celle-ci fait une révolution en 24 heures, dès que l'entaille p qu'elle porte se présente, l'assiette y descend par la pression du ressort r ; alors le levier présente l'une ou l'autre de ses chevilles ; & l'étoile emportée par la roue du temps moyen, vient s'y engager, comme nous l'avons dit. Cette entaille doit ainsi se présenter à onze heures du soir, pendant que la pendule sonne onze heures; & lorsque minuit sonne, la plaque a b continuant à tourner, le plan incliné qui termine un côté de l'entaille, doit élever l'assiette & mettre les chevilles du levier hors de prise, pour qu'elles ne puissent plus agir sur l'étoile pendant 23 heures.

La piece P portée par la roue du temps moyen sert à met-

tre en équilibre la petite cage & l'aiguille du temps moyen : l'aiguille du temps vrai doit être mise d'équilibre par ellemême.

- 274. Outre les mois & les quantiemes du mois qui doivent être gravés sur la roue annuelle, il faut y faire graver la différence du temps vrai au temps moyen, asin que si l'on laisse arrêter la Pendule, on remette les aiguilles à l'équation sans le secours d'une table.
- 275. Le méchanisme de cette Equation peut paroître séduisant; mais il est bon d'avertir qu'elle est d'une difficile exécution, ce qui est un grand désaut dans une machine; elle exige sur-tout que les dimensions de chaque partie soient bien déterminées. J'ai cependant exécuté plusieurs Pendules de cette espece qui vont sort bien; mais ce n'est qu'en y apportant certains soins qui ne sont pas faciles à prévoir, à moins que ce méchanisme ne soit parsaitement bien conçu & exécuté: on peut placer cette machine dans la classe de celles que je critique, Chap. XXXIV, sur la maniere de juger des nouvelles productions en horlogerie. Au reste, puisque j'ai donné la description de cette équation, j'indiquerai une partie de ces attentions pour ceux qui seroient curieux d'en faire usage.

276. La roue du temps vrai doit être fendue sur les nombres 144; car alors chaque sois que l'on sera avancer ou reculer un rayon de l'étoile, l'aiguille du temps vrai avancera ou retardera de cinq secondes: comme c'est particulièrement la courbe qui devient difficile à tailler, & que d'ailleurs la méthode en est différente de celles qu'on employe pour les autres courbes, nous nous arrêterons à la maniere de la tracer.

277. On ajustera quelque part sous le levier N, une piece par laquelle on puisse fixer à volonté le levier en dissérents points, au moyen d'une vis de pression: on arrêtera d'abord ce levier, de sorte que ni l'une ni l'autre cheville de la piece L ne puissent s'engager dans le rayon de l'étoile. Pour cet effet, il faut que les chevilles 1, 2 soient distantes entr'elles d'un peu plus d'un diametre de l'étoile, asin que lorsque l'équation ne change pas d'un jour à l'autre, les chevilles ne s'engagent

# 84 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

ni d'un côté ni de l'autre, quoique le levier soit descendu dans l'entaille, comme nous le supposons pour le présent; après avoir rendu le levier immobile à ce point, on tracera sur la piece supposée un trait sur lequel on écrira un zero; ce trait servira à marquer sur la courbe tous les points où il n'y aura pas de changement d'un jour à l'autre dans l'équation du temps.

278. On avancera ensuite le levier de manière qu'en faifant tourner la roue du temps moyen, la cheville supérieure t s'engage dans l'étoile, pour faire tourner une dent : on marquera i sur ce trait, & continuant les mêmes opérations, on marquera successivement 1, 2, 3, 4, &c. jusqu'à ce que le levier s'engage assez avant dans l'étoile pour faire changer six dents, lesquelles feront un retard de trente secondes, qui est le nombre qui marque le plus grand retard d'un jour à l'autre: on marquera de ce côté Retarde, afin de se souvenir qu'en engageant la cheville de ce côté on fait retarder l'aiguille; on fera ensuite passer le levier de l'autre côté du trait zero, & on marquera par 1 le trait qu'on tracera, lorsque la cheville inférieure 2 se sera engagée d'une dent; par 2, un second trait pour deux dents; & ainsi de suite jusqu'à quatre, nombre qui répond à 20 secondes, qui est la plus grande quantité dont le temps vrai puisse avancer en un jour sur le temps moyen: on marquera Avance de ce côté. Au moyen de ces traits on graduera facilement l'ellipse, il ne faut plus que trouver combien de temps le levier doit être appuyé sur le même pas. C'est à cet usage qu'est destinée la table suivante que j'ai dressée pour tailler cette courbe.

279. Du 12 Mai, le levier sera sur zéro jusqu'au 18 dudit mois; du 19, une dent du côté retarde jusqu'au 30; du 31 Mai, deux dents jusqu'au 11 Juin; du 12 dudit mois, 3 dents jusqu'au 18; du 19, deux dents jusqu'au 23; du 24, trois dents jusqu'au 28; du 29, deux dents jusqu'au 12 Juillet; du 13 dudit mois, une dent jusqu'au 22; du 23, o jusqu'au 30.

Du 31 Juillet, une dent du côté avance jusqu'au 7 Août; du 8 dudit mois, deux dents jusqu'au 17; du 18, trois dents jusqu'au 28; du 29 Août, quatre dents jusqu'au 4 octobre; du 5, trois dents jusqu'au 15; du 16, deux dents jusqu'au 23; du 24, une dent jusqu'au 30; du 31 Octobre, o jusqu'au 5 Novembre.

Du 6 Novembre, une dent du côté retarde jusqu'au 11; du 12, deux dents jusqu'au 17; du 18, trois dents jusqu'au 22; du 23, quatre dents jusqu'au 30; du premier Décembre, cinq dents jusqu'au 11; du 12, six dents jusqu'au 3 Janvier; du 4 dudit mois, cinq dents jusqu'au 12; du 13, quatre dents jusqu'au 21; du 22, trois dents jusqu'au 27; du 28, deux dents jusqu'au premier Février; du 2, une dent jusqu'au 8; du 9,0 jusqu'au 14 Février.

Du 15 Février une dent du côté avance jusqu'au 21; du 22, deux dents jusqu'au premier Mars; du 2, trois dents jusqu'au 16; du 17, quatre dents jusqu'au 27; du 28, trois dents jusqu'au premier Avril; du 2, quatre dents jusqu'au 8; du 9, trois dents jusqu'au 22; du 23, deux dents jusqu'au 29; du 30, une dent jusqu'au 11 Mai; du 12, o jusqu'au 18.

280. Au moyen de cette table & des traits que l'on a tracés (n°. 278 & 278), on taillera facilement la courbe de cette maniere. On mettra la roue annuelle sur le 12 Mai, & l'on placera le levier N sur la division o: on percera en v au levier N un petit trou, à travers lequel on marquera avec un foret un point sur la plaque O qui doit servir à former la courbe: on sera ensuite avancer la roue annuelle jusqu'au 18 Mai: on marquera un second point sans changer le levier: on sera avancer la roue annuelle d'un jour, ce qui donnera le 19 Mai. Or la table marque qu'il saut que la cheville s'engage d'une dent du côté retarde; on conduira donc le lévier sur le trait 1 du côté marqué retarde; on marquera un point sur la plaque O: on sera avancer la roue annuelle au 30 Mai; on marquera un point sans changer la position du levier: on sera toujours de même en suivant la table, jusqu'à ce que la révolution annuelle soit achevée; on percera

mais malgré cela il ne laisse pas d'y avoir plusieurs minutes d'écarts.

284. Au reste, le meilleur moyen de corriger cet obstacle est d'adapter sur le pignon du temps vrai des pas en spirale fur lesquels on sera appuyer un petit levier qui retiendra continuellement l'aiguille du même côté; ce qui ôtera le jeur des engrenages, & par ce moyen on aura l'équation avec assez de précision.

Lorsque ces pieces sont à sonnerie, la détente tient lieu du

levier.

#### CHAPITRE XVII.

# Description d'une Cadrature d'Equation qui ne marque que le Temps vrai.

285. L A Planche XIV. fig. 4 représente le plan de cette cadrature. A est l'ellipse fixée sur la roue B, qui est conduite par un pignon du mouvement. Cette roue reste un an à faire sa révolution. La partie C du levier C D E appuie sur la courbe:

ce levier a son centre de mouvement au point E.

286. La roue F est fixée sur la tige d'une roue du mouvement, dont le pivot supérieur entre dans le trou sait au pont G; elle engrene dans le pignon H, dont le pivot insérieur roule dans le trou sait à la plaque IL; & le pivot supérieur, qui est la tige même, roule dans l'intérieur du canon de la roue M, lequel roule dans le canon du pont NN, & celui-ci tient à la plaque IL: ainsi le pignon H & la roue M tournent entre le pont N & la plaque CD, comme dans une cage.

287. Le pignon H engrene dans la roue O portée par une broche attachée à la plaque DL; la roue O porte le pignon p, qui engrene dans la roue M; le canon de cette roue

porte

porte l'aiguille des heures, & la tige du pignon H porte l'ai-

guille des minutes.

288. La plaque IL pose sur la platine QR: cette plaque IL peut monter & descendre, en parcourant, autour du centre de la roue F, la portion de cercle ab. En saisant monter cet assemblage INL, & la roue F restant immobile, le pignon H, qui engrene dans cette roue, sera obligé de tourner selon que l'on fera monter ou descendre cette cage; ainsi l'aiguille des minutes avancera ou rétrogradera, selon que l'on fera monter ou descendre le levier CDE. Le mouvement de cette cage pour monter & descendre, est déterminé par l'ellipse A, sur laquelle appuie le bout C du levier CE, & dont la partie D communique avec la cage NN; lors donc que l'on fait tourner l'ellipse, elle sait monter & descendre le levier, & par conséquent la cage; ainsi tandis que la roue F se meut d'un mouvement uniforme, le pignon H, dans lequel elle engrene, marche d'un mouvement variable.

289. Le cadran est porté par le canon du pont NN, en sorte qu'il monte & descend comme le pont; de cette manière les aiguilles sont toujours concentriques au cadran : le poids du cadran est plus que suffisant pour faire appuyer continuellement le levier DC sur la courbe ; mais il ne l'est cependant pas au point de faire obstacle au mouvement de la roue annuelle sur laquelle l'ellipse est sixée. La construction de cette

équation est de M. de Rivas.

Des Pendules qui marquent les heures, les minutes & les sécondes du temps vrai seulement, par les vibrations inégales d'un Pendule qui s'allonge & se racourcit, inventées par le Pere Alexandre (°).

290. La roue annuelle fait sa révolution en 365 jours 5 heurs 48 minutes 58 secondes \( \frac{38}{49} \).

A propos de cet ouvrage qui sera toujours unie aux Artistes, nous devons aver-I. Partie.

A propos de cet ouvrage qui sera touen donner incessamment une nouvelle édi-I. Partie.

# 90 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

291. Voici les nombres de dents des roues que le Pere

Alexandre a employés pour cette révolution.

292. La roue de cadran, ou dont la révolution est de 12 heures, porte un pignon de 7, lequel engrene & mene une roue de 50; celle-ci porte un pignon de 7 qui engrene dans une roue de 69 dents; celle-ci porte un pignon de 8 dents, lequel engrene dans une roue qui en a 83 : celle-ci est la roue annuelle. Cette révolution astronomique est fort exacte : nous renvoyons au Traicé du Pere Alexandre pour le calcul dont il s'est servi pour les révolutions des Planetes. M. Camus a aussi traité de la méthode à suivre pour ces sortes de calculs, dans fon excellent Cours de Mathématiques, troisieme Partie. 🗄 293. La roue annuelle du Pere Alexandre porte une ellipse sur laquelle appuie un levier, auquel est attaché le res**sort** qui fuspend le Pendule ; ce ressort passe fort juste dans une fente du coq fait comme ceux des Pendules à secondes ornaires: ce ressort peut monter & descendre dans cette sente. Le point insérieur du coq par où passe le ressort, détermine le centre du mouvement du Pendule. Lors donc que l'ellipse se meut, le levier qui appuie dessus fait monter & descendre le Pendule, ce qui rend les oscillations plus promptes ou plus lences. Nous renvoyons au Traité du Pere Alexandre pour la disposition de cette Pendule, & pour le calcul qu'il a fait pour tailler sa courbe; & quoique cette machine soit ingénieuse dans la théorie, nous la croyons des plus désectueuses dans la pratique.

294. Car, 1°, tout ce calcul n'est fondé que sur ce principe, que les quarrés des nombres de vibrations, en temps égaux, sont réciproquement comme les longueurs des Pendules, principe très-vrai dans le Pendule simple; mais ces oscillations du Pendule composé appliqué à l'horloge, ne sont plus les mêmes que dans le Pendule simple: ainsi quoique l'on ait taillé la courbe d'après ce calcul, il arrivera que le pen-

uon, dans laquelle on suivra le plan du gerie, enrendant compte des ouvrages dont Pere Alexandre pour l'histoire de l'Horlo- on a enrichi cet Art jusqu'à ce jour.

## PREMIERE PARTIE, CHAP. XVII.

dule ne variera pas exactement des quantités requises (2).

295. 2°. La plus petite erreur d'exécution de la courbe changera la durée de toutes les oscillations que fait le Pendule en 24 heures: cette erreur étant répétée 86400 fois par jour produira des différences sensibles.

296. 3°. Il n'y a aucune méthode, autre que l'expérience, par laquelle on puisse vérifier la courbe : ainsi, pour juger si une telle ellipse est bien taillée, il faudroit attendre une année.

297. 4°. En supposant même qu'on voulût vérisser par l'expérience les inégalités de la courbe, on ne pourroit jamais distinguer positivement les écarts produits par la courbe; car on pourroit les confondre avec les variations de l'Horloge, causées par l'action du chaud & du froid sur le Pendule, &c.

- 298. 5°. On ne peut employer un tel méchanisme que pour les Pendules suspendus par des ressorts. Or le ressort de suspension étant arrêté en des points différents par le coq, pour peu que ce ressort soit inégal, cela changera le point de suspension qu'il ne faut pas toujours croire se faire immédiatement à l'endroit où le coq le pince, mais un peu plus bas; & ce point change selon les différentes roideurs du ressort.
- 299. Enfin, le levier qui appuie sur la courbe devant porter, selon cette méthode, tout le poids de la lentille, il sera sujet à sléchir, & diversement selon sa position. La construction de M. Rivas est, sans contredit, très-présérable à ce moyen, pour les Pendules qu'on veut qui ne marquent que le temps vrai : elles sont d'ailleurs d'une exécution plus facile; car la longueur du Pendule reste constamment la même, au lieu que dans celle du Pere Alexandre, le Pendule change tous les jours de longueur, en sorte que c'est comme si on régloit l'Horloge 365 fois par an.

essentiels.

Il y a, à la vérité, un semede à cet | un accroissement ou allongement donné; inconvénient, c'est de déterminer par ob- mais cet obstacle levé, il en reste de plus servation de combien un Pendule composé donné, avance on retarde par jour, pour

## CHAPITRE XVIII.

Description d'une Montre à Équation, à Répétition, à Secondes concentriques, d'un seul battement.

300. Cette Montre marche huit jours sans remonters elle marque les mois de l'année & les quantiemes du mois. Nous expliquerons ici la différence de construction de ses parties sorsque ces Montres vont huit jours, trente heures ou un mois.

301. Quoique le méchanisme d'équation que nous avons décrit, Chap. XIV, soit le même, quant au principe, que celui dont nous allons parler; comme il est ici appliqué à des machines beaucoup plus composées, & que d'ailleurs les ajustements en sont absolument différents, beaucoup meilleurs, & que nous n'étions entré ci-devant dans aucun de ces détails, nous croyons saire plaisir à quelques personnes, en leur donnant ici la description & le plan d'une machine assez intéressante, qui réunissant différents effets, est tellement composée, que chacun est aussi solide qu'il le seroit s'il étoit mis à part dans une piece.

302. La premiere figure Planche XIII, représente la disposition des parties de la répétition: elle est dessinée fort exactement d'après une piece totalement exécutée selon les mêmes dimensions.

303. Les pieces qui concernent la répétition produisent les mêmes effets que dans les répétitions ordinaires que nous avons décrites Ch. X. Nous nous dispenserons donc d'entrer la dessus dans un nouveau détail, la figure servira à en montrer la distribution.

304. La seconde figure représente le plan ou calibre du rouage: A est le barillet; B, la susée dont la roue de 54 dents

engrene dans un pignon de 12 qui porte la grande roue moyenne C de 64 dents, laquelle engrene dans un pignon de 8, qui porte la petite roue moyenne D de 64 dents, laquelle engrene dans un pignon de 8, qui porte la roue de champ E de 60 dents, engrenée dans un pignon de 8, qui porte la roue d'échappement F de 30 dents : or le balancier faisant un battement par secondes, la roue d'échappement reste une minute à faire un tour; & comme elle fait sept tours : pour un de la roue de champ, celle-ci reste sept minutes ! à faire une révolution. Le pignon qui porte cette roue est prolongé & passe à la cadrature; il engrene & mene la roue I (fig. 1) qui a 64 dents: le pignon de la roue de champ fait donc huit tours pour un de la roue I: or il employe 7 minutes : à faire un tour; donc la roue I employe 8 fois 7 minutes : à faire sa révolution; c'est-à-dire, 60 minutes ou une heure : c'est donc le canon de cette roue I qui porte l'aiguille des minutes. Voyez plus au long la disposition des minutes & des secondes concentriques dans la seconde Partie Chap. XXXVI. Cette disposition est semblable à celle de la Pendule à secondes, que nous avons décrite Chap. III.

305. Les petites roues a, b, c, d, e représentent celles

du rouage de répétition.

306. En calculant les révolutions du rouage de la montre, on trouve que la roue d'échappement fait 2160 tours (Veyez seconde Partie, Chap. VI & VII) pour un de la susée, lequel dure par conséquent 2160 minutes ou 36 heures. C'est cette même roue qui fait mouvoir la roue annuelle, & qui lui fait saire une révolution en 365 jours, ainsi que nous allons le saire voir.

307. La fusée représentée (fig. 16) porte le pivot 1, lequel entre dans un canon d'acier fixé sur la roue de susée B vue de prosil; c'est ce canon qui sorme le pivot insérieur de la susée, & qui roule dans le trou de la platine: sur le bout prolongé 2 de ce canon, entre à frottement la petite roue ou pignon a; ce pignon est vu en plan (fig. 1); il a 12 dents & engrene dans la roue b, qui en a 16; celle-ci porte un pignon

de 6, qui engrene dans la roue C, qui en a 30; celle-ci tient à frottement avec le rochet fixé sur l'axe d'un pignon de 4 dents, lequel engrene dans la roue annuelle C(fig. 3): celle-

ci a 146 dents.

308. Nous avons dit (306), que la roue de fusée fait une révolution en 36 heures; le pignon a qu'elle porte, fait donc aussi un tour en même temps. La roue b, qui le mene, ayant 16 dents, reste 48 heures à faire une révolution; & comme elle porte un pignon de 6, qui engrene dans la roue C de 30, elle fait cinq tours pour un de la roue C; celle-ci reste donc dix jours à faire une révolution : enfin tandis que la roue annuelle A fait une révolution, le pignon 4 en fait 36 ½, puisque 4 dents du pignon sont contenues 36 fois ½ dans 146 dents de la roue : or multipliant 36 + par 10 jours, on 2 365 jours, qui est le temps de la révolution de la roue A.

309. La petite roue b se meut entre la platine & un petit

pont.

3 I O. Le pivot inférieur de la roue C roule dans un trou de la platine, & le pivot supérieur entre dans un trou de la bâtte ou fausse plaque (fig. 4), laquelle étant appliquée sur la premiere figure, recouvre toute la cadrature, & se fixe avec la platine par un petit drageoir qui la centre, & par deux vis qui entrent dans les tenons e, f; de cette maniere la roue C se meut entre la platine & la batte, comme dans une cage; & pour lors le pignon 4 engrene dans la roue annuelle, & lui fait faire une révolution en 365 jours d'un mouvement uniforme.

3 I I. La roue annuelle vue (fig. 6), se meut sur le centre ou canon porté par la bâtte vue en perspective (fig. 4); elle y porte à plat, de sorte qu'elle ne peut s'en écarter; elle est retenue après la bâtte par le canon d'acier (fig. 9). L'intérieur de ce canon entre à frottement sur le côté extérieur du canon formé par la bâtte; le côté extérieur du canon d'acier entre juste dans le trou de la roue annuelle; le canon d'acier appuie par ce moyen sur la roue, en sorte que celle-ci ne peut s'écarter en aucune maniere du fond de la bâtte, ne pouvant que tourner autour de son centre.

3 I 3. Le pignon ou chaussée A (fig. 14) est d'acier & percé dans son centre : le côté extérieur roule juste dans le trou du canon de la bâtte (fig. 4); le trou intérieur de ce pignon est de grandeur pour y laisser passer librement le canon de la roue de cadran & de l'aiguille des heures. Ce pignon ou chaussée a une petite portée qui forme un second canon, sur lequel entre à frottement la plaque F, & tellement qu'elle entre au fond de la portée, dont la hauteur est déterminée par la longueur du canon de la bâtte : le pignon roule de cette maniere librement & juste dans ce canon, duquel il ne peut s'écarter, étant retenu par la plaque F, qui l'arrête par le dessus de la bâtte. Cette plaque sert en même temps à porter le petit cadran (fig. 10), qui est celui du temps vrai: il est fixé après la plaque par le canon de la plaque F, vu en perspective; il entre dans le trou du petit cadran, ce qui le centre; une vis sert à le fixer après la plaque : le roulement du pignon sur son canon entraîne donc le petit cadran.

3 I 4. Le petit cadran tourne fort juste dans le vuide du grand cadran (fig. 7), & passe même un peu dessous pour ne pas laisser de jour, & qu'on ne voye que l'émail. Le grand cadran porte trois pieds qui entrent dans les trous de la bâtte, vue par dessus (fig. 5): il se sixe avec elle par une petite vis.

3 I 5. Nous avons déja expliqué, en parlant de la Pendule à équation (238), comment l'aiguille des minutes portant une aiguille opposée qui marque sur le petit cadran du temps vrai, sert à indiquer une heure dissérente, selon que l'on fait avancer ou rétrograder ce petit cadran, & que par ce moyen l'aiguille tournant d'un mouvement unisorme, indique un temps variable comme celui du soleil. C'est à cet usage qu'est destinée l'ellipse DE (sig. 3), ce qui se fait au moyen du rateau B, qui engrene dans le pignon ou chaussée A qui porte le petit cadran. Ce rateau porte en B une piece d'acier qui forme une petite poulie, dont le fond appuie sur le bord de l'ellipse:

# 96 Essai sur l'Horlogerie.

la figure 11 représente le profil du rateau, dont a est la pe-

tire poulie

316. L'ellipse est limée par dessous en biseau, comme on le voit dans la seg. 8, en sorte que la petite épaisseur de la poulie s'y loge, & que le rateau se meut comme sur une rainure avec l'ellipse, dont il ne peut pas s'écarter : or la roue annuelle emportant par son mouvement l'ellipse, celle-ci oblige le rateau, pressé par le ressort F, de s'approcher ou de s'ecarter, selon que sa courbure l'y oblige; en sorte qu'il arrive que tandis que la roue annuelle marche constamment du même côté, le rateau va & vient sur lui-même, & sait alternativement avancer & rétrograder le pignon, & par conséquent le petit cadran. Nous expliquerons ci-après comment on taille l'ellipse, pour que la variation du petit cadran réponde parsaitement à celle du soleil, & que l'aiguille du temps vrai l'in-

3 17. Sur la roue annuelle (fig. 6) sont gravés les mois de l'année & les quantiemes du mois de cinq jours en cinq jours. Les mois paroissent à travers de l'ouverture faite à la bâtte, comme on le voit (fig. 5), ainsi qu'au grand cadran : la bâtte porte une petite pointe ou index, qui marque les mois qui passent par cette ouverture, & les jours de cinq en cinq. Cette gravure & l'ouverture qui la laisse voir, est sur-tout utile pour tailler l'ellipse; mais elle est encore très-nécessaire pour remettre la Montre à l'équation dans le cas où elle auroit resté quelque temps sans être remontée. Sans cette précaution, il arriveroit que l'ellipse resteroit en arriere, & marqueroit l'équation du jour où la montre auroit été arrêtée; & que pour la remettre au point qui doit correspondre au jour actuel, on ne pourroit le faire qu'en tâtonnant; c'est donc autant pour cette raison, que pour faire marquer à la Montre les mois de l'année, qu'est faite cette ouverture du cadran; cependant elle

3 1 8. Pour remettre la montre à l'équation, lorsqu'on l'a laissée arrêter, on sera tourner le petit rochet C (fig. 1): ce rochet.

a encore fon mérite, dans les montres de 30 heures sur-tout; où on fait marquer les jours du mois dessous la boîte (258). rochet, fixé sur l'axe du pignon, se meut à frottement, & peut tourner séparément de la roue; comme la roue fait un tour en 10 jours, j'ai donné dix dents au rochet; en sorte que chaque dent dont on l'avance ou la rétrograde répond à un jour. Ainsi je suppose qu'on voulût amener la roue annuelle au 3 Janvier, on la seroit d'abord tourner jusqu'à ce que le 31 Décembre sût sous l'index; & avançant ensuite le rochet de trois dents, on seroit assuré que la roue est parvenue au 3 Janvier, & que l'ellipse marqueroit exactement l'équation de ce jour.

319. La figure 15 représente la roue C, le rochet & le pignon 4 vu en profil : d fait voir le rochet & son pignon séparé de la roue e vue en plan; cette roue s'ajuste contre le rochet après lequel elle est retenue par la petite clavette f qui la presse, & sorme un frottement tel que cette roue ne peut tourner séparement du rochet, que lorsqu'on fait tourner celui-ci avec la main : il saut avoir attention de placer derriere la clavette une petite vis attachée à la roue e, asin de l'empêcher de sortir de sa place.

320. La figure 13 représente la piece qui sert à porter le rateau: cette piece s'attache par une vis avec la bâtte; elle porte une broche qui entre dans le canon du rateau.

321. La figure 12 représente le ressort en F (fig. 3) qui, placé après la bâtte par une vis, presse le rateau, de maniere qu'il appuie continuellement contre l'ellipse.

3 2 2. La figure 18 représente le côté intérieur de la platine des piliers, sur laquelle est tracé le calibre d'une répétition à équation, à secondes de deux battements, allant 30 heures sans remonter. A est le barrillet; B, la roue de susée qui porte 60 dents; elle engrene dans le pignon de la grande roue moyenne C; ce pignon a 10 dents. La roue C porte 64 dents; elle engrene dans le pignon de 8 dents, qui porte la petite roue moyenne D de 60 dents; elle engrene dans le pignon de la roue de champ E, dont la tige prolongée porte l'aiguille des secondes; ce pignon est de 8: la roue E a 48 dents; elle engrene dans le pignon de la roue d'échappement F qui a 12

dents, & la roue 15: cette roue fait donc faire 30 vibra-

I, Partie,

tions au balancier à chaque révolution qu'elle fait; & comme elle fait quatre tours pour un de la roue E, elle fait 4 fois 30 vibrations ou 120 battements, qui étant chacun de demifeconde, la roue E reste une minute à faire un tour. Le pignon de la roue D passe à la cadrature & conduit la roue G des minutes (fig. 17), dont on verra l'ajustement en grand (Planche XXVII, & l'explication seconde Partie Chap. XXXVI): a, b, c, d, e sont les roues de sonnerie du petit rouage: a porte 40 dents; b 32, c 32, d 28, & e 26: celle-ci engrene dans le pignon de volant, qui est de 6 dents, ainsi que les autres pignons

du petit rouage de fonnerie.

de même que pour les Montres qui vont un mois, la roue de fusée porte le canon comme nous l'avons expliqué (307); & la roue annuelle se meut par ce moyen d'un mouvement uniforme. Dans les Montres à 30 heures, je fais porter immédiatement par le pivot prolongé de la susée (sig. 19) qui passe à la cadrature (sig. 17), un pignon a de six dents, percé dans sa longueur; & il entre à frottement sur le pivot prolongé de la susée, (qui d'ailleurs est faite à l'ordinaire), avec lequel il est retenu par une goupille qui passe à travers le pignon & le pivot. Ce pignon a (sig. 17) engrene dans la roue b de 24 dents, rivée sur un canon qui se meut sur une broche portée par la platine : cette roue b porte une cheville, qui à chaque révolution de la roue, sait avancer une dent de l'étoile C.

3 2 4. Pendant qu'on remonte la Montre, l'action du pignon sur la roue b oblige la cheville qu'elle porte, de faire avancer une dent de l'étoile C. Or, comme on remonte la Montre une sois par jour, & que cette roue b ne peut agir qu'une sois sur l'étoile, celle-ci qui a dix dents, sait un tour en dix jours: cette étoile est sixée sur l'axe d'un pignon de quatre dents, lequel engrene dans la roue annuelle de 146 dents: celle-ci sait donc un tour en 365 jours (308); l'étoile C est retenue par le sautoir d.

3 2 5. Il faut observer, par rapport à cette maniere de faire

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XVIII. 99

mouvoir l'étoile & la roue annuelle, qu'il faut que les dents de l'étoile ne soient pas dirigées au centre de la roue qui la mene, mais plus avant du côté où se meut la cheville lorsqu'on remonte la montre; car cette roue étant menée par l'axe de la susée, va & revient sur elle-même; en sorte que si la dent de l'étoile étoit dirigée au centre, la dent qui auroit avancée pendant que l'on remontoit la Montre, rétrograde-roit lorsque la Montre marche & que la susée revient en sens contraire; au lieu qu'en dirigeant ces dents à peu près comme dans la sigure 17, lorsque la susée rétrograde, l'étoile rétrograde aussi un peu, mais pas assez pour parvenir à l'angle du sautoir.

326. Il faut avoir attention à ne pas rendre trop fort le frottement dela roue annuelle contre la bâtte. Il faut, au concontraire, qu'elle tourne librement, de crainte que l'effet du sautoir ne se fasse pas, c'est-à-dire, qu'il ne ramene pas l'étoile à son repos. Alors il arriveroit nécessairement que la cheville passeroit sans faire tourner l'étoile, & que la roue annuelle resteroit en arriere: il faut d'ailleurs donner une cer-

taine force au sautoir pour assurer cet effet.

ť

327. On voit que le mouvement de la roue annuelle n'est point uniforme; car elle n'avance de la 365e partie de la révolution qu'à chaque fois qu'on remonte la Montre, ce que j'ai fait pour simplifier la conduite de la roue annuelle; il est d'ailleurs assez indifférent qu'elle marche par saut à chaque jour, ou qu'elle aille d'un mouvement continu (236), puisque l'équation d'un jour à l'autre ne differe que de 30 secondes au plus; mais pour contenter ceux qui pourroient souhaiter que la roue annuelle marchât d'un mouvement continu, voici le moyen dont il faut faire usage. On disposera la roue de fusée de la même maniere que celle à huit jours (307); on ajustera à frottement sur la canon de cette roue un pignon de 8 dents qu'on tiendra le plus petit possible; on fera engrener ce pignon a (Pl. XIII. fig. 1) dans une roue b qui portera 32 dents. Or comme la fusée de la Montre qui va 30 heures, fair un tour en 6 heures (322), cette roue b fera une Nij

révolution en 24 heures: on fixera cette roue b fur un pignon de 4 dents, lequel engrenera dans la roue C qui en aura 40; celle-ci restera donc dix jours à faire une révolution. Cette roue C portera un pignon de 4 dents, lequel engrenera dans la roue annuelle de 146 dents; ce pignon devra s'ajuster à frottement & porter un rochet comme le fait celui de la Montre à 8 jours (319), asin de remettre l'équation au quantieme lorsqu'on aura laissé arrêter la Montre. Le pignon de la roue b sera mobile entre la platine & le petit pont (fig. 1).

3 2 8. Dans les Montres à équation qui vont un mois, je fais conduire la roue annuelle de la même maniere que pour celles à 8 jours, à cela près, que comme la roue de susée reste 5 jours à faire un tour, je fais engrener la petite roue que son canon porte immédiatement dans la roue qui porte le rochet sixé sur le pignon de 4, & je supprime par-là la roue & pignon & le pont de la roue b (fig. 1): nous joignons ici le calibre de la Montre à équation d'un mois. La sigure 4 Planche VIII; représente l'intérieur de la platine des piliers d'une Montre à un mois sans remonter, à équation, répétition à secondes d'un seul battement, sur lequel est tracé le calibre du rouage.

A est le barillet; B, la roue de fusée qui a 72 dents : elle engrene dans le pignon 10, qui porte la grande roue moyenne C; celle-ci porte 60 dents, qui engrenent dans le pignon de 6 dents, qui porte la petite roue moyenne D. Cette roue a 60 dents, & engrene dans le pignon de 6 dents qui porte la roue de champ E; celle-ci porte 60 dents, elle engrene dans un pignon de six dents qui est au centre; celui-ci porte la roue d'échappement F qui a 30 dents. Or le balancier fait une vibration en une seconde; ainsi la roue F reste une minute à faire une révolution; c'est son axe prolongé, qui porte l'aiguille des secondes : sur la tige de la roue de champ E est chassé à force un pignon de 10 dents qui passe à la cadrature (fig. 5); il engrene dans la roue de minutes G qui a 60 dents, dont l'ajustement est pareil à celui de la Pendule à secondes (Pl. III,) & de la Montre à secondes, représentée (Pl. XXVII, fig. 1 & 3) & décrite seconde Parrie Chap. XXXVI. Si l'on calcule les

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XVIII. 101

révolutions de ce rouage, on trouve que pendant que la roue de susée sait un tour, la roue d'échappement F en sait 7200; & comme celle-ci sait un tour par minute, la roue de susée reste 7200 minutes, qui sont 5 jours, à saire une révolution: c'est le canon de cette roue qui passe à la cadrature (de la même maniere que celui de la répétition à 8 jours)-qui porte à frottement la roue a (Pl. VIII, sig. 5); cette roue a porte 20 dents qui engrenent dans la roue b, qui en a 40: celle-ci reste donc 10 jours à saire une révolution; elle s'ajuste sur l'axe d'un pignon de 4 dents, de la même maniere que celle à 8 jours (319); ce pignon engrene & conduit la roue annuelle de 146 dents. La cadrature de la répétition à un mois ne differe pas de celle à 8 jours: a, b, c, d, e sont les roues du petit rouage de sonnerie; elles ont les mêmes nombres que celles de la répétition de 30 heures (322).

#### REMARQUE.

329. Si l'on vouloit qu'une Montre à équation, allant 8 jours ou un mois, marquât les jours du mois, on placeroit, entre la bâtte & le grand cadran, un cercle divisé en 31 parties ou dents: ce cercle pourroit ainsi rouler sur un cordon de la bâtte. Pour le faire avancer d'une division à chaque jour, on placeroit un levier, dont un bras seroit mu par le rochet b, & dont un autre bras à pied de biche conduiroit le cercle de quantieme; on perceroit sur les 6 heures du grand cadran un trou à travers lequel on verroit les jours du mois.



#### CHAPITRE XIX.

# De la maniere de tracer les Courbes de Pendules ou Montres à Equation.

I. Tailler la Courbe d'une Pendule à équation.

330. Pour tailler une courbe ou ellipse, il faut commencer par remonter la cadrature d'équation, comme on le voit Planche XI. figure 1; former des repairs aux roues; attacher le cadran; mettre la roue annuelle en place, ainsi que l'ellipse & le levier qui doit appuyer dessus; percer un trou à ce levier: ce trou doit servir, 1°, à tracer la courbe; 2°, à porter une fraise ou lime circulaire, dont je parlerai bientôt; ensin, à porter un rouleau O pour appuyer sur l'ellipse lors-

qu'elle est finie.

331. Le point de contact du rouleau O sur la courbe E doit être tel, que si du centre L du levier on tire une ligne qui passe par ce point y, & que de ce point de contact on éleve une perpendiculaire fur cette ligne, il faudra que cette perpendiculaire passe par le centre de l'ellipse, c'est-à-dire, que la ligne Ly doit être tangente de la courbe au point y; mais comme le lévier doit s'approcher & s'écarter du centre de l'ellipse, selon l'inégalité des rayons de cette courbe, on voit qu'il n'y auroit que ce point y de la courbe où la ligne y L fût perpendiculaire au rayon ys: il faut donc faire que cette ligne y L soit tangente dans un point de la courbe qui soit entre le plus grand & le plus petit rayon de l'ellipse: par cette construction on déterminera la longueur y L du levier, & la courbe menera ce levier avec la moindre résistance. Les leviers ou machines, qui agissent ainsi par la tangente, sont dans le cas le plus favorable du mouvement: c'est par

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XIX. 103

ce point qu'un marteau doit frapper sur un timbre; que les dents d'un rochet doivent agir sur les bras de l'ancre; que le crochet de fusée doit être arrêté par le garde-chaîne; que les détentes de sonnerie doivent arrêter les chevilles d'arrêt, &c.

332. Il faut, après que cela est ainsi disposé, mettre en place les aiguilles du temps vrai & moyen, & fixer celle du temps vrai à 60 minutes précises, c'est-à-dire, sur le midi, parce que selon les tables d'équation que nous donnons ici, elles indiquent les quantités de minutes & secondes que doit marquer l'aiguille du temps moyen lorsqu'il est midi au soleil; ainsi l'aiguille du temps vrai restera immobile, tandis qu'on fera suivre à celle du temps moyen les quantités marquées par la table d'équation.

333. On conduira la roue annuelle en sorte que le premier Janvier soit sous l'index : on verra ensuite dans la table d'équation (2) la quantité dont le temps moyen differe du midi au soleil le premier Janvier; & conduisant l'aiguille du temps moyen au nombre des minutes & des secondes indiquées par la table, on prendra le foret avec lequel on a percé le trou du levier ou rateau, & on marquera un point sur la plaque qui doit former la courbe. Cette opération faite, il faut faire passer quatre divisions de la roue annuelle, qui répondent à quatre jours; ce qui donnera le 5 Janvier : on verra dans la table l'équation de ce jour, & l'on conduira l'aiguille du temps moyen à la quantité que marque la table; & de même qu'au premier Janvier, on marquera un point sur la plaque, on avancera la roue annuelle de cinq divisions; & ainsi de cinq en cinq jours on fera des marques sur la plaque E, jusqu'à ce que la révolution annuelle foit achevée : les points marqués par le foret, déterminent donc la figure de la courbe : il ne s'agira plus que de la tailler; & lorsque l'on aura percé un

Nous avons donné des tables d'équa-tions pour quatre années: on se servira de la troisseme table pour tailler les courbes, tables pour régler les horloges. parce qu'elle partage à peu près les dissèren-

# 104 Essaisur l'Horlogerie.

trou à chaque point, on pourra, avec une petite scie, couper cette courbe en ne faisant qu'effleurer les trous, & réservant

à les emporter avec une lime.

3 3 4. Une courbe taillée avec les soins que je viens d'indiquer, pourroit être assez juste. Cependant, pour y donner un plus grand degré de perfection, il faut l'égaliser avec une fraise ou lime circulaire d'environ trois lignes de diametre; cette fraise porte deux pivots, dont l'un roule dans le trou qui a servi à marquer la courbe, & l'autre est porté par un petit pont O attaché sur le rateau.

335. La fraise mise dans cette espece de cage, porte un cuivrot ou poulle dans laquelle on fait passer une corde d'archet, pour faire tourner la fraise, & par ce moyen emporter la matiere qu'il y a de trop à certaines parties de la courbe. L'our cet effet, on verra combien l'aiguille du temps moyen doit différer du midi au soleil pour tel jour donné; mais il faut observer, avant de rien limer à la courbe, que le diametre de la fraise que j'ai supposé de trois lignes, éloigne d'une ligne ; le rateau de la courbe de plus qu'il ne l'étoit lorsqu'il a servi à la tracer; ce qui changera nécessairement la situation de l'aiguille du temps moyen : ainsi pour faire reprendre à cette aiguille la place que détermine la table d'équation, il faudroit emporter tout autour de la courbure la grandeur du rayon de la fraife, ce qui seroit un ouvrage inutile & pénible, & qui rendroit la courbe plus petite qu'elle ne doit être. Pour parer à cette difficulté, je fais le levier de deux pieces R & L. La piece L qui agit & pose sur la courbe, peut se mouvoir séparément de la partie R du rateau, de sorte qu'on éloigne & approche la partie qui touche la courbe, jusqu'à ce qu'appuyant sur cette courbe au point où elle est trop enfoncée, l'aiguille marque l'équation repondant audit jour; alors ayant fixé ensemble ces deux parties R & L du rateau, on emporte d'abord de cinq jours en cinq jours toutes les parties de la courbe où il y a trop de matiere, & on lime les intervalles après avoir fait la révolution : enfin on peut, après cela, y toucher à chaque jour & l'égaliser jusqu'à ce que l'aiguille

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XIX. 105

guille marque exactement l'équation; il ne sera plus question que de substituer, en place de la fraise, un rouleau O de même diametre, qui tournera dans les mêmes trous, & appuyera sur l'ellipse.

336. Nous préférons une cheville d'acier trempé, fixée au rateau, au rouleau dont nous avons parlé, celui-ci pouvant prendre du jeu ou changer par son roulement. D'ailleurs c'est multiplier l'ouvrage, pour diminuer un frottement qui

ne peut causer aucune erreur.

337. Pour tailler une courbe avec beaucoup de précision; il ne suffit pas de diviser, à la vue simple, chaque division des minutes du cadran en des parties que l'on suppose être de 30 secondes, de 15, de 10, de 5, &c; il faut de plus les diviser en esset avec un compas, de sorte que chaque minute soit partagée en douze parties égales & même en quinze, si on veut tailler son ellipse à quatre secondes près.

#### REMARQUE.

338. Une méthode que j'employe avec succès pour marquer très-juste les courbes d'équation, c'est de faire entrer à force, dans le trou que l'on perce au rateau, une pointe d'accier trempé, & bien tournée: lorsqu'on a amené l'aiguille à l'équation, un coup de marteau frappé sur cette espece de pointeau marque sur la plaque un point très-exactement, &

mieux qu'avec un foret.

339. Lorsqu'on aura ainsi marqué tout le contour de l'ellipse, on percera par ces points des trous qui soient juste
de la grosseur de la cheville qui devra appuyer sur l'ellipse,
chose très-essentielle; car au moyen de cette précaution, &
de l'exactitude que l'on mettra en usage pour marquer les points
sur la plaque, on taillera l'ellipse très-exactement & sans qu'il
soit besoin de l'égaliser ensuite. Cette méthode est très-expéditive: elle est d'autant plus utile, qu'il y a telle disposition
d'équation où il ne seroit pas possible de se servir du soret
ni de la fraise.

0

I. Partie.

# 106 Essatsur Thorlogertz.

# II. De la maniere de tailler les Courbes des Montres & Pendules d'Equations à Cadrans mobiles.

# PLANCHE XIII, Figure 3.

: 340. Ou affetablera fur la bâtte toutes les pieces qui fervent à l'équation, c'est-à dire, la roue annuelle, la plaque de l'ellipse, (laquelle doit tenir à la roue par deux petites chevilles), le raseru auquel on aura percé un trou avant que de le tremper, le pignon ou chaussée A; il faut former un repaire du pignon avec le rateau, c'est-à-dire, saire un point sur une dent du pignon, & un autre dans l'intervalle des deux dents du ruceau; en fern entrer la plaque qui poste le petit cadran für te canon du pignon A.

341. On placera le petit cadran sur la plaque F (fg. 14): tout étant ainsi préparé, on fera une fausse aiguille G qui portera un canon, dont le côté extérieur entrera à frottement dans le trou du pignon A. Cette aiguille aura deux bouts; l'un sera de tongueur propre à marquer sur les divisions du petit cadran, & l'autre sur celles du grand. Lorsqu'on aura placé le grand cadran, on fera entrer le canon de la fausse aiguille à force dans la chaussée A.

342. On fera tourner cette fausse aiguille séparement du pignon, de manière qu'en amenant le trou fait au rateau à l'extrémité de la plaque qui doit former l'ellipse, le grand bout de la fausse aiguille soit située sur les 16 ou 17 minutes du grand cadran à temps moyen; & qu'en ramenant le rateau près du centre, l'aiguille rétrograde jusqu'au 42 ou 43 minutes, ce qui détermine à peu près l'espace que doit parcourir le cadran du temps vrai : dans cette opération les so minutes du petit cadran doivent toujours être ramenées sous le petit bout de l'aiguille. Quoiqu'à la rigueur ce cadran ne soit pas nécessaire dans les moments actuels où l'on trace la courbe, il aide à faire voir les raisons d'opérations que nous indiquerons.

343. Nous observerons ici que lorsque l'on construit une

### PREMIERE PARTIE, CHAP. XIX. 107

piece à équation, il faut avoir attention à proportionner la grandeur ou plaque de l'ellipse à la grosseur du pignon, & réciproquement; ce qui est aisé: car ce pignon devant saire un peu plus d'un demi-tour, il saut que le développement de la moitié de sa circonférence soit égal au chemin que peut saire le bout du rateau, depuis l'extrémité de la plaque qui doit former l'ellipse jusqu'à une distance du centre à peu près égale à celle que nous avons indiquée par nos sigures.

344. Enfin pour trouver sur quels nombres on doit fendre le rateau, pour que son engrenage avec le pignon soit parfaitement bon, on partira de ce principe, que pour que deux roues d'inégale grandeur puissent s'engrener le plus favorablement; il faut que les nombres de leurs dents soient entr'eux comme leurs circonférences. Or les circonférences sont entr'elles comme les rayons & les diametres; donc si on connoît dans le cas actuel le diametre ou le rayon du pignon & du rateau, on trouvera aisément le nombre sur lequel on doit sendre le rateau: je suppose que l'on a un pignon de trois lignes de diametre & 16 dents, & que le rateau dans lequel il doit engrener, a 7 lignes de rayon; on réduira l'un & l'autre rayons en douziemes de lignes; le rayon du pignon est d'une ligne & demie =  $\frac{18}{12}$ , & celui du rateau est  $\frac{84}{12}$ : on sera donc la proportion 18: 84:: 16: x; multipliant 84 par 16, & divisant par 18, on aura 74, qui est le nombre selon lequel on doit sendre le rateau. On observera que si le pignon mene, il faut fendre le rateau sur un plus grand nombre, comme deux dents de plus; ou si au contraire le rateau conduit le pignon, comme dans le cas actuel, il faut le fendre sur un plus petit nombre, für 72 par exemple.

345. Pour revenir au moyen de tailler l'ellipse; lorsqu'on aura préparé la machine de la maniere que nous venons de le dire, on sera avancer la roue annuelle, graduée comme on le voit (fig. 6), de saçon que le premier Janvier soit sous l'index de la bâtte: on verra dans la table d'équation de combien le temps moyen dissere du midi au soleil pour ce jour; on trouve dans la troisseme table, que sorsqu'il est midi au soleil,

rouve dans la troisseme table, que lorsqu'il est midi au
O ij

#### ESSAI SUR L'HORLOGERIE! Sor.

l'aiguille du temps moyen doit marquer 4 minutes 13 secondes; on avancera donc la fausse aiguille (dont le mouvement entraînera le pignon & le rateau) sur les 4 minutes 13 secondes du grand cadran; on marquera avec un foret qui entre bien juste dans le trou du rateau, un point sur la plaque de l'ellipse : c'est celui sur lequel le rateau doit appuyer, pour que l'aiguille du temps moyen (a) marque 4 minutes 13 secondes lorsqu'il est midi au soleil. Il faut marquer ce point avec une grande attention, & de maniere que l'aiguille ne s'écarte pas des 4 minutes 13 secondes, & que par conséquent le rateau reste immobile.

346. Pour fixer le rateau, & par conséquent pour marquer la courbe avec une grande précision, il faut faire frotter sur la bâtte le porte-cadran F, en sorte qu'il ne puisse tourner pendant qu'on marque l'ellipse; & lorsque celle-ci est taillée, on donne la liberté convenable au porte-cadran.

347. Ce frottement de la plaque F (fig. 14) sur la bâtte facilitera singuliérement l'exécution de la courbe ; car tandis que l'on marquera les points avec le foret, on sera assuré que la fausse aiguille ne se sera pas dérangée; il faut donc que ce frottement soit un peu dur; mais il faut avoir soin d'éviter que sa résistance étant trop forte, le canon de la fausse aiguille ne puisse tourner séparément du pignon; car dans ce cas la courbe seroit mal tracée, puisque le premier point que l'on auroit marqué sur la courbe ne se retrouveroit plus (après la révolution entiere de la courbe) sous le trou du rateau, c'est à-dire, que la courbe seroit irréguliere & ne rentreroit pas sur elle-même. Pour prévenir ce désaut, il faut fixer la fausse aiguille G avec une vis sur la plaque F du petit cadran, en sorte que l'aiguille entraînera sûrement la plaque; & comme celle-ci entre à force sur le pignon A, ce pignon sera aussi entraîné par la fausse aiguille. Pour rendre ces pieces encore

Le grand bout de la fausse aiguille re-présente l'aiguille du temps moyen: ainsi puyer, pour conduire le cadran du temps en conduisant cette fausse aiguille selon les | vrai, de maniere à marquer les variations quantités indiquées par la table d'équation, du soleil. elle servira à trouyer & à marquer les points l

plus fixes les unes avec les autres, on fera passer par le trou du pignon A une broche H dont le bout soit taraudé pour recevoir un écrou 1, lequel pressera la fausse aiguille pardessus, tandis que la portée de la broche H pressera le pignon A. Ces attentions sont très-essentielles; & en les employant, on tracera la courbe aussi juste qu'on peut le desirer; il faut aussi que la roue annuelle tourne à frottement pendant que l'on marque la courbe, afin que le foret ne puisse la déranger. La fausse aiguille G, & le petit arbre H seront donc des instruments dont on se servira à chaque fois que l'on voudra tracer de pareilles courbes.

348. On avancera ensuite la roue annuelle au 5 Janvier; on verra l'équation de ce jour qui est de 6 minutes 3 secondes, dont le temps moyen avance; on conduira donc la fausse aiguilles sur 6 minutes 3 secondes du grand cadran; on marquera avec le foret un point sur la plaque, & on continuera ainsi à marquer des points en conduisant la fausse aiguille, selon que la table l'indique, jusqu'à ce que la roue,

& par conséquent l'ellipse, ayent sait une révolution.

349. La plaque étant ainsi marquée, on percera, par chacun des points, des trous avec un foret un peu plus gros que le trou fait au rateau; & cela pour que la petite poulie d'acier que l'on fixera au rateau, ayant son collet de même grosseur que ce foret, il reste cependant une petite portée qui serve à la fixer avec le rateau, sur lequel elle doit être rivée : cette cheville, que j'appelle Poulie, par son effet en. forme une, lorsqu'elle est rivée à ce rateau; car sans cela c'est une espece de vis à assiette avec une petite tête mince, comme on le voit (fig. 11).

350. Ayant ainsi percé l'ellipse, on emportera toute la matiere de la plaque jusqu'à ce que l'on ait emporté les trous; mais il faut le faire avec beaucoup de précaution; car si l'on ne taille pas l'ellipse juste, avec toutes ces attentions elle deviendra d'autant plus difficile à égaler, que l'on ne peut pas se servir, comme pour les Pendules (334), d'une fraise qui ôte le trop de matiere. Pour prévenir cette difficulté, il faut

marquer exactement les points, limer la courbe avec précaution, & faire le fond de la poulie qui appuie, de la même

grosseur que celle du foret qui a percé les trous.

3 5 1. On limera le dessous de la courbe en biseau, comme cela est vu (fig. 8); nous avons déja dit que c'est pour loger la petite tête de la cheville du rateau, asin qu'elle le retienne & l'empêche de s'en écarter, ce qui arriveroit vu le peu d'épaisseur de ces pieces.

352. Le rateau ne peut jamais desengrener de son pignon, car je l'ajuste de sorte qu'il tende à saire ressort, & à appuyer sur l'ellipse; il est encore empêché par l'assiette de la roue

de cadran.

353. L'ellipse ainsi taillée, & la cheville du rateau étant fixée, on remontera de nouveau la machine avec le petit cadran, la fausse aiguille, &c, comme la premiere fois. On fera avancer le 15 Juin sous l'index; & comme ce jour, le temps vrai & le temps moyen font ensemble (à 4 secondes près), on tournera le petit cadran de sorte que le 60 soit diamétralement opposé au midi du grand cadran; on placera la fausse aiguille sur le 60 de l'un & de l'autre cadran; & faisant faire une révolution à la roue annuelle, on verra si dans les autres jours la fausse aiguille marque juste l'équation du jour indiqué par la table; si cela est, on fera un repaire du canon de la plaque avec le bout supérieur du pignon du temps vrai; sinon, on attendra, pour faire ce repaire, qu'on ait marqué les points de la courbe où il y a trop de matiere, & qu'on ait limé & égalisé cette ellipse; avec ces précautions on aura très-exactement l'équation; mais il faut observer que l'engrenage du pignon avec le rateau doit être précis & sans jeu.

354. Cette équation est très-simple & solide; elle occupe fort peu de place, & ne charge aucunement la Montre, puisque toute la force qu'elle doit employer pour la mouvoir, se réduit à faire faire une révolution en un an à cette roue, étant seulement pressée par le ressort qui agit sur le rateau.

355. Par rapport à l'ajustement des aiguilles de minutes des Montres à équation & à secondes & répétition, il ne

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XIX. 111

peut être fait quarrément, car la chaussée est trop mince; pour y suppléer, je sais entrer bien juste le trou de l'aiguille des minutes sur le bout du canon qui tient lieu de chaussée, & je sais tourner cette aiguille jusqu'à ce qu'elle fasse détendre bien juste l'étoile de la répétition; alors je perce l'épaisseur du canon de l'aiguille & celle de la chaussée; j'ôte l'aiguille & je sais une perite sente à la chaussée qui coupe le petit trou; je chasse une cheville d'acier dans l'épaisseur du canon de l'aiguille; cette cheville entre sort juste dans la sente de la chaussée, ce qui les sixe l'une avec l'autre.

# De l'utilité des Montres à Equation.

356. Les Montres à équation ont une propriété essentielle; c'est que comme elles suivent le mouvement du soleil (217) elles peuvent être réglées facilement; car dans les Montres ordinaires à temps moyen, pour les régler au soleil, il faut avoir égard aux variations de cet astre, & faire abstraction de ces écarts, ce qui exige des opérations que peu de personnes prennent la peine de faire; au lieu que dans les Montres à équation, il suffit de mettre l'aiguille qui marque le temps vrai avec le soleil : si la montre est réglée, cette aiguille doit toujours se rencontrer avec le méridien; & si cela n'est pas, c'est une preuve que la Montre a varié de toute la quantité dont l'aiguille du temps vrai differe du midi au soleil. Or dans cette supposition, toute l'opération qu'on aura à faire se bornera à remettre l'aiguille du temps vrai avec le midi au soleil, & à toucher à l'aiguille de rosette, à proportion de l'écart de la Montre : ainsi on est dispensé de recourir aux tables d'équation pour savoir si le soleil a varié, de combien & en quel sens, comme cela est nécessaire pour les Montres ordinaires: voyez Chap. XX. Il faut convenir que ces sortes de machines ne sont pas à l'abri des écarts inévitables des Montres; mais par leur construction elles marquent toujours exactement la différence du temps vrai au temps moyen; & l'on aura toujours très-approchant l'heure du soleil, pourvu qu'on

### TI2 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

les remette avec le méridien tous les huit ou dix jours. Une Montre à équation ne s'écarte donc du soleil qu'à cause des écarts inévitables à la Montre, au lieu que la Montre ordinaire s'écarte du soleil, & parce que cet astre varie, & par les écarts de la Montre, ce qui double les dissérences; je dois encore ajouter en faveur de ces sortes de Montres, que comme elles sont d'un grand prix, elles sont composées & exécutées avec plus de soin que des Montres ordinaires. Je ne doute donc point que l'usage de ces Montres ne devienne par la suite plus commun; c'est pour cette raison que je suis entré dans tous les détails de construction & d'exécution de ces machines, asin d'en faciliter la pratique aux Ouvriers adroits & intelligents.

## CHAPITRE XX.

# De l'usage de la Table d'Equation, pour régler les ouvrages d'Horlogerie.

357. A PRÉS avoir parlé des variations du soleil (Chap. I); de la construction des Pendules & des Montres à équation (Chap. XII & suiv.), des moyens de les exécuter & de se servir des tables d'équation pour tailler l'ellipse, je dois m'arrêter à l'usage que l'on fait de ces tables pour régler les Pendules ordinaires, ainsi que les Montres, & donner des méthodes pour en rendre l'usage facile. Pour mieux en donner l'intelligence, je crois à propos de rappeller ce que j'ai dit, soit sur la division du temps, soit sur les deux sortes de temps, (le temps vrai ou apparent & le temps égal ou moyen),

358. Le temps vrai est celui que marque un Cadran solaire ou un Méridien; en général, c'est le temps qui est mesuré par la révolution journaliere du soleil; mais comme on l'a vu ci-devant (17), le soleil varie: ainsi pour régler une

Montre

PREMIERE PARTIE, CHAP. XX.

Montre ou Pendule par le méridien, il faut faire attention à cette variation du soleil.

359. Le temps moyen ou égal, est le temps dont toutes les parties sont exactement uniformes. Tel est celui que marque une Pendule à secondes, qui étant mise un certain jour de l'année avec le soleil, se retrouveroit dans un an à pareil jour juste avec lui à son passage au même meridien.

360. Les Pendules & Montres ne peuvent marquer conftamment que le temps moyen; ces machines étant bien construites ne sçauroient diviser le temps qu'en des parties égales: lors donc que l'on veut regler une Pendule par le meridien, il faut faire abstraction des écarts du soleil, c'est à cet usage que sont destinées les tables d'équation.

361. Les tables d'équation que nous donnons ici sont tirées des Ephémérides des mouvements célestes de M. l'Abbé

de la Caille.

362. La premiere table est calculée pour l'année bissextile 1768: elle peut servir sans erreur sensible pour trois ou quatre années bissextiles, tant en deçà qu'au-delà de 1768.

363. La feconde table est calculée pour l'année 1769 : elle peut servir pour chacune des premieres années après la bissextile, pendant douze ou seize ans avant & après 1769.

364. La troisieme table est calculée pour l'année 1770 : elle peut servir pendant douze ou seize ans pour chaque seconde année après la bissextile.

365. Enfin la quatrieme table est calculée pour l'année 1771: elle peut servir de même pour chaque troisseme année

qui suit la bissextile, comme 1763, 1767, 1775, &c.

366. Ces tables indiquent pour chaque jour de l'année à l'instant du midi au soleil, l'heure qui doit être marquée sur le meridien de Paris, par une horloge réglée sur le temps moyen: ainsi on voit que le premier Janvier 1762, (voyez Table III.) l'horloge doit marquer 4 minutes 13 secondes (2) à l'instant du midi au soleil à Paris. Le premier Mai l'hor-

C'est-à-dire, que l'Horloge doit marquer midi 4 minutes 13 secondes lorsqu'il est, midi au soleil. **P** ...

#### Essai sur l'Horlogerie. II4

loge doit marquer 11 heures 56 minutes 51 fecondes, lorfqu'il est midi au soleil, & ainsi de suite. Ces tables sont donc trèsutiles pour régler les ouvrages d'Horlogerie; car si à l'instant du midi au soleil, on fait marquer à une horloge l'heure exacte indiquée par la table d'équation au jour proposé, & que le lendemain ou un autre jour, on compare l'heure de l'horloge avec le midi au soleil; pour que cette horloge soit réglée, il faut qu'elle marque exactement l'heure, la minute & la seconde indiquées par la table pour le jour où l'on voit le midi au soleil; & si elle différe en plus ou en moins, c'est une preuve qu'elle n'est pas réglée sur le temps moyen; car puisque ces tables indiquent la quantité des variations du soleil fur un mouvement moyen & uniforme (17), pour que l'horloge soit réglée, il faut qu'elle differe toujours du midi au soleil de la quantité de ces écarts indiqués par la premiere colonne de la table.

367. La derniere colonne de chaque mois marque pour tous les jours de l'année, le nombre de secondes dont le soleil varie en 24 heures sur le temps moyen. Ce sont ces quantités qui, ajourées ou soustraites, forment l'équation de l'horloge: ainsi on voit (Table I), qu'en ajoutant à l'équation 3 minutes 59 secondes pour le premier Janvier, 28 secondes, dont le temps moyen a avancé sur le temps vrai du premier au 2, on aura 4 minutes 27 secondes, qui fait l'équation du 2 Janvier; & si on soustrait de l'équation du premier Mars, qui est 12 minutes 31 secondes, la quantité 13 secondes, dont le temps moyen a retardé sur le temps vrai du premier au 2, on aura pour l'équation du 2 Mars 12 minutes 18 secondes. (Ces différences doivent être ajoutées lorsqu'elles font marquées croissantes, & soustraites quand elles sont marquées décroissantes).

368. Quand les différences sont marquées eroissantes, c'est alors que le temps moyen va en avançant par rapport au soleil; ou, ce qui revient au même, que le soleil va en retardant par rapport au temps moyen: & quand ces différences sont marquées décroissantes, le temps moyen va en retardant

sur le soleil.

## PREMIERE PARTIE, CHAP. XX. 115

369. On peut aussi se servir de cette colonne des dissérences pour régler une horloge. Nous allons le faire voir par un exemple; ensuite nous passerons à l'application de la premiere colonne pour régler les horloges & les Montres, cette dernière étant beaucoup plus utile & plus commode.

#### REMARQUE.

370. Quoique ces tables soient plus que suffisantes pour les besoins des Artistes, sans leur faire aucune correction pour les années éloignées, si cependant on étoit curieux de savoir par quel moyen on pourroit avoir la quantité précise du temps moyen au midi vrai pour d'autres années que celles pour lesquelles celles-ci ont été calculées, on y employera la petite table suivante, qui indique de dix en dix jours la correction qu'il faudroit faire au bout de 100 ans, & à proportion pour un autre nombre d'années.

Table de la correction qu'il faut faire au bout de cent ans Juliens, pour avoir le Midi moyen au Midi vrai.

| Jours<br>de<br>l'Année. | Correct. | Jours<br>de<br>l'Année. | Correct. | Jours<br>de<br>l'Année. | Correct. | Jours<br>de<br>l'Année. | Correct. |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
|                         | Sec.     |                         | Sec.     |                         | Sec.     |                         | Sec.     |
| Janv. 1                 | 141      | Avril 1                 | 0        | Juill. 1                | 15       | O&. 1                   | 0        |
| 11                      | 14       | 11                      | 3        | 11                      | 14       | 11                      | 2 -      |
| 21                      | 13       | 21                      | 5        | 21                      | 14       | 21                      | 5        |
| Févr. 1                 | 12       | Mai 1                   | 8        | Août 1                  | 13       | Nov. 1                  | 7        |
| 11                      | 11       | 11                      | 10       | 11                      | 11       | , 11                    | 9        |
| 21                      | 9        | 21                      | 12       | 21                      | 9_       | 21                      | 11       |
| Mars 1                  | 7        | Juin 1                  | 13       | Sept. 1                 | 7        | Déc. 1                  | 13       |
| 11                      |          | 11                      | 14       | 11                      | 5        | 11                      | 13 1     |
| j 21                    | 21       | 21                      | 1 15 1   | 21                      | 1 2딒     | 21                      | 14       |

On demande, par exemple, quelle est l'équation qui convient au 15 Février 1794: cette année est la seconde après la P ij

## 116 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

bissextile: l'équation pour 1770, seconde après la bissextile; est 14 minutes 31 secondes, selon la table III. Or je trouve, dans la petite table précédente que la correction pour le 15 Février (milieu entre le 11 & le 21 à peu près) est entre 11 & 9 secondes, soustractive: supposons donc 10 secondes: de 1770 à 1794, il y a vingt-quatre ans: je dis donc; si en 100 ans la correction est de 10 secondes, en 24 ans elle est de 2 secondes \(\frac{1}{2}\); donc il saut ôter 2 secondes \(\frac{1}{2}\) de l'équation 14 minutes 31 secondes; & on a celle qui convient au 15 Février 1794 de 14 minutes 28 secondes \(\frac{1}{2}\).

Si on vouloit calculer le midi moyen au midi vrai pour plusieurs années avant celles pour lesquelles ces tables ont été dressées, il faudroit employer comme additive la correction qui est marquée soustractive, & comme soustractive celle qui

est marquée comme additive.

Par exemple, pour le 29 Mai 1715, année troisieme après la bissextile, éloignée de 56 ans de 1771, pour laquelle la table IV a été calculée, on trouve dans la petite table précédente que la variation pour 100 ans est de 13 secondes, additive: faisant cette proportion; 100 ans sont à 56 comme 13 secondes sont à 7 secondes, on trouve qu'il faut ôter 7 secondes de 11 heures 56 minutes 14 secondes temps moyen au midi vrai le 29 Mai 1771, & on a 11 heures 56 minutes 7 secondes, temps moyen au midi vrai le 29 Mai 1715.

# Usage de la colonne des Différences.

371. Pour régler une Pendule (ou Montre) au moyen de la colonne des différences, il faut mettre son horloge (ou Montre) avec le meridien, & voir le lendemain si elle differe du soleil de la quantité que marque la table pour ce jour-là: si elle differe juste de la même quantité de secondes, & dans le sens que la table indique, c'est une preuve que la Pendule est réglée; si au contraire elle ne marque pas juste cette quantité, il faut la régler en conséquence de l'erreur.

#### EXEMPLE.

372. Le 27 Décembre 1762, on a mis la Pendule au méridien. Pour savoir si elle est réglée, on verra dans la seconde colonne combien le temps moyen a changé sur le midi au soleil depuis le jour précédent; on trouve (voyez Table III) que les différences sont croissantes, & que par conséquent (368) il a avancé de 29 secondes: si donc la Pendule est réglée, elle doit être en avance le 28 Décembre, de 29 secondes sur le midi au soleil; car si elle se trouvoit juste avec le meridien, il faudroit qu'elle eût retardé de 29 secondes, puisque le temps moyen a avancé de cette quantité en 24 heures: ainsi il faudroit toucher (à l'écrou, si c'est une Pendule, & à l'aiguille de rosette, si c'est une Montre), à proportion de l'écart; si au contraire elle étoit en avance avec le meridien de plus de 29 secondes, elle auroit avancé, il faudroit donc la régler en conséquence.

373. Si on laisse écouler plusieurs jours sans voir le méridien, pour lors il faut additionner le nombre de secondes de la table, à compter du jour où la Montre ou la Pendule a été mise au meridien, à celui où on l'observe: si l'horloge est réglée, elle doit différer du méridien de cette quantité juste; sinon, il faut la régler en conséquence de l'erreur, ainsi qu'on

vient de le voir.

374. Ces différences doivent être ajoutées ensemble lorsqu'elles sont toutes ou croissantes ou décroissantes; car si elles étoient partie croissantes & partie décroissantes, il faudroit prendre à part la somme des croissantes & la somme des décroissantes, puis soustraire la plus petite somme de la plus grande, & l'excès donneroit la différence du temps moyen au midi au soleil. Je suppose, par exemple, que le 6 Février 1764, on a mis son horloge ou sa Montre sur un bon méridien, & qu'on ne revoit ce même méridien que le 14: les différencés sont croissantes jusqu'au 11, (voyez table I); leur somme est 9 secondes; & du 11 au 14 elles sont décroissantes,

## 118 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

faisant la somme 3: l'excès des dissérences croissantes sur les décroissantes est de 6 secondes, & par conséquent le temps moyen a du avancer (368) de 6 secondes du 11 Février au 14.

#### Remarque.

375. Lorsqu'on laisse écouler plusieurs jours sans voir le méridien, cette addition qu'il faut faire de ces dissérences devient embarassante; il faut donc se servir de la premiere colonne avec laquelle on réglera la Pendule, & on lui sera suivre le temps moyen ou unisorme. Pour cet esset, il faut mettre la Pendule, au moment du passage du soleil par le méridien, à la quantité de minutes & de secondes marquée au jour proposé dans la premiere colonne, & voir le lendemain, ou un autre jour, si la Pendule marque, à l'instant du passage du soleil par le méridien, le nombre de minutes & secondes indiqué par la table pour ce jour: si elle marque cette quantité juste, c'est une preuve qu'elle est réglée; au contraire, si elle dissere de cette quantité, soit en avance, soit en retard, il faut baisser ou hausser la lentille proportionnellement à l'erreur, & au sens dont l'horloge se sera écartée de la table.

#### Exemple.

376. Le 18 Décembre de la deuxieme année après la bissextile, on a vu le méridien & mis l'aiguille du temps moyen de la Pendule (ou Montre) à 11 heures 57 minutes 12 secondes, nombre que marque la table ce jour, (voyez table III.) On observera le lendemain l'heure de l'horloge avec le midi au soleil : or si l'horloge differe du midi au soleil de la quantité juste qui est marquée par la table le 19, c'est une preuve qu'elle est réglée. Dans notre exemple on trouve, que lorsqu'il est midi au soleil le 19 Décembre, l'horloge doit marquer 11 heures 57 minutes 42 secondes; si elle marque juste cette heure, c'est une preuve qu'elle est réglée : si au contraire l'horloge se trouvoit juste avec le soleil, ce seroit une preuve

## PREMIÈRE PARTIE, CHAP. XX.

qu'elle auroit avancé, ainsi il faudroit baisser la lentille. Enfin, si l'horloge marquoit moins de 11 heures 57 minutes 42 secondes, elle auroit retardé sur le temps moyen, il faudroit donc toucher à l'écrou à proportion de l'écart : on répétera ainsi cette opération jusqu'à ce que l'horloge marque, à chaque jour qu'on la compare au midi du foleil, les quantités indiquées par la table (366).

377. On peut se dispenser de voir tous les jours le méridien, & en laisser écouler plusieurs, en se ressouvenant seulement du jour où la Pendule a été mise au soleil, asin que si elle ne marque pas exactement l'heure indiquée par la table, on touche à la lentille à proportion du nombre de jours écoulés, & de la quantité dont l'horloge differe de la table

d'équation.

378. Lorsqu'une Pendule ou une Montre est ainsi réglée, on peut toujours savoir l'heure qu'il est au soleil, au moyen de la table d'équation; car si, par exemple, on a une Pendule réglée sur le temps moyen, & que le premier Janvier 1763, on demande l'heure qu'il est au soleil lorsque l'horloge marque midi, on trouve dans la troisseme table, pour le premier Janvier, que l'horloge doit marquer 4 minutes 13 secondes, lorsqu'il est midi au soleil; le soleil retarde donc de cette quantité; ainsi lorsque l'horloge marque midi, il est 11

heures 55 minutes 47 secondes au soleil.

379. Si l'on cherche l'heure du foleil à une autre heure que midi, il faut avoir égard à la quantité dont l'équation a changé depuis midi. Pour cet effet, il faut voir la colonne des différences dont on prendra une partie proportionnelle aux nombres d'heures donnés après midi. On demande, par exemple, le 10 Janvier 1762, l'heure qu'il est au soleil, lorsqu'une horloge réglée sur le temps moyen marque 3 heures; on trouve dans la III<sup>e</sup>. table, que lorsqu'il est midi au soleil, l'horloge doit marquer 8 minutes 10 secondes, & on voit que la différence du 10 au 11 Janvier est croissante & est de 24 secondes; c'est donc 3 secondes pour 3 heures, qu'il faut ajouter à 8 minutes 10 secondes; ce qui donne 8 minutes 13 se-

## 120 ESSAISUR L'HORLOGERIE:

condes dont le soleil retarde sur l'horloge à 3 heures après midi; c'est-à-dire, que lorsqu'il est 3 trois heures à l'horloge, il est 2 heures 51 minutes 47 secondes au soleil. Si l'on demande l'heure du soleil avant midi, il saut prendre l'équation du jour précédent, & y ajouter (ou soustraire, selon que les différences sont croissantes ou décroissantes) une partie de la différence, qui soit proportionnelle au nombre d'heures écoulées depuis midi précédent. On demande, par exemple, le 11 Août 1762, l'heure du soleil, lorsqu'il est 8 heures du matin à l'horloge: on trouve dans la IIIe, table, que le 10 Août, lorsqu'il est midi au soleil, l'horloge doit marquer 4 minutes 55 secondes, & on voit que la différence du 10 au 11 est décroissante & de 9 secondes; on fera donc la proportion: comme 24 heures est à 20 minutes, ainsi 9 secondes sont à un quatrieme terme : on trouve 7 secondes : qu'il faut foustraire de l'équation du 10; on a 4 minutes 47 secondes 🚉 c'est-à-dire, que le 11 Août lorsque l'horloge marque 8 heures du matin, il est 7 heures 55 minutes 12 secondes + au

380. Pour régler une Pendule à secondes sur un cadran solaire ou sur une méridienne un peu éloignée de l'horloge, on peut y rapporter le midi vrai indiqué par cette méridienne, à l'aide d'une Montre à secondes, que l'on met d'accord avec la Pendule, & qu'on arrête à l'instant de midi: alors la Montre indique quelle heure il étoit à la Pendule à cet instant; ou bien ayant arrêté la Montre après avoir mis ses aiguilles sur le midi, on la laisse aller à l'instant du passage du soleil par le meridien, de sorte qu'elle donne exactement l'heure du soleil, qu'on peut comparer ensuite avec l'heure de la Pendule.

## I. REMARQUE.

381. Si l'on n'étoit pas placé sous le méridien de Paris; la premiere colonne de la table de l'équation de l'horloge, ne donneroit pas les instants précis du temps moyen au midi vrai, parce que ces temps sont calculés pour le meridien de Paris;

Paris; mais la colonne des différences seroit toujours exacte & d'un usage sûr, & c'est un avantage qu'elle a sur la premiere. Or, quoique dans la pratique de l'Horlogerie l'erreur qui résulteroit de l'usage de la premiere colonne, sans y faire de réductions, ne seroit gueres de conséquence; cependant, pour ne rien omettre là-dessus, nous dirons qu'on trouve la correction de la table pour chaque jour, en faisant cette proportion: Comme 24 heures sont à l'accélération ou au retardement diurne de l'équation de l'horloge, ainsi la différence des méridiens de Paris & du lieu donné, est à la correction cherchée. Par exemple, on demande à quel instant du midi moyen est le midi vrai le 5 Janvier 1768 à Pekin; la dissérence des méridiens entre Paris & Pekin est 7 heures 36 minutes à l'Orient, de sorte que quand on compte midi à Pekin, il n'est à Paris que 4 heures 24 minutes du matin : faisant donc 24 heures o minutes sont à 27 secondes, accélération du temps moyen du 4 au 5 Janvier, comme 7 heures 36 minutes sont à 8 secondes ; qu'il faut ôter de o h. 5 minutes 49 secondes, équation de l'horloge le 5 Janvier 1768 à Paris; & on l'a o h. 5 minutes 40 secondes \frac{1}{2}, temps moyen au midi vrai de Pekin. Ainsi ce calcul est la même chose que celui de l'équation du temps pour une heure à Paris, différente de celle de midi (379).

## II. REMARQUE.

382. Lorsque l'on doit élever ou abaisser la lentille d'un Pendule à secondes, pour le faire accélerer ou retarder, on peut compter sur à peu près autant de centiemes de lignes qu'il y a de secondes par jour à la faire avancer ou retarder: comme, si l'horloge avançoit de 25 secondes par jour sur le temps moyen, il faudroit baisser la lentille de 25 centiemes de ligne, ce qui fait un quart de ligne, & ainsi à proportion. Si la lentille battoit les demi-secondes, il ne saudroit compter que sur  $\frac{1}{400}$  de ligne pour chaque seconde à corriger. Ainsi dans le cas de l'exemple précédent, il ne saudroit baisser 1. Partie.

## 122 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

la lentille que de ; de ligne pour la faire retarder de 25 secondes par jour. Cette regle n'est qu'à peu près exacte. Dans
le Pendule simple à secondes, il faudroit compter sur ; de
ligne par seconde; mais comme les Pendules des Horloges
sont toujours un peu plus longs que les Pendules simples, &
que leur longueur dépend principalement de la pesanteur de
la verge & de la grosseur de la lentille, on peut réduire la
regle de ; de ligne à ; de ligne de la commodité des
nombres.

# De la maniere de régler une Pendule astronomique par les Etoiles fixes.

383. Les méthodes que nous venons d'indiquer pour régler les Pendules & les Montres, font suffisantes pour des machines ordinaires; mais lorsqu'il est question de vérisier la justesse d'une Horloge astronomique ou d'observation, il faut recourir à la méthode la plus exacte, puisqu'alors il ne faut pas négliger une demi-seconde en 24 heures; or le passage du soleil par un cadran ou par un méridien ordinaire, ne peut pas donner une si grande justesse. La méthode la plus commode & la plus précise est celle où l'on employe le passage des étoiles sixes par le méridien, ou par un certain même point du ciel.

384. La révolution de la terre, par rapport aux Étoiles fixes, se fait d'un mouvement uniforme; elle est constamment de 23 heures 56 minutes 4 secondes de temps moyen, c'est-à-dire, de 3 minutes 56 secondes de moins que la révolution journaliere moyenne de la terre par rapport au soleil. Si donc on observe un jour quelconque le passage d'une étoile sixe par le méridien, ou par un certain point quelconque dans le ciel, en marquant l'heure, la minute & la seconde qu'il est dans ce moment à l'Horloge que l'on veut régler; si ensuite le lendemain au retour de l'étoile par le méridien, ou par le même point du ciel, on marque encore l'heure, la minute & la seconde qu'indique l'Horloge, on saura facilement si elle

est réglée sur le temps moyen; car si elle marque 3 minutes 56 secondes de moins que la veille, c'est-à-dire, si ayant montré 10 heures justes, elle montroit le lendemain 9 heures 56 minutes, 4 secondes, ce seroit une preuve que l'Horloge est parsaitement réglée sur le temps moyen; si au contraire elle disséroit de cette quantité en plus ou en moins, il faudroit tourner l'écrou de la lentille, en conséquence de l'écart.

385. Si on laisse écouler plusieurs jours sans revoir l'étoile: pour savoir l'heure que devra marquer l'Horloge à l'instant de la seconde observation, il faudra ajouter autant de fois 3 minutes 56 secondes, qu'il s'est écoulé de jours, & l'on aura la quantité dont l'Horloge devra retarder sur l'étoile fixe. Je suppose, par exemple, que lors de la premiere observation, l'Horloge marquoit 10 heures, & qu'il s'est écoulé quatre jours jusqu'à la seconde; on multipliera 3 minutes 56 secondes par 4, & on aura 15 minutes 44 secondes, dont l'étoile a avancé sur le temps moyen: on ôtera donc de 10 heures que marquoit l'Horloge à la premiere observation 15 minutes 44 secondes dont l'étoile a avancé, & l'on aura 9 heures 44 minutes 16 secondes, qui sera l'heure que devra marquer l'Horloge à l'instant du passage de l'étoile, le quatrieme jour après la premiere observation. Nous joignons ici une table de l'accélération des étoiles fixes sur le temps moyen depuis un jour jusqu'à 45; par-là on sera dispensé de multiplier 3 minutes 56 secondes par le nombre de jours écoulés entre deux observations : car si on est 10 jours sans voir l'étoile, la table indique que l'étoile a avancé de 39 minutes 19 secondes fur le moyen mouvement. Voyez Table V. Il faut observer que l'accélération des étoiles sixes n'est pas exactement de 3 minutes 56 secondes sur le moyen mouvement; mais qu'elle est de 3 minutes 55 secondes 54 tierces; c'est-à-dire, que les étoiles accélerent 6 tierces de plus par jour que je ne l'ai supposé, (pour abreger); si donc on laissoit écouler plusieurs jours entre les deux observations, il faudroit tenir compte de ces 6 tierces : c'est pour cette raison que l'on verra Qij

# 124 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

dans la table, qu'au bout de 10 jours l'étoile avance d'une seconde de plus qu'elle n'auroit fait, si sa révolution étoit de

3 minutes 56 secondes justes.

386. Pour trouver le temps du retour de l'étoile à un même point du ciel quelconque, il faut faire construire une lunette de 8, 12, 20 ou 30 pouces, &c, selon qu'on voudra avoir plus de précision, & que les lieux le permettront. Le tuyau en doit être de cuivre ou pour le moins de fer blanc foudé bien solidement ; elle doit avoir deux verres convexes : l'un qui est l'objectif, doit être fixé au bout du tuyau d'une maniere la plus inébranlable qu'il est possible : l'autre, qui est l'oculaire, s'enchasse dans un canon qu'on insere dans l'autre bout du tuyan, de forte qu'on puisse le pousser ou le tirer pour l'ajuster à la vue de l'Observateur. Pour placer l'objectif comme il faut, si le tuyau est de tôle, ou de cuivre, ce qui est le mieux; ce verre doit être enfermé dans une virole goupillée au tuyau, & assujetti dans cette virole par trois vis qui le pressent sur ses rebords. Au foyer de cette lunette il doit y avoir un fil d'argent trait, tendu dans le sens d'un diametre, & une petite lame mince d'argent ou de laiton, dressée & tendue dans le sens d'un diametre perpendiculaire au fil d'argent, ce qui compose une croisée, qui peut être appliquée sur le bout d'un canon de cuivre, qui tiendra à frottement dans le tuyau de la lunette. Cette croisée doit être placée, de forte qu'ayant fixé la lunette après avoir placé l'image d'un objet le plus éloigné qu'il est possible fur le fil d'argent, cet objet paroisse sixe sur le même endroit du fil, quelque mouvement que l'on donne à l'œil qui regarde dans la lunette; car si l'objet paroissoit avoir du mouvement à l'égard de ce fil, il faudroit pousser ou retirer le canon de la croisée jusqu'à ce que ce mouvement devienne absolument insensible:

387. Quoique cette lunette fasse voir les objets renversés, elle est présérable à toutes les autres pour les usages as-

tronomiques, & pour régler les Pendules.

Pour la placer comme il faut relativement à ce dernier

## PREMIERE PARTIE, CHAP. XX. 125

usage, on choisira une étoile à une portée commode de la vue, n'importe dans quelle partie du ciel, qui soit visible peu de temps après le coucher du soleil, & à laquelle la lunette étant dirigée, on puisse la fixer dans cette situation par le moyen de quelques tenons de fer ou de cuivre scellés dans un gros mur, & de quelques vis qui assujettiront la lunette dans des collets ou viroles fixées à ces tenons. Ayant disposé le tout pour arrêter la lunette, de sorte que l'on soit assuré que l'étoile traversera la croisée, & la lunette n'ayant plus d'autre mouvement que celui de pouvoir tourner dans les collets ou viroles, on attendra que l'étoile entre dans son champ; alors on tournera la lunette sur son axe, de sorte que la route de l'étoile qui la traverse soit parallele au fil d'argent, & qu'ainsi l'étoile vienne rencontrer la lame perpendiculairement, du moins à peu près. Lorsqu'on se sera assuré que la position actuelle de la lunette est telle que le sil d'argent est sensiblement parallele à la route de l'étoile, on la fixera par le moyen des vis, & l'on n'y touchera plus. Alors on aura un instrument propre à vérisser en tout temps la marche de l'Horloge, non-seulement par le moyen de l'étoile choisie, mais aussi par telle autre qui passera dans la même ouverture de lunette; car on en pourra remarquer un assez grand nombre en regardant de temps en temps dans cette lunette.

388. Si le plan du mur auquel on fixe la lunette, est à peu près tourné vers l'Orient ou le Couchant, la lunette sera dans le méridien ou à peu près; le fil d'argent se trouvera horizontal ou de niveau, & la lame verticale ou d'aplomb : dans toute autre position le fil & la lame seront inclinés. La position dans le méridien a plusieurs avantages, mais elle n'est

pas absolument nécessaire.

En préparant cet équipage il faut prendre garde de confondre une planete avec une étoile. La planete seroit propre à placer la croisée de la lunette comme il faut, mais non à régler l'Horloge; puisque ses retours au même point du ciel ne se sont pas en temps égaux comme ceux des étoiles; mais lorsqu'une lunette est une sois placée, comme nous l'a-

# 126 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

vons dit, on ne peut manquer d'y rencontrer des étoiles à une heure commode pour l'observation. Si la Pendule qu'on veut vérisier n'est pas à la portée de la lunette sixe, pour avoir l'heure qu'il est à cette Pendule à l'instant du passage de l'étoile par l'un ou l'autre bord de la lame qui est dans la lunette, il faut se servir d'une Montre à secondes, que l'on mettra bien juste à l'heure de la Pendule; on attendra ensuite l'instant du passage de l'étoile; alors on arrêtera la Montre au moyen de la détente qu'on pratique à ces sortes de Montres; on remarquera l'heure, la minute & la seconde où elle est arrêtée, ce qui donne le moment du passage de l'étoile, & le lendemain on en sera autant : on jugera par ce moyen si la Pendule est réglée.

389. L'étoile qu'on a observée, avançant tous les jours de 3 minutes 56 secondes, cessera en peu de temps d'être apperçue à cause du jour, ou bien elle passera à une heure trop incommode. Alors on en choisira quelqu'autre qui passe par la même ouverture de lunette: on ne manquera gueres d'en trouver; quelque petite qu'elle soit, on pourra la voir se cacher derriere la lame ou sortir de dessous, pourvu qu'avant de mettre son œil dans la lunette, on l'ait tenu pendant quelques minutes dans l'obscurité. Alors on verra cette lame tant que l'œil ne sera pas ébloui par quelque lumiere étrangere.

390. Quoique la maniere de se fervir d'une lunette fixe pour régler les Horloges par le passage des étoiles, à l'égard d'un des bords d'une lame placée au soyer de cette lunette, soit la plus sûre & la plus exacte, on peut cependant éviter le travail de placer la croisée, & même se passer absolument de cette croisée, en sixant au hazard une lunette à deux verres convexes à un plan inébranlable quelconque. Car alors on pourra déterminer le temps des révolutions diurnes des étoiles, ou celui de leur retour à un même point sixe, par l'instant où celles qu'on aura remarquées dans le champ de la lunette en sortiront & disparoîtront sur le bord de son champ. Ensin, si l'on a quelque pointe de clocher, quelque tour ou bâtiment sort élevé & en même temps assez éloigné, comme

de 12 à 1500 pas, on pourra observer les retours des instants auxquels quelque étoile se cachera derriere ces objets, en regardant par un même petit trou ou pinnulle sixée à un gros mur, ou, pour le mieux, en observant ces instants avec une lorgnette ou courte lunette, toujours placée exactement au même endroit.

- 3.9 I. Pour juger de la marche de mes Horloges astronomiques, j'ai placé dans le plan du méridien un instrument des passages dont la lunette a quatre pieds de soyer: je réserve pour un autre temps à rendre compte des observations que j'ai saites avec cet instrument, & de la justesse à la quelle je suis parvenu avec mes Horloges: les continuels changements que j'ai saits jusqu'ici dans leurs constructions, les expériences, &c, que nous rapporterons dans la seconde Partie, & mes autres occupations ne m'ont pas laissé le temps de suivre ces observations.
  - 392. Pour faciliter les observations, j'ai ajouté à mes Horloges astronomiques, (voyez seconde Partie), une sonnerie particuliere qui sert à frapper toutes les secondes pendant qu'on observe le passage du soleil, ou d'un astre quelconque, par le meridien ou par les sils placés au soyer d'une lunette, ou en général pendant qu'on observe un phénomene quelconque.
  - 393. Pour faire usage de cette sonnerie, il faut premiérement remonter le petit poids qui la fait aller pendant quelques minutes. Pour cet effet on sera descendre un anneau qui est suspendu au cordon de ce poids, jusqu'à ce qu'on sente une résistance qui arrête la main; & lorsque l'on sera prêt à faire l'observation, on tirera un cordon placé exprès de l'autre côté de l'Horloge, ce qui fera marcher la sonnerie; ensuite remarquant la seconde indiquée par l'aiguille, on comptera les suivantes à mesure que la sonnerie les frappera; & ayant l'œil dans la lunette & l'oreille à la pendule, il sera aisé de remarquer la seconde précise de son observation. Aussitôt on ira voir à la Pendule l'heure & la minute. Je suppose, par exemple, que l'on a une bonne méridienne, (ou

## 128 ESSAFSUR L'HORLOGERIE.

\_ P130

ce qui vaut mieux, un instrument des passages), & qu'on veut savoir l'heure de l'Horloge à l'instant du passage du so-leil par cette ligne; on commencera par remonter le poids de la sonnerie; & dès que l'on verra que l'ombre du style approche de la méridienne, on tirera le second cordon pour saire sonner les secondes. Supposons que dans se moment l'Horloge marque 11 heures 58 minutes 32 secondes, alors on comptera 33, 34, 35, &c, à mesure que les secondes sonneront; quand on sera venu à 59, on dira 0, 1, 2, 3, &c. en

continuant de compter jusqu'à l'instant du passage.

394. On peut employer une autre méthode pour marquer les heures, minutes & secondes, en observant le temps du passage d'un astre; c'est d'attendre, sans compter, l'instant où ce phénomene arrive; à cet instant compter zero, puis 1, 2, 3, 4, &c, selon les coups de la sonnerie, en allant voir à l'Horloge le temps qu'elle indique. Si elle marque, par exemple, 5 heures 23 minutes 17 secondes, au moment qu'on compte 30 secondes depuis l'arrivée du phénomene, on retranchera 30 secondes de 5 heures 23 minutes 17 secondes, & on aura 5 heures 22 minutes 47 secondes pour l'instant de l'observation,

## CHAPITRE XXI.

# Description de l'Echappement à repos en Pendule,

395. Nous traiterons dans la seconde Partie de cet Ouvrage, de la cause de la régularité des machines qui mesurent le temps; des essets & des propriétés des régulateurs; des échappements, &c. Nous nous dispenserons donc d'entrer ici dans les détails sur la nature & les propriétés des échappements dont on se sert : nous nous bornerons pour le présent à les décrire.

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXI. 129

# De l'Echappement à Repos pour les Pendules.

PLANCHE XV. Fig. 10.

A est la roue d'échappement; B, l'ancre d'échappement, dont le centre de mouvement est en a: ses palettes 4D, 2C sont formées par des arcs de cercle 4,6; 3D; 2,5; 1C, qui ont leur centre commun en a; & par les plans inclinés 4,3; 2,1.

#### EFFET.

396. Le Pendule mis en mouvement entraîne l'ancre au moyen de la fourchette. Pour lors la dent 3 de la roue A, qui tend à tourner par l'action du moteur, agit sur le plan incliné 3, 4; ce qui communique à l'ancre, & par conséquent au Pendule, un mouvement qui sert à réparer ce que le frottement & la résistance de l'air en détruisent dans le régulateur. A mesure que ce plan incliné 3,4 s'écarte de la roue A l'autre plan incliné 2, 1 entre dans l'intervalle des dents 1,7, tellement qu'à l'instant que la dent 3 s'échappe de l'angle du plan incliné 4, 3, l'extrémité 2 de l'arc 2, 5 va se présenter sous la dent 7; en sorte que pendant tout le temps que cet arc se trouve dans l'intervalle des dents 1,7, en glissant sous la dent 7, la roue A reste immobile, parce que l'arc 2,5 sur lequel la pointe de la dent vient appuyer, est une portion de cercle dont le centre est en a; mais aussi-tôt que, par le retour du Pendule, l'arc 2, 5 sort de dessous la dent 7, cette dent, animée par la force du moteur, agit sur le plan incliné 2, 1, & l'écarte jusqu'à ce qu'elle s'en échappe, & que l'arc 3 D aille glisser sous la dent opposée; ce qui produira le même effet que nous avons expliqué. C'est de cette propriété de rendre immobile la roue, après qu'elle a donné son impulsion, qu'on a appellé cet échappement, l'Echappement à Repos. La construction de cet échappement est facile, comme nous allons le faire voir.

397. La distance du centre a de l'ancre d'échappement R

# 130 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

au centre A de la roue, dépend de l'arc que l'on veut que le Pendule parcoure. S'il en doit décrire de grands, comme de 10 degrés, il faut alors que le centre a soit placé quelque

part en B près de la roue, (fig. 8).

398. Si au contraire, il doit décrire des arcs d'un degré, par exemple, il faut placer le centre en a (fig. 10) à la diftance d'un diametre de la roue A; ayant attention que dans l'un ou l'autre cas l'ouverture de compas, qui sert à tracer les repos, soit telle, qu'en tirant de ce point 5 (fig. 8) une ligne qui passe par le centre B de l'ancre, & abaissant de l'extrémité 5 une ligne 2 A qui passe par le centre de la roue, il faut que cette ligne 2 A soit perpendiculaire à 5 B: (331). Ainsi, si l'on place le centre du rochet en g, les palettes ou plans de l'ancre devront agir sur la roue aux points e, f; cela entendu, on tracera des portions de cercles 1 C, 3 D, (fig. 10), de la même ouverture de compas a, C; & de même pour 2,5; 6,4; ayant attention que l'intervalle ou épaisseur C,5; 6 D, entre ces portions, soit un peu moindre que la moitié de l'intervalle des dents de la roue.

Maintenant, pour déterminer l'inclinaison des plans, on tirera du centre a les droites af, ag qui fassent un angle fag moitié de celui qu'on veut que le Pendule parcoure; par les points 2, 1, où ces droites couperont les arcs 2, 5, 1 C, on tirera la droite 2, 1 qui déterminera le plan incliné 2, 1: on fera une pareille opération pour l'autre côté. Il y a bien d'autres moyens de pratique qui sont faciles à mettre en usage,

mais difficiles à faire entendre.

# Remarque sur les Echappements.

399. On distingue deux choses dans l'étendue de l'arc décrit par le Pendule ou par le balancier : la premiere est ce qu'on appelle l'arc de levée de l'Echappement. C'est la quantité absolue que les dents de la roue d'un échappement quelconque peuvent saire décrire à l'ancre, pour ne saire qu'échapper des extrémités 1 & 4 des palettes, (Pl. XV, fig. 10):

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXII. 131

ainsi l'arc f g, ajouté à celui hb, est l'arc total de levée de l'échappement représenté dans la fig. 10: Cet arc s'appelle aussi l'Arc constant, parce qu'il est toujours le même. La grandeur de cet arc dépend donc de la disposition de l'échappement, c'est-à-dire, du plus ou moins d'inclinaison des plans 1, 2; 3, 4, & de la distance des centres a & A de l'ancre

& de la roue (397).

400. La seconde est ce qu'on appelle l'Arc de vibration; c'est l'arc total décrit par le Pendule ou par le Balancier, animé par la force motrice; d'où on voit que l'étendue des arcs : de vibration est variable & dépend du plus ou moins de force du moteur; car plus l'impulsion des dents de la roue sur les plans 1, 2; 3, 4 fera grande, & plus ils s'écarteront & pénétreront alternativement dans les dents de la roue, & décriront de plus grands arcs au dessus de ceux de levée; & jusques-là que la force motrice étant trop grande, les palettes 1 C, 4 D iroient arcbouter contre le fond des dents de la roue A, ce qui borneroit l'étendue des vibrations; mais dans ce cas elles ne seroient plus isochrones, elles deviendroient fort accélérées par ce choc. C'est pour faciliter l'étendue des grands arcs nécessaires dans les Montres, que M. Graham imagina l'échappement à cylindre que nous allons décrire dans le Chapitre fuivant.

## CHAPITRE XXII.

# Description de l'Echappement à Cylindre.

401. L'ÉCHAPPEMENT à repos pour les Pendules une fois entendu, on concevra aisément l'Echappement à cylindre, lequel ne differe du premier que par sa forme; son principe, je veux dire, le repos de la roue après l'impulsion, étant le même.

Rij

# 132 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

## PLANCHE X V. Fig. 1.

402. Les plans inclinés dans l'échappement des Montres, sont portés par la roue d'échappement A; on l'a construit de cette maniere pour faciliter l'étendue des vibrations du balancier, qui, par ce moyen, peut parcourir près de 360 degrés, c'est-à-dire, un tour entier. Pour cet esset, le diametre de la partie creusée du cylindre B est égal à la longueur ed d'une dent A (sig. 7), de sorte que le cylindre peut tourner tout autour de cette dent.

403. Le plan incliné de la dent agit alternativement sur les épaisseurs ou tranches du cylindre, & le fait tourner de côté ou d'autre, selon qu'il agit sur l'une ou sur l'autre tran-

che, &c.

404. La tranche ou bord c (fig. 1) du cylindre est arrondie, ce qui adoucit le frottement qui se fait par les traînées

du plan de la roue.

405. L'autre tranche d est inclinée, comme on le voit, en c, d (fig. 7); c, d, e, f, représentant la coupe du cylindre: c'est cette tranche d (fig. 1), que la dent écarte lorsqu'elle s'éloigne du cylindre. L'entaille e du cylindre (fig. 3) est faite pour faciliter l'étendue des arcs de l'échappement; sans cette précaution elle toucheroit à la partie e de la dent

(fig. 1).

406. La seconde figure représente la roue d'échappement vue de profil. Le cylindre B (fig. 1) porte en C un index qui marque, sur une plaque D divisée en degré, les arcs que l'échappement sait parcourir : ces deux pieces ne sont pas partie de l'échappement, elles servent (pendant qu'on le construit) à mesurer l'étendue des arcs de levées, & à estimer le point où on doit borner (par une cheville mise au balancier) les arcs de vibrations, pour éviter le renversement. Cet index porté par le cylindre, & le cercle gradué, servent encore à sormer les courbures des plans inclinés des dents, pour que la roue mene le cylindre par un mouvement uniforme.

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXII. 133

407. La quatrieme figure représente le cylindre tel qu'on le fait avant de le monter. La figure 5 représente le bouchon du cylindre; c'est une piece de cuivre, tournée de maniere que la partie f entre juste & à force en f (fig. 4) dans l'intérieur du cylindre: ce bouchon porte à son centre une tige d'acier h, qui sert à sormer le pivot; n est l'endroit où se rive le balancier. La figure 6 représente le bouchon inférieur du cylindre, il doit entrer dans l'intérieure du cylindre de la même maniere que celui qui porte le balancier: il porte aussi un axe d'acier trempé pour y sormer le pivot.

408. La troisieme figure représente le cylindre tout monté

à l'exception du balancier.

409. On doit fendre la roue sur un nombre double de celui des dents que l'on veut employer: ainsi lorsque la roue devra avoir 15 dents, il faudra la fendre avec une fraise mince sur le nombre 30: on emportera 15 dents, qui laisseront des intervalles entre chacune des 15 restantes, dans lesquels le diametre extérieur du cylindre se logera, comme on le voit en A(fig. 7).

4 I O. Le diametre intérieur du cylindre doit être, comme

nous l'avons dit, de la longueur d'une dent finie.

411. Le diametre extérieur du cylindre a pour mesure l'intervalle des dents; or cet intervalle comprend l'espace d'une dent retranchée, plus deux sois l'épaisseur de la fraise dont on s'est servi pour sendre la roue; c'est-à-dire, que l'épaisseur de la fraise détermine celle du cylindre. La quantité de levée de cet échappement dépend de la hauteur du plan incliné des dents; & cette hauteur détermine la quantité dont il saut entailler le cylindre.

4 I 2. La position du cylindre, par rapport à la roue, doit être telle que lorsque la dent est dans l'intérieur du cylindre, comme elle l'est en A (fig. 7) elle doit former le diametre du cylindre, c'est-à-dire, que le centre A du cylindre doit diviser en deux également le côté d e du plan incliné. De cette maniere, 1°, la levée de l'échappement se fera en agissant à peu près unisormément; car (fig. 7) le point de contact du plan

# 134 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

incliné des dents sur le cylindre le plus savorable au mouvement, est celui a dont la direction passe par le centre A du cylindre. Or, par la construction, le point de contact f du commencement de la levée agit autant (ou à peu près) en dedans de la ligne a A, que celui e de la fin de la levée agit en dehors: ainsi la force se décompose sensiblement de même avant & après la ligne a A, que j'appelle ligne des Centres, d'où suir l'uniformité; 2°, il n y aura pas de force perdue par les chûtes.

#### REMARQUE.

413. Il est nécessaire, comme nous l'avons dit, que la force motrice soit capable de mettre à chaque instant le balancier en mouvement (153): or dans une Montre à cylindre, pendant que la roue agit sur le repos, elle ne peut pas donner de mouvement; il faut donc que le spiral ramene à chaque vibration le balancier, de maniere que le cylindre étant arrêté & tenu au repos par le spiral, il présente une tranche sur laquelle le bout du plan incliné de la dent sa (fig. 7)

puisse agir pour rendre le mouvement au balancier.

4 I 4. La position du cylindre & la hauteur du plan incliné déterminent combien le cylindre doit être entaillé: car, 1, (fig. 7) si la hauteur f e du plan incliné est de la douzieme partie de la circonférence du cylindre, c'est-à-dire, qu'elle réponde à une étendue de 30 degrés du cylindre, le plan incliné de aura fait parcourir 30 degrés au cylindre, lorsque la roue aura avancé de f en d: & 2°, si l'on suppose que le cylindre A est entaillé par son centre, on voit qu'immédiatement après que le plan incliné fa aura agi fur la tranche f, le spiral ramenera le cylindre en sens contraire au même point f dont il étoit parti : ainsi le plan incliné de passeroit de e en g sans avoir agi sur le cylindre; ainsi chaque dent n'agiroit que sur une tranche: d'où l'on voit qu'on parera cet obstacle en ajoutant à la demi - circonférence de du cylindre la quantité ef, ou son égale ch, égale à la hauteur des plans inclinés; chaque dent agira successivement sur les tranches du cylindre

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXIII. 135

avec une levée de 30 degrés, hauteur supposée du plan incliné; & le spiral étant en repos présentera une des tranches du cylindre pour la mettre en prise avec les dents de la roue: ainsi dans la position que nous avons déterminée au cylindre (412) il faudra qu'il soit entaillé de la moitié de sa circonférence moins la hauteur du plan incliné ef des dents de la roue.

La figure 7 représente les différents instants d'action de la roue sur le cylindre.

### CHAPITRE XXIII.

# Des Echappements à Recul.

415. On a vu que dans l'échappement à repos (396), l'ancre porte des portions de cercles qui laissent achever les vibrations du régulateur, tandis que la roue d'échappement reste immobile; ceux à recul different de ceux-là, en ce que la roue d'échappement est dans un mouvement continu, & que lorsqu'elle a rendu au régulateur l'impulsion qui en entretient le mouvement, celui-ci continuant encore à se mouvoir après l'arc de levée, la dent de la roue est en action sur un plan incliné qui fait rétrograder la roue. Le Pendule (ou le balancier, si c'est une Montre) ramenant ensuite la palette, la roue restitue de nouveau au régulateur la force perdue; la dent échappe, & l'autre palette est engagée dans les dents de la roue; le Pendule continue à se mouvoir du même côté; la palette fait rétrograder la roue, comme l'autre a fait, & ainsi de suite : voilà en général la nature de ces échappements; je ne m'arrêterai pas à décrire toutes les fortes d'échappements à recul; je ne parlerai que de celui à Roue de rencontre, de celui à Ancre, & de celui à double Levier.

# 136 Essai sur l'Horlogerie.

# De l'Echappement à Roue de rencontre.

416. Il paroît que l'échappement à roue de rencontre est le premier que l'on ait imaginé pour modérer & régler la vitesse d'un rouage mis en mouvement par l'action d'un moteur quelconque, au moins n'en connoît-on pas de plus ancien; & il y a grande apparence que ce sera aussi celui qui sera toujours le plus fuivi (pour les Montres). Cet échappement est applicable aux Pendules & aux Montres; avec cette différence que lorsqu'on l'employe aux Pendules, comme il ne doit pas faire décrire de grands arcs, on tient les palettes beaucoup plus longues, & elles forment entr'elles 'un petit angle, au lieu que dans les Montres, pour faciliter l'étendue nécessaire des vibrations, on tient les palettes très-étroites, & on fait leur

ouverture de plus de 90 degrés.

417. La roue R & les palettes P (Planche VI. fig. 4) font les pieces de l'échappement à roue de rencontre ; cette roue est creusée de maniere que les dents sont faites sur une partie de cylindre parallele à la tige du pignon e (fig. 5), ce qui forme une elpece de couronne. Le corps des palettes, ou de la verge 1,2 passe dessus la pointe du pivor de la roue, & cette verge ou tige est perpendiculaire à la tige ou axe du pignon; enfin ces palettes p, t ont toutes deux la même largeur: si donc on fait tourner la roue en sorte que les dents diamétralement opposées agissent alternativement sur les palettes, il est évident que cela fera mouvoir le balancier B de côté & d'autre, & lui fera faire des vibrations, & chaque palette fera parcourir au balancier des arcs de levée qui seront égaux : voilà l'effet de cet échappement. Il est à propos de parler de sa construction, & de quelques précautions qu'il exige.

4 I 8. Dans l'échappement dont il est ici question, appliqué aux Montres, on a cherché quel étoit l'angle d'ouverture des palettes, qui étoit le plus propre à faire décrire des grands arcs : on a trouvé qu'il devoit être de 90 ou 95 degrés, (& même de 100 degrés, lorsqu'on veut faciliter l'éten-

due

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXIII. 137

due des vibrations du balancier). Ceux qui ont examiné la nature de cet échappement ont remarqué que plus les dents de la roue approcheroient du centre des palettes, & plus aussi elles feroient décrire de grands arcs au balancier; en conféquence on diminue le corps de la verge ou palette le plus qu'il est possible, pour cependant lui conserver une certaine solidité, & on fait approcher les dents de la roue fort près des corps des palettes: or ces deux choses données, savoir l'ouverture des palettes & la position de la roue, déterminent la longueur des palettes, qu'on étrécit jusqu'à ce que les dents puissent échapper après avoir produit la levée; ainsi la largeur des palettes dépend alors de la distance des dents de la roue.

419. Pour éviter la chûte qu'il y auroit du passage d'une dent qui quitte l'extrémité d'une palette, tandis qu'une dent opposée tombe sur l'autre palette, pour, dis-je, éviter que la roue ne parcoure un espace sans agir sur les palettes, on n'entaille pas tout-à-sait ces palettes jusqu'au centre de la

verge.

420. Le devant des dents de la roue de rencontre doit être incliné de maniere à former un angle d'environ 15 à 20 degrés avec l'axe du pignon, comme on le voit (fig. 5); ce qui facilite le mouvement de la palette, afin que ce soit toujours la pointe de la dent qui porte sur la palette, & que l'extrémité des palettes ne puisse toucher sur le devant de ces dents, &

faire par ce moyen beaucoup rétrograder la roue.

421. Dans l'échappement à roue de rencontre, on ne peut pas mettre indifféremment le nombre de dents qu'on veut, comme dans toutes les autres roues d'échappement; ce nombre doit toujours être impair, comme 13, 15, 17, &c. sans quoi on seroit obligé de faire passer la verge à côté du pivot de la roue de rencontre, & dans ce cas la roue n'agiroit pas avec autant d'avantage sur les palettes, que lorse qu'elles passent par le centre.

422. Cet échappement, comme on le fait pour l'ordinaire, est le plus simple & le plus facile; mais lorsqu'on veut y donner les soins qu'il exige, il devient très-difficile, & peu I, Partie.

# 138 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

d'ouvriers sont en état de le faire. Il faut une précision extrême pour l'ouverture des palettes, pour la grosseur du corps, pour la quantité dont il faut entailler les palettes, pour la justesse de la roue, pour la précision des chûtes, & pour réduire à rien le mouvement rétrograde que cet échappement donne à la roue; mouvement qui tend à détruire les trous des pivots, & par conséquent à changer les arcs de levée. D'ailleurs si le recul ne se fait pas lorsque la dent de la roue agir près du centre, la vibration du balancier ne s'achevera pas librement, & l'action continue de la roue interrompra la justesse des vibrations, laquelle dépendra davantage de l'égalité de la sorce motrice. Il ne s'ensuit pas de ce que je viens de dire de cet échappement, qu'il ne soit très-bon; mais il est à propos de faire sentir les difficultés qu'il entraîne, s'il n'est pas bien fait & bien entendu.

## CHAPITRE XXIV.

# De l'Echappement à double Levier & à Ancre.

423. Les figures 5 & 6 de la Planche III représentent l'échappement qu'on appelle à double levier, il est formé par deux palettes ou leviers b, c d'égale longueur, & posées à égales distances du centre de la roue R. Ces deux leviers se meuvent alternativement au moyen d'un rouleau r qui est dans une petite cage de (fig. 6), & d'une fourchette f; ce rouleau & la fourchette tenant lieu d'un engrenage, qu'on a évité à cause du frottement qui en résulteroit.

424. La distance des palettes de b en c est réglée par la

distance des dents de la roue.

425 Une de ces pieces ou leviers étant, par exemple, posée sur le rayon prolongé n, qui passe par la pointe d'une dent, l'autre palette doit être posée sur le rayon m qui passe

# Premiere Partie, Chap. XXIV. 139

entre deux dents, dont il divise l'intervalle; le nombre de dents qu'il y a entre ces deux rayons est arbitraire, pourvu qu'il y ait toujours un nombre de dents & une demie: (on met indifféremment 3 dents  $\frac{1}{4}$ , ou  $4\frac{1}{4}$ , ou  $5\frac{1}{4}$ ).

Les pivots des palettes doivent être posés dans un arc de cercle AB concentrique à la roue R. (On employe rarement cet échappement, & il n'est d'usage qu'en Pendules.) Il est à recul comme l'échappement à roue de rencontre; il a à peu près les mêmes propriétés, & quelque désaut de plus.

426. La grandeur des arcs, que cet échappement fait parcourir au Pendule, dépend de la longueur des palettes, & de
la maniere dont elles sont inclinées sur la roue, lorsque celle-ci
les fait mouvoir: on voit que plus les palettes seront longues & placées loin du centre de la roue, & moins les arcs
de levée seront grands. Il est encore sort aisé de voir, que
plus ces leviers ou palettes agiront près de la ligne qui joint
les deux centres, en commençant avant & sinissant après, &
plus aussi les arcs de levée seront grands; car dans ce cas
tout le mouvement imprimé par la roue, tendra à faire tourner les palettes dissérentes en cela du cas où elle agit sur un
levier incliné, dont la force se décompose.

# De l'Echappement à Ancre.

427. La Planche V, fig. 1 fait voir l'échappement qu'on appelle à ancre, appliqué à un mouvement de répétition en Pendule. La roue d'échappement F ou rochet a des dents, dont la forme est pareille à celles des roues d'échappement à repos en Pendules, & de celui à double levier, avec cette différence, que dans ceux-ci c'est le devant de la dent qui agit, & que dans l'autre c'est la partie courbe de la dent. Lorsque la dent du rochet F agit sur la partie ou levier droit de l'ancre A, elle sait parcourir un espace à ce levier, qui devient d'autant plus grand que ce levier est court, & que la ligne s'éloigne du centre de l'ancre; de même la dent du rochet qui agit sur la partie courbe de l'ancre, sera parcourir

# 140 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

un espace d'autant plus grand que cette courbe ou plan incliné sera dirigé au centre de la roue, & que cette courbe sera près du centre du rochet; or cette levée de l'une & l'autre partie, dépend de la grandeur de l'arc qu'on veut que le Pendule décrive: supposant qu'il doit être de 10 degrés ou de 8 arcs de levée, il faut que chacune des parties de l'ancre en fasse décrire la moitié, sans quoi cet ancre seroit mal fait, tout échappement devant agir, de chaque côté, avec une égale puissance sur le régulateur, & lui faire parcourir des arcs égaux à chaque vibration; l'échappement à ancre est surtout assez difficile à construire pour qu'il ait ces conditions; car la force qui agit sur la courbe se décompose en deux: une partie tend à presser contre le centre de l'ancre, ce qui ne donne pas de mouvement, & l'autre tend à mouvoir. Voici donc à peu près comme il faut les construire, pour remédier à ces obstacles & le faire agir avec égalité de force : il faut d'abord placer le centre de l'ancre le plus près possible des dents du rochet, en sorte qu'il ne reste simplement que la force qu'il faut pour le trou quarré, dont l'ancre est percé & dans lequel la tige entre à frottement; il faut que la coupe du levier droit de l'ancre soit dirigée à son centre, ou un peu en dehors, donner une dent & demie du rochet pour la lorgueur de ce levier prise du centre de l'ancre; & pour l'auxe côté, on entaillera deux dents, depuis le centre de l'ancre jusqu'au point où commence la courbe, qui sera faite à peu près comme on le voit dans la figure; ensuite par le movez d'une vis qui porte un trou excentrique, pour éloigner au approcher l'ancre de la roue, on verra si chaque cote in: décrire des arcs semblables à la sourchette f, & on inclinera ainsi cette courbe jusqu'à ce qu'elle fasse décrire le même arc: voilà pour l'égalité de levée. Quant à la quantité, jui 🚉 qu'elle dépendoit de la longueur des bras & de l'inclination des plans & de la courbe. Au reste nous renvoyons à name seconde Partie, pour ce qui concerne les propriétés des echirpements, & on v trouvera des regles particulieres pour comtruire celui à ancre, de maniere à corriger les inégalizes = moteur.

## CHAPITRE XXV.

# Description de la Machine à fendre les dents des Roues de Montres & de Pendules.

428. LA machine à fendre est un instrument à l'aide duquel on divise & fend les dents des roues de Montres & de Pendules, &c, en des nombres de dents dont il est besoin

pour les machines auxquelles on employe ces roues.

429. Cette machine est d'une si grande utilité, sa justesse est si essentielle pour les machines qui mesurent le temps, & elle est si ingénieusement imaginée, que je n'ai pu me dispenser d'en donner le plan & d'en faire une légere description: l'une & l'autre pouvant servir à satisfaire les Amateurs de Méchanique & à instruire les Ouvriers en leur présentant la meilleur construction de machine à sendre qui ait été saite jusqu'à présent.

430. Il ne faut d'abord considérer dans cette machine, pour mieux en saissir l'usage & la disposition, que la Plate-forme ou Diviseur P (Planche XVI, fig. 1), la lime qui doit fendre les dents, & l'alidade qui regle & fixe le chemin du diviseur.

43 I. La plate-forme ou diviseur est une grande plaque ronde, sur laquelle sont tracés plusieurs traits concentriques qui sont divisés en des nombres différents, les plus en usage dans les Montres ou Pendules; chaque division est marquée par un point prosond, capable, en y saisant entrer une pointe p de l'alidade S, o, (c'est ainsi qu'on nomme cette piece) de fixer la plate-forme, & de l'empêcher de tourner: or si on fixe con-

centriquement à la plate-forme une roue R, & qu'on pose la pointe p de l'alidade alternativement sur tous les points de

# 142 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

division d'un cercle, & qu'à chaque point on fasse une sente à la roue, on aura une roue qui aura autant de dents que le cercle de division a de points; soit, par exemple, la roue R qu'on veut fendre en 60 parties ou dents, après l'avoir fixée fur l'axe de la plate-forme au moyen d'un tasseau eu, à peu près semblable à celui fm (fig. 2) on sera entrer la pointe p de l'alidade dans un des trous de division du cercle de 60 parties, & on fera une fente à la roue en faisant tourner la lime circulaire d par le moyen de la manivelle m; on levera ensuite la pointe p qui rendoit la plate-forme immobile; on tournera celle-ci jusqu'au point suivant de la division, & on y laissera poser la pointe p; on fera une seconde fente à la roue, & ainsi de suite jusqu'à ce que le diviseur ait achevé la révolution; on aura donc une roue fendue en autant de dents, comme le cercle sur lequel on a posé l'alidade a de points de division. Voyons maintenant la disposition de chaque partie de cette machine.

432. La plate-forme PP(fig. 1) est fixée sur l'axe ou arbre OF qui tourne librement dans le chassis ABCDE: cet axe est percé dans sa longueur de maniere à y laisser entrer juste un des tasseaux (fig. 2 & 3) qu'on sixe dans l'axe OF de la plate-forme par le moyen d'une clavette c(fig. 1) laquelle traverse l'arbre O, & entre dans les ouvertures f de tasseaux (fig. 2 & 3); on presse cette clavette avec l'écrou x qui entre à vis sur le corps de l'arbre O, de maniere que cette clavette fait porter le cône n des tasseaux (fig. 2 & 3) sur un petit cône semblable qui termine le bout supérieur F de l'arbre OF; par ce moyen les tasseaux sont fixés solidement, & se trouvent parsaitement concentriques avec l'axe O & la plate-forme P.

433. Ces tasseaux servent à fixer les roues avec la plateforme; on fixe disséremment les roues avec ces tasseaux, selon que ces roues sont grandes: par exemple, le tasseau actuellement sur la plate-forme ou machine à fendre (fig. 1), porte un bout prolongé fait à vis, sur lequel entre l'écrou e & la virole u; ce tasseau porte une base un peu moins large que la

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXV. 143

roue R; celle-ci est pressée contre le tasseau par l'écrou e, en sorte que la roue R est fixée avec le tasseau; c'est de cette espece de tasseau dont on se sert pour les roues de Pendules.

- 434. Pour les roues des Montres on en employe un autre, c'est celui de la figure 2: on le fixe d'abord sur l'axe 0. Sur son pivot m on fait entrer juste la roue qu'on veut sendre & qui doit poser sur l'assiette a; on applique ensuite la base du petit cône c (fig. 4) sur la roue, & on fait avancer le levier L1 (fig. 1) jusqu'à ce que sa pointe 1 pose sur le trou c qui termine le sommet du cône, faisant ensin descendre la vis G (fig. 1), en sorte qu'elle appuie sortement sur le levier L1, qui presse par ce moyen la roue contre le tasseau, & les sixe ensemble.
- 435. Le tasseau P (fig. 3) sert pour fendre les roues qui sont fixes sur leurs axes, en sorte que ce tasseau est percé pour y laisser entrer les tiges des roues qu'on veut fendre. En général on ne fend de roues fixes sur leurs axes que celles d'échappement, comme roues de rencontres & rochets d'échappement à ancre, &c; on appelle cela fendre des roues arbrées. On fixe ces roues sur le tasseau (fig. 3) au moyen d'une plaque p & de 4 vis, lesquelles pressent la roue sur l'assiette P du tasseau; on ne fixe entièrement la roue sur ce tasseau que lorsqu'on s'est assuré qu'elle tourne parfaitement rond avec le tasseau de la plate-forme; pour cet effet on fait tourner la plate - forme & par conséquent la roue, & on voit si elle est au centre en présentant une pointe sur la roue, & on la mene de côté ou d'autre jusqu'à ce qu'elle tourne rond; pour lors on le fixe au moyen des vis. Nous expliquerons ciaprès comment nous sommes parvenus à centrer facilement & avec précision les roues d'échappement pour les fendre arbrées.
- 436. L'alidade S (fig. 1) est attachée sur un bout prolongé de la piece Z sixée au coude Q porté par les chassis ED. Cette alidade tourne sur elle-même, pouvant s'approcher ou s'éloigner du centre de la plate-forme P, pour poser sa pointe p sur les différents cercles de division; l'alidade sait

# 144 Essai sur l'Horlogerie.

ressort de maniere à presser la pointe p sur ces points de divisions, & que la plate-forme ne puisse tourner sans lever cette pointe qui presse sortement: la pointe po entre à vis sur l'alidade S asin de pouvoir donner à celle-ci plus ou moins de ressort, selon qu'on fait monter ou descendre cette vis. La piece M M entre juste (& à queue d'aronde), & se meut sur la longueur du plan E I du chassis; elle porte le porte-fraise H (on l'appelle aussi l'H): le porte-fraise (fig. 6) est la même piece vue en perspective (fig. 1); les points des vis a & b entrent dans des trous coniques saits sur la piece N (fig. 1).

437. Ce mouvement des pieces M, M; N, N fur la longueur du chassis sert à approcher ou éloigner du centre la fraise d, selon qu'il en est besoin pour les grandeurs disférentes des roues qu'on veut sendre; on fait ainsi mouvoir cette piece par le moyen de la manivelle K, qui entre quarrément sur le bout prolongé de la vis W, & cette vis est arrêtée dans le pilier DW, de maniere qu'elle ne peut qu'y tourner étant prise par un coller; l'autre bout de la tige W entre à vis sur un talon porté par la piece MM en dessous de

la barre ou plan E I.

Ayant ainsi fait avancer l'H ou porte-fraise de façon que la fraise ou lime circulaire d fasse les dents de la roue de la longueur requise, on tourne la vis h portée par la piece M M; la pression de cette vis se fait contre le côté TT de la barre ou plan EI, ce qui fixe la piece MM & celles qu'elle porte.

438. L'arbre A (fig. 6) sur lequel on fixe les limes ou fraises d, porte un pignon dans lequel engrene une roue B, sixée sur un arbre, dont le bout prolongé q est limé quarrément: c'est sur ce quarré que s'ajuste la manivelle m (fig. 1). Les fraises ou limes circulaires (fig. 7  $\circlearrowleft$  8) se fixent sur l'axe A par un écrou e qui entre à vis sur cet arbre; on change de fraise, suivant qu'on en a besoin, pour des dents plus ou moins fortes, & selon la nature des roues; ainsi on se sert de la fraise (fig. 7) lorsqu'on veut fendre une roue de rencontre ou un rochet d'échappement; la fraise ou lime circulaire (fig. 8) est semblable à celle sixée sur l'arbre A (figure 6). Ces sortes

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXV. 145

sortes de fraises servent pour fendre les roues ordinaires.

439. La figure 9 est une clef qui sert à tourner les vis 1, 2, 3, 4 (fig. 6), pour changer de fraise ou pour donner plus ou moins de jeu à l'arbre A & à l'H; les bouts de ces vis se terminent par un quarré sur lequel entre cette clef C.

440. La broche f(fig. 1) entre à vis sur l'H; le bout de cette vis pose sur un talon que porte la piece N en dessous de l'H; cette broche sert à régler le chemin de l'H, empêchant la fraise d'approcher trop près du plan IE. Son usage le plus essentiel est pour régler l'ensoncement des dents de roue de rencontre, & autres pareilles roues, dont l'ensoncement est perpendiculaire ou incliné au plan de la roue.

441. Pour fendre les roues de rencontre de maniere que le devant des dents soit incliné à l'axe de la roue, on incline l'H (fig. 1), en sorte que la vis 1 s'éloigne de la plate-forme, & que celle 2 s'en approche, ou au contraire, selon le côté

que la roue tourne & que l'inclinaison doit être.

442. Le mouvement d'inclinaison de l'H est produit par la piece N, dans laquelle entrent les points des vis 3, 4 (fig. 6). Cette piece porte une broche ronde qui entre dans un trou fait en travers l'épaisseur de la piece Y, attachée à la piece MM; le bout de cette broche est à vis & entre dans un écrou qui ne peut être vu, étant derriere la piece NY; la piece N porte un index qui marque sur les divisions de la piece Y l'inclinaison de l'H; laquelle étant déterminée, on tourne l'écrou dont j'ai parlé, & sixe la piece N avec celle Y.

443. Les pieces qui portent l'H, ont encore deux sortes de mouvement; le premier est celui de la piece Y, laquelle peut monter & descendre dans une rainure saite à la piece M Æ, ce qui sert particulièrement à élever le centre de mouvement 3,4 de l'H à la hauteur du tasseau, pour que les sonds des dents d'une roue épaisse soient perpendiculaires au plan de la roue : ce mouvement est produit par une vis qui ne peut être vue, mais dont l'effet est semblable à celui de la vis W & de la manivelle K, pour saire mouvoir la piece M M.

444. Le second mouvement des pieces qui portent l'H, I, Partie.

#### ESSAISUR L'HORLOGERIE. 146

lequel ne peut être vu dans la figure, sert à faire mouvoir l'H & la fraise de droite à gauche ou de gauche à droite, pour pouvoir par ce moyen fendre des roues dont les dents font inclinées & ne tendent pas au centre de la roue ; voici comment cette machine est ajustée pour produire cet esset. La piece Æ M est une piece forte & pliée d'équerre ; la base est de la même grandeur que le coulant MM; cette base se fixe sur ce coulant MM, au moyen d'une forte vis ; le coulant M porte une têtine qui entre juste dans une noyure ou creusure faite au centre de la base Æ; la têtine est une sorte de pivot qui roule très-juste dans la noyure; ainsi cette piece peut seulement tourner de côté & d'autre séparément du coulant M, (lorfque la vis est desserrée); un index & des divisions indiquent les angles qu'on lui donne, comme le fait l'index i fur les divisions de la piece Y; l'index arrêté sur l'angle donné, on fixe les pieces M & Æ ensemble au moyen de la vis de pression (2).

445. La figure 5 Planche XVII, représente la machine que j'ai composée, pour servir à centrer facilement les roues

d'échappement, pour les fendre arbrées.

446. Lorsqu'on a ôté les pieces G, L, l(Pl. XVI, fig. 1), qui sont placées sur le chassis A de la machine à fendre, on met fur le même chassis la machine en question, qu'on fixe fur le chassis par une cheville (fig. 7); on place la roue d'échappement sur le tasseau de la maniere que nous l'avons expliqué (435), & on fait appuyer le bout a de cette machine sur la circonférence de la roue; alors en faisant tourner la plateforme, l'aiguille m va & revient alternativement, selon que la roue est plus ou moins éloignée d'être concentrique à l'axe de la plate-forme. Cette aiguille indique donc combien la roue est dehors du centre; car si elle parcourt 40 divisions, & qu'on pousse la roue & la fasse glisser sur le tasseau de maniere que l'aiguille se meuve de 20 divisions, on aura un point

La disposition de la machine a fendre, gence; ainsi je conseille à ceux qu ivouque nous venons de décrire, est de seu dront faire l'acquisition d'une bonne Ma-M. Taillemard, & elle a été persectionnée par M. Hulot, son Eleve: celui-ci les exé-Machiniste. sute avec beaucoup de soins & d'intelli-

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXV. 14

qui sera un des rayons de la roue; & en continuant de tourner la plate-forme & de pousser la roue, celle-ci deviendra concentrique à la plate-forme à l'instant que l'aiguille restera immobile: c'est par le moyen de cette machine que je suis parvenu à centrer parsaitement les roues d'échappement (supposées rondes & droites), & en très-peu de temps, sans tâtonner.

# Description de la Machine à centrer les Roues.

447. La figure 6 représente le plan de la machine à centrer les roues: AB est une plaque de cuivre qui porte en dessous la piece qui se fixe au chassis de la machine à sendre: sur cette plaque s'ajuste une regle abc, qui se meut en coulisse sous le pont d, & entre les chevilles 1, 2; le bout de cette regle porte la piece mobile a dont le bout sert à appuyer sur la circonsérence de la roue; il est rendu mobile en m, asin de le monter ou descendre, selon l'élévation des roues ou des tasseaux.

448. La regle b c porte l'entaille 3, laquelle agit contre une espece de dent portée par l'axe de la piece fg, en sorte que le mouvement qu'on imprime à la regle se communique à la piece fg; celle - ci porte par son extrémité g un fil qui entoure la petite poulie h, fixée sur l'axe qui porte l'aiguille m (fig.  $\varsigma$ ): l'autre bout du fil est attaché au ressort il qui tend continuellement le fil sur la poulie; de sorte qu'à mesure que la regle va & revient, la poulie & l'aiguille se meuvent aussi, & tellement que celle-ci parcourt un fort grand espace, tandis que la regle n'a fait qu'un mouvement insensible. L'axe de la poulie porte deux pivots, dont l'un est mobile dans un trou fait à la piece AB, & l'autre se meut dans le trou concentrique du cadran (fig. 5): celui-ci porte 4 piliers, de maniere qu'il forme une cage avec la plaque AB; le pivot supérieur de la poulie est prolongé & sert à porter l'aiguille ; le cadran est divisé en 60 parties : l'axe du levier fg porte deux pivots qui se meuvent dans la cage formée par le cadran & la plaque AB.

T ij

## CHAPITRE XXVI.

# De la Fusée & ses propriétés.

449. J'AI fait observer ci-devant (148), en parlant des Montres, que le moteur ou ressort n'agit pas avec une sorce constante; mais que sa sorce augmente à mesure qu'on le tend & le remonte. Pour corriger cette inégalité, on se sert de la susée F (Pl. VII sig. 4). La susée est, comme on voit, une espece de cône tronqué: la susée communique au barillet au moyen d'une chaîne dont un bout s'accroche au barillet & l'autre à la susée. Lorsqu'on remonte la Montre, la chaîne s'applique sur la susée dans une rainure faite en ligne spirale sur son contour, depuis

la base jusqu'au sommet.

450. La propriété de la fusée est de rendre égale l'action du ressort sur le rouage, au moyen de la grandeur dissérente des rayons qui forment la rainure spirale; ils sont tels que lorsque le ressort est à son premier tour de bande, que par conséquent sa force est la moindre, la chaîne se développe de dessus le plus grand rayon ou plus grande partie de la susée, & agit avec la même force sur le rouage que dans le cas où le ressort étant monté au haut, la chaîne se développe de dessus le plus petit rayon de la susée, & de même à tous les autres degrés de tension du ressort; car à mesure qu'on le remonte, sa sorce augmente; mais en même temps aussi les rayons de la susée diminuent, de sorte que l'action du ressort sur le rouage est toujours la même (149).

451. Une autre propriété de la susée, & qui est une suite de l'égalité de force qu'elle transmet au rouage, c'est d'augmenter la durée de la marche d'une Montre, ce qui est aisé à concevoir : le barillet A qui contient le ressort & sur lequel s'applique la chaîne, est cylindrique (je le suppose de la même



# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVI. 149

grandeur que le plus grand rayon de la fusée). Dans ce cas, si toutes les parties du premier tour de bande du ressort étoient égales, lorsque le barillet fait un tour, la fusée en feroit aussi un; mais comme cela n'est pas, & qu'à chaque degré de tension du ressort sa force augmente, &, comme je l'ai dit, les rayons de la fusée devant diminuer dans la même proportion, il s'ensuit que, pour le développement de la chaîne sur un tour du barillet, la susée sera plus d'un tour; & celle-ci en fera d'autant plus, pour un du barillet, que la force de ce ressort augmentera jusqu'au point que le ressort étant au haut. & dans ce cas sa force étant supposée double de celle de son premier tour, le sommet de la fusée que la chaîne entoure devra être une fois plus petite que celle du premier tour; par conséquent le dernier tour de bande du ressort en fera faire deux à la fusée. Toute la force du ressort s'employe donc utilement à faire mouvoir le rouage en agissant uniformément : ainsi les inégalités de force du ressort ne se communiquent point au rouage, dont les frottements sont constants; il n'y a seulement que les pivots de la fusée (sur lesquels la force inégale du ressort agit,) qui éprouvent dissérentes pressions; mais ces différences ne peuvent causer aucune variation senble à la Montre.

452. Pour que les diametres de la fusée soient moins inégaux entr'eux, on n'employe dans les Montres qu'environ quatre tours du ressort, quoiqu'il en puisse cependant saire davantage; on ne prend que les tours qui ont le plus d'égalité entr'eux, en ne remontant pas ce ressort jusqu'au haut & en ne le laissant pas développer jusqu'en bas; ce chemin est limité par le garde-chaîne, pour l'empêcher de monter trop haut, & pour l'empêcher de trop descendre; c'est la chaîne qui le retient, sa longueur étant donnée pour cela.

453. On voit par ce qui vient d'être dit que les formes des susées ne sont pas toutes les mêmes, & qu'elles sont relatives aux différentes forces du ressort; ainsi on ne les détermine que dans l'execution; car ce qui se feroit par la théorie, quoique satisfaisant, seroit en pure perte; on a acquis par

# 150 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

l'usage la forme approchante qui convient aux susées, de sorte qu'on les tourne d'abord selon une sorme, qui approche assez de celle d'une cloche, & ensuite on les taille, comme je le dirai ci-après; mais on verra qu'une susée ainsi taillée, ne sorme que la rainure spirale, & ne détermine pas exactement l'ensoncement qui convient à chaque partie, pour que le ressort agisse avec une sorce égale sur le rouage; ceci dépend de la nature du ressort qui doit être employé.

454. Je décrirai d'abord la machine à tailler les fusées & donnerai ensuite la maniere de tailler les susées, & je terminerai ce Chapitre par donner une idée de la maniere dont on égalise les susées lorsque la rainure spirale est formée, & comment on rend par-là, le plus égale qu'il est possible, l'action du

resfort sur le rouage.

# Description de la Machine à tailler les Fusées.

455. La Planche XVII, fig. 1 représente la machine à tailler les susées, la plus parfaite que je connoisse. Elle est de l'invention de M. le Lievre, Horloger, & elle a été perfectionnée en second lieu par M. Gedeon Duval, qui l'a exécutée, & s'en sert avec beaucoup de succès; il a bien voulu me la consier pour la faire dessiner telle qu'on la voit. Pour concevoir aisément cette machine, il faut considérer d'abord l'axe Ad qui porte la susée; le pignon t & la manivelle M; ensuite le burin b qui doit former les rainures, & ensin le plan incliné I, I qui doit faire mouvoir le burin b de la base 1 au sommet 5 de la susée F, de la manière suivante.

456. Lorsqu'on tourne la manivelle M, le pignon t que porte l'axe A, fait monter & descendre la regle ou crémaillere RP au moyen des dents qu'elle porte, lesquelles sont perpendiculaires au plan de cette regle, & engrenent dans le pignon t; cette regle PR & le plan incliné I qu'elle porte, montant & descendant ainsi de x en z & de z en x, le plan incliné sait mouvoir le burin b, de b en I, & alternativement, suivant le côté dont on tourne la manivelle; c'est au



#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVI. 151

moyen du talon T que cet effet se produit; il appuye continuellement contre le plan incliné I; ce talon est pressé par un ressort contenu dans le barillet B, parce que la chaîne s tient au talon & au barillet. Ce talon T est formé sur la barre T L, qui se meut à coulisse dans les supports S S qui sont sendus pour y laisser passer & mouvoir cette barre TL; celle - ci porte la boîte C, au travers de laquelle passe le burin ab. Si donc on fait tourner la manivelle M de maniere que le plan incliné monte sous le talon T, & que le burin b vienne au sommet s de la sus s qu'alors on fasse tourner la manivelle de l'autre côté, pour faire descendre la regle & le plan incliné, & qu'on appuye en s sur le burin s, la pointe s sommet s qu'on appuye en s sur le burin s de la base au sommet; voilà en gros l'effet de cette machine : entrons actuel-

lement dans un plus grand détail.

457. Les fusées sont de différentes hauteurs, suivant que les Montres sont plus ou moins plates : on met quelquesois sur une fusée qui est basse, le même nombre de tours de rainures ou de chaînes, que sur une qui est fort haute. Il faut donc que le burin b, pour un même nombre de tours de manivelle, parcoure un chemin différent, selon la hauteur des fusées, & d'ailleurs on fait faire plus ou moins de tours aux fusées de même hauteur. Il faut donc pouvoir faire varier le chemin du burin: or cela dépend du plus ou moins d'inclinaison du plan incliné I, I, par rapport aux côtés de la regle P R; car ce plan étant supposé presque parallele aux côtés de la crémaillere PR, si on fait tourner la manivelle en sorte que la crémaillere parcoure dans sa longueur tout le chemin possible, le talon T& le burin b ne feront qu'un mouvement infensible; & au contraire plus le plan I, I formera un grand angle avec la crémaillere & plus le chemin du burin sera grand. On change l'inclinaison du plan I au moyen de la vis de rappel V; ce plan I, I est mobile en h, il porte par son extrémité l une pointe qui indique les angles sur les divisions faites sur le plan g l de la crémaillere : l'angle étant déterminé, on fixe le plan I, I avec celui de la crémaillere en serrant les vis 3, 4.

#### ESSAISUR L'HORLOGERIE.

458. Le plan I, I incliné, comme il est dans la figure. sert à fendre les fusées de Montres ordinaires : s'il s'agit de fendre des fusées de Montres à huit jours, ou autres qui se rencontrent à gauche, on incline différemment ce plan en faisant mouvoir la regle, en sorte que l'index l'se trouve en g; on retournera pour lors la face du burin b, & on fendra la fusée

en tournant la manivelle du côté contraire.

459. Les supports SS portent la piece DD, qui s'y fixe par le moyen des vis 6, 7; cette piece DD porte la courbe ou plaque d'acier c, dont l'effet est de régler les enfoncements différents du burin b sur la fusée F; la cheville n pose fur la courbure c, qui laisse descendre le burin, lorsque le plan incliné le fait mouvoir : c'est de la courbure de cette piece e que dépend celle de la fusée, & par conséquent la grandeur de ses diametres; on a plusieurs de ces plaques c avec différentes courbures, selon les susées.

460. La vis de rappel o sert à faire monter & descendre la piece D 15, sur laquelle vient poser le bout de la plaque c; ce qui fait monter ou descendre celle-ci, suivant qu'il en est be-

soin pour les différentes grandeurs des susées.

46 I. Voici maintenant comment on fixe les fusées avec l'axe Ad: le bout de l'axe de la fusée porte sur un trou conique fait au centre de la base d, & l'autre bout de la susée entre de même dans le trou conique de la broche 14, qui passe à travers le support OS, & se fixe par le moyen de la vis ou écrou f; la fusée est par-là au centre de l'axe A d. Pour que celui-ci entraîne la fusée, on se sert de la piece W (fig. 8) formée par une plaque qui a deux entailles, dans lesquelles peuvent entrer aisément les chevilles que porte la base d; cette plaque W en porte une petite qui est mobile dessus, & qui a une partie de trou quarré; la piece W en porte une autre partie; le trou quarré formé par ces deux pieces sert à y faire entrer l'axe de la susée, lequel est quarré; on presse pour lors la vis v, de forte que la plaque W est fixée avec la fusée : on pose ensuite la fusée sur ces deux pointes, l'une au centre de la base d, & l'autre au centre de la broche 14, comme

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVI. 153

je l'ai dit, & on fait entrer les chevilles de la base d dans les entailles de la plaque W; celle-ci & la susée sont donc entraînées par l'axe ou base Ad, & par la manivelle M.

462. K est une vis de rappel, qui sert à saire mouvoir la boîte C pour amener le burin b à la base de la susée, selon que l'exigent les longueurs différentes des quarrés de susées, qui changent la position de la susée par rapport au burin : cette boîte C porte en dessous une vis qui sert à la sixer à la barre TL lorsque le burin est en place.

463. L'axe Ad se meut dans des trous coniques saits en G & Q au travers des supports NS & QZ, portés & sixés

fur la barre XY par la vis 10, & la cheville 16.

464. La piece QZ porte par dessous un talon dont on se sert pour attacher cette machine à l'étau lorsqu'on veut tailler une susée: sur cette piece ou support QZ est sixée la plaque 12, 13, sur la longueur de laquelle se meut la crémaillere ou regle PR, dans une espece de coulisse formée par les petites lames pq, p'q', attachées par des vis à la piece 12, 13.

## Maniere de tailler une Fusée.

465. Pour tailler une susée, il saut commencer de la sixer avec l'axe Ad, comme nous venons de le voir (461). Soit donnée, par exemple, la susée F (fig. 1) qu'il saut tailler de saçon qu'elle contienne six tours de chaîne; il saut tourner la manivelle de droite à gauche, pour saire monter le point I, 3 du plan incliné sous le talon T, & dans cette position amener le burin b à la base 1 de la susée; on se servira pour cela de la vis de rappel K; alors saisant tourner la manivelle de gauche à droite, on comptera les nombres de tours que sait la manivelle (& par conséquent la susée), tandis que le burin parcourt la hauteur de la susée : s'il sait plus des six tours demandés, il saut, au moyen de la vis V, saire mouvoir l'index 1, & l'éloigner de g; & si au contraire la manivelle ne sait pas six tours, il saut saire mouvoir l'index 1. Partie.

## 154 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

de l'en g, & ainsi de suite, jusqu'à ce que le plan I, I soit incliné comme il faut : cela fait, il faut ramener le burin à la

base de la susée en retournant la manivelle.

466. Pour former la rainure sur la susée, on tournera la manivelle de gauche à droite, en appuyant en même temps sur le manche m pour faire couper le burin b, en continuant ainsi jusqu'à ce que la manivelle ait sait six tours, & que le burin soit parvenu à la base; ensuite on dégagera le burin de la rainure commencée, & on retournera la manivelle pour ramener de nouveau le burin à la base de la susée : on recommencera de la même maniere à le saire couper, en appuyant en même temps sur le burin & tournant la manivelle de droite à gauche; on sera ainsi mouvoir la susée & le burin à plusieurs reprises, & jusqu'à ce qu'il ait formé une rainure assez prosondé pour contenir environ le quart de la largeur de la chaîne. Voilà à peu près les moyens qu'il faut employer pour tailler une susée.

# De la maniere d'égaliser les Fusées.

467. Nous venons de voir comment il faut tailler une susée; mais comme il ne suffit pas de former ses rainures & de fixer à peu près sa forme, & qu'il faut de plus, pour rendre égale l'impression du ressort sur le rouage, égaliser la susée & déterminer les ensoncements qui conviennent à chaque degré de sorce du ressort, nous allons donner la méthode que l'on

employe pour parvenir à ce but.

468. La premiere chose qu'il faut saire lorsque la susée est taillée, c'est de choisir une chaîne qui remplisse exactement la largeur de la rainure de la susée & la mettre de longueur convenable, en sorte que non seulement elle encoure la susée, mais qu'il reste un bout propre à aller gagner le bariller pour s'y accrocher. Pour cet esset, lorsque la susée & le barillet sont en leur place sur la platine des pilliers, il saur que la chaîne entoure la susée de la base au sommet, & qu'elle entoure aussi le barillet d'environ à de rour. La chaîne ainsi établie

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVI. 155

de longueur, il faut la retirer de dessus la fusée & en entourer le barillet avec la longueur seulement qui enveloppoit la fusée, cela donnera le nombre de tours que le développement de la chaîne fera faire au barillet, & par conséquent combien le ressort devra faire de tours : car je suppose qu'on trouve que cette partie de la chaîne qui étoit sur la fusée, entourant ainsi le barillet, fasse 4 tours, cela indique que pendant que la chaîne qui entoure la fusée se développera, le barillet sera 4 tours : ainsi le ressort devra faire pour cela seul 4 tours. Mais comme il est nécessaire, pour avoir un ressort moins inégal (452), qu'il fasse plus de tours que la fusée n'en employe, on lui donnera environ \( \frac{1}{2} \) de tours de plus ; c'est-à-dire, que la barette (174) étant mise à sa place, le ressort devra pouvoir se bander de maniere que le barillet sasse ; tours ½ (l'arbre étant immobile); on fera donc faire un ressort qui remplisse ces conditions; on placera la barette & le ressort dans son barillet, & on mettra la fusée & le barillet en place; par ce moyen on pourra donner 3 de tours de bande au ressort (·la chaîne étant développée de dessus la fusée), & on sera assuré que lorsque la chaîne entourera la fusée, c'est-à-dire, qu'on l'aura remontée, il restera encore un demi-tour dont on pourroit faire tourner le barillet, pour bander entiérement le reffort.

469. Soit la fusée F(Planche VII, fig. 4) qu'il faut égalifer avec le ressort contenu dans le barillet A: pour cet esset, on mettra la susée & le barillet dans la cage, sans autre piece que la roue de vis sans sin R, laquelle engrenera dans sa vis sans sin: on arrêtera ensemble les deux platines en mettant les goupilles aux pilliers: on accrochera ensuite un bout de la chaîne à la susée & l'autre au barillet; & au moyen d'une cles, on tournera le quarré de la vis sans sin, ce qui fera tourner la roue R & l'axe a. Le crochet que celui-ci porte en dedans du barillet, remontera le ressort: on fait un petit trait sur le bout a de l'axe du barillet, lequel sert d'index pour marquer la quantité de bande que le ressort doit avoir en bas; si c'est trois quarts de tour, on remarque le moment où l'axe accro-

#### 156 Essai sur l'Horlogerie.

che le ressort, & on lui sait parcourir encore trois quarts de tour: il saut observer, que pour compter ces trois quarts de tour, il saut que la chaîne soit entiérement développée de

dessus la susée, & qu'elle n'y soit qu'accrochée.

470. Cela étant ainsi préparé, on se servira d'un levier AL(Planche XVII, fig. 2) dont on sera entrer la partie A sur le quarré de la susée; on sera faire un tour à ce levier, & on remontera par ce moyen le ressort, & la chaîne s'enveloppera sur la susée; on la remontera ainsi jusqu'à ce que son crochet arcboute contre le garde-chaîne: dans cet état, on sera mouvoir le poids M du levier jusqu'au point qu'il devienne d'équilibre avec le ressort ou moteur; on sera ensuite rétrograder ce levier d'un tour, & on verra si ce poids M est encore d'équilibre avec le ressort: si le ressort est plus soible, il faut rapprocher le poids du centre A & le mettre de nouveau d'équilibre avec le ressort, & continuer ainsi jusqu'au bas: on trouvera par ce moyen les endroits de la susée qui sont trop petits; ces points trouvés, on y mettra le poids d'équilibre avec le ressort.

47 I. On voit que, pour égaliser la susée avec son ressort; il est nécessaire de diminuer les endroits de la susée, qui étant trop élevés, changent l'équilibre du levier avec le ressort, en saisant paroître le poids trop léger. Mais avant de toucher à la susée, lorsque celle-ci est d'une bonne sorme (2), on l'égalisera avec son ressort, en augmentant ou en diminuant la bande du ressort, selon que la susée paroît trop petite ou trop grande du sommet, c'est-à-dire, que le ressort ne tire pas assez ou tire trop du bas. La regle que l'on doit suivre pour changer le degré de tension du ressort, c'est que lorsqu'il ne tire pas assez du bas, il faut augmenter sa bande, & lorsqu'il tire trop du bas, il faut la diminuer. Avant que d'augmenter la bande d'un ressort, il faut s'être assuré que lorsqu'on aura remonté la susée au haut, le ressort ne soit pas tout-à-fait tendu, mais qu'il lui reste au moins encore un quart de tour de bande;

a C'est-à-dire, que le diametre du som- | celui de la base, & que la courbure de la met ne dissere pas trop sensiblement de fusée est uniforme.

### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVI. 157

car si on n'a pas cette attention, on sera casser le ressort ou la chaîne. Pour prévenir cet accident, il saur commencer par compter, comme nous venons de le dire (468), le nombre de tours que sait la chaîne sur le barillet & ceux du ressort : si donc la chaîne saisant quatre tours, le ressort n'en sait que cinq; & s'il est nécessaire de donner un tour \frac{1}{4} de bande pour que la susée soit égalisée avec son ressort, on voit que l'on ne pourroit pas remonter la susée au haut; car la chaîne sait, selon notre supposition, quatre tours, auxquels ajoutant un tour \frac{1}{4} de bande, cela sait cinq tours \frac{1}{4}, ainsi il s'en saudroit un quart de tour qu'on ne pût remonter la susée au haut.

472. Lorsqu'il n'est pas possible d'égaliser une susée par cette méthode, & supposant le ressort bon & bien sait, il saut ensoncer avec une lime toutes les autres parties de la rainure où le ressort emporte le levier L; & on continuera ainsi, de saçon qu'à chaque point de la rainure, à commencer du sommet, & sinissant à la base, le ressort & le poids restent par-faitement d'équilibre; ce qui étant sait, on aura un moteur qui

agira sur le rouage avec une force égale.

473. Si on a une machine à tailler les fusées, lorsqu'on a vu l'endroit de la susée qui est trop gros, on la replace de nouveau sur l'outil, asin d'en ôter avec le burin des tours trop sorts: l'opération en est plus facile, & on conserve la susée d'une plus belle sorme, & les rainures en sont plus proprement terminées.

474. Lorsqu'on a ainsi égalisé la fusée avec son ressort; avant de la démonter de la cage & de changer la tension du ressort, il saut saire, vis-à-vis du trait ou index que l'on a sormé à l'arbre de barillet, un trait sur la platine, lequel marquera l'endroit où on doit amener l'arbre de barillet pour donner la bande convenable au ressort; on appelle cela saire le Repaire; ainsi toutes les sois qu'on remonte la montre, on met l'arbre à son répaire, & on tend le ressort de la même maniere, & l'on est assuré par-là que le ressort agit unisormément sur ce rouage.

#### CHAPITRE XXVII.

# Description de différents Outils & Instruments les plus utiles pour l'exécution des Pieces d'Horlogerie.

#### PLANCHE XVIII.

475. L A figure 1 représente un compas à quart de cercle,

d'une construction avantageuse.

476. La charniere est pareille à celle des compas ordinaires; les pointes A, B se fixent avec le compas au moyen des vis c, b; & pour les rendre parfaitement solides après le compas, les mortaises des boîtes sont à trois faces, & à peu près de la figure du bout supérieur de la pointe A; la pression de la vis se fait en a, de sorte que la pointe est très-solide: on peut les monter & descendre au moyen des ouvertures saites en C & D.

477. G est une vis de rappel pour faire écarter ou approcher insensiblement les pointes l'une de l'autre; les vis E, F servent à rendre l'ouverture du compas très-sixe.

478. La figure 2 est un compas d'épaisseur, qui sert aussi à faire tourner droit un balancier de Montre; ses bouts sont percés ou marqués par des points capables de recevoir le bout des pivots du balancier que l'on fait ainsi tourner : la piece coudée ab sert à faire voir si le balancier est droit ou non, & à marquer l'endroit où il touche : cet outil sert encore à mesurer l'épaisseur du fond du barillet, d'une roue de champ, de rencontre & d'autres choses semblables.

479. La figure 3 est un arbre propre à polir & tourner les susées, lorsque les pointes du quarré de la clef en sont ôtées. Cet arbre est sormé de trois parties ab, cd, ef: a est l'en-

droit où l'on fixe le quarré au moyen de la bride & de la vis de pression: b s'applique contre la piece cd, qui est un cuivrot qui porte une pointe qu'on ne voit pas dans cette figure; ef s'applique contre la plaque b, & les trois vis rassemblent ces trois parties que l'on peut faire mouvoir selon la base cd, jusqu'à ce que le gros pivot de la susée tourne rond; alors on serre les vis; & cet assemblage restant sixe, il ne sorme plus qu'un arbre.

480. La figure 4 est un pied ou machine propre à mettre les balanciers d'équilibre; les pivots du balancier portent sur une petite entaille ronde bien unie; & pour empêcher que les portées des pivots ne frottent, on a mis les petites

parties saillantes qui reçoivent les bouts des pivots.

48 1. La figure 5 est un outil qui sert à resserrer les chaussées d'aiguilles des minutes, lorsque le frottement sur la tige est trop soible: cette piece s'attache à l'étau; on sait entrer la chaussée b dans l'espece de trou que sorment les mâchoires de Foutil; & au moyen d'un marteau on frappe en a: cet outil est très-commode en ce qu'il ne gâte pas les chaussées.

482. La figure 6 est un arbre qui sert à tourner des roues ou autre chose semblable; la vis est taraudée à rebour, asin

qu'en tournant la roue, l'écrou ne se desserre pas.

483. La figure 7 est un outil dont on se sert pour pincer en a, comme avec un étau, une chaîne de Montre que l'on veut renouer.

484. La figure 8 est un calibre à pignon: son usage est pour prendre la grosseur d'un pignon sur les dents d'une roue, & diminuer le pignon jusqu'à ce qu'il passe par le calibre; on s'en sert aussi pour vérisser l'égale distance des dents d'un pignon.

485. L'outil (fig. 9) sert à prendre la hauteur de la cage d'une Montre ou d'une Pendule, en y faisant entrer justes les pointes a, b: les pointes c, d servent à tourner les pivots d'une roue jusqu'à ce que les portées entrent dans ces pointes, dont l'intervalle est le même que celui des extrémités a, b.

486. La figure 10 est un cuivrot très-commode pour servir à mettre sur les tiges des roues de dissérentes grosseurs,

#### 160 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

au moyen des vis qui écartent ces especes de mâchoires, &

qui les serrent autant qu'il est besoin.

487. La figure 12 est un outil qui sert à égaliser les roues de rencontre : un des côtés intérieurs est taillé comme une lime; & les côtés extérieurs sont disposés pour poser contre le devant des dents, tandis que le côté fait en lime, ôte l'excédent de la dent : on approche ou l'on écarte cette machine par le moyen de ses vis, selon qu'il en est besoin, pour la distance des dents de la roue.

#### PLANCHE XIX.

488. La premiere figure représente un très-bel étau qui a plusieurs mouvements très-commodes: il a été construit & exécuté par M. Hulot, fort habile Machiniste & Méchanicien du Roi. Les étaux ordinaires s'ouvrent par un mouvement angulaire; celui-ci au contraire s'ouvre & se meut 1°, parallélement, de maniere qu'il serre les pieces également, quelle qu'en soit l'épaisseur.

2°. Il se meut horizontalement, c'est-à-dire, que l'on fait tourner l'étau sur lui-même & qu'on dirige sa mâchoire de quel

côté l'on veut.

3°. Il a un troisieme mouvement qui est vertical, c'est-à-dire; que le plan des mâchoires devient incliné, comme on veut, avec l'établi; ce qui donne la facilité de limer une piece en biseau sans changer la position de la lime qui doit toujours être horizontale.

## Du mouvement parallele des Mâchoires

489. Pour produire le mouvement du parallélisme, on a fait en C, dans la mâchoire AB, une mortaise quarrée, dans laquelle se meut la partie DF de l'autre mâchoire DI: cette mortaise doit être parsaitement juste & parallele à la vis GH.

490. Le mouvement horizontal se fait au moyen d'un fort pivot qui est sormé sur la piece même ABC en dessous;



#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVII. 161

de C; ce pivot passe à travers la piece L, dans laquelle il roule; il est terminé par une vis sur laquelle entre l'écrou à pan M qui arrête ce pivot, de sorte qu'il ne puisse que tourner: cette piece L porte une base, sur laquelle tourne la base même de la mâchoire CAB: cette base C est saillante & circulaire, afin d'y pratiquer les entailles 1, 2; 3, 4 dans lesquelles entre une piece d qui sert à l'arrêter solidement. Pour faire mouvoir horizontalement l'étau, on presse le bouton T de la piece dT, en sorte que d sort de l'entaille, & permet à l'étau de tourner; cette détente est repoussée par un ressort qui ne peut être vu.

491. La piece L, dont la base reçoit celle de l'étau ou mâchoire BC, forme, avec la piece NSF, une charniere dont le centre du mouvement est en N, qui est la goupille même: c'est ce qui produit le mouvement vertical. Pour sixer l'inclinaison de l'étau, la piece L, dont une partie qui ne peut être vue, se meut dans l'épaisseur PM; cette piece, dis-je, est entaillée, comme on le voit en d, en 6, 7; de sorte que la partie P de la bascule PQ mobile en R, entre dans une des entailles 6, 7, & sixe très-solidement l'étau à l'inclinaison qu'on

veut: le ressort QR repousse cette bascule.

492. SV est la partie qui sert à fixer l'étau à l'établi au moyen de la vis X: ef est une brosse qui arrête les saletés qui pourroient s'introduire dans les pas de la vis, en la tournant; il y en a autant de l'autre côté de la mâchoire. Le collet de la vis GH porte en h, une rainure dans laquelle entre le bout d'une vis attachée sur le plan DF; ainsi lorsqu'on desserre

la vis GH, elle entraîne la mâchoire DI.

493. La seconde figure représente un tour à balancier, c'est-à-dire, à tourner un balancier tout monté sur sa verge ou sur son cylindre. La troisseme figure représente des pieces accessoires à ce tour, dont nous dirons l'usage. On appelle ce tour, Tour en l'air, par la raison que la piece qu'on tourne dessus a sa pointe en l'air, n'étant pas obligée de porter dans un point de la broche du tour, comme cela est aux tours ordinaires. Cette propriété qui fait I. Partie.

#### 162 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

le mérite principal de ce tour, vient de la disposition de l'arbre ou axe ABCD (fig 2) vu en profil (fig. 3): la partie conique D se meut dans un trou sait au support EF; ce trou qui a la même sigure que le cône de l'arbre, est formé moitié dans la piece rapportée F, & l'autre moitié dans le support E: on donne ou on ôte le jeu de l'arbre dans ce trou, selon que l'on serre plus au moins les vis de la piece F: l'autre bout de l'arbre porte une pointe conique, qui entre dans un trou de même sigure sait au centre de la vis L (fig. 2), que l'on serre plus ou moins pour donner du jeu à l'arbre, ce qui le pousse contre son cône; pour arrêter la vis, on a mis un contre-écrou I.

494. L'axe ainsi monté, on a sormé, en le saisant tourner avec un archet par le cuivrot A, le trou conique MN, dont la coupe est représentée (fig. 3): ce trou qui est selon l'axe de l'arbre, & qui doit être parsaitement rond, sert à loger la piece R, & dans celle-ci le cylindre L, qui porte le ressort à boudin m. Ce cylindre entre parsaitement juste dans la piece conique R & assez librement, pour que le ressort m puisse par sa pression l'y saire mouvoir: la piece R est tournée de grosseur & de sorme propre à entrer juste en M. Le cylindre L étant placé dans le trou de cette piece R, on pose le tout dans le trou conique de l'arbre: alors le petit ressort m pose sur le sond N du trou conique de l'arbre, mais de maniere que ce cylindre excede le dehors de la base extérieure B C d'environ une ligne: cela entendu, on concevra aisément, à l'aide de la fig. 2, comment on peut tourner un balancier pour le rendre rond.

495. Le petit cylindre L porte du coté où il excede à son centre un petit trou conique de la grosseur d'un pivot de balancier; on pose le bout du pivot du balancier dans ce trou, &t on le pousse jusqu'à ce que le balancier pose sur la base BC; alors avec un cercle ab que l'on pose de l'autre côté du balancier, on fixe le balancier au moyen de trois vis de pression, en sorte que son pivot est par ce moyen parfaitement concentrique à l'arbre ABC; on tourne donc le bord de son balancier, ou l'assiette du balancier, cet outil étant très-

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVII. 163

commode pour cela. Si au contraire on vouloit tourner la rivure du balancier, c'est à-dire, le côté qui pose actuellement contre la base, on se serviroit d'un autre moyen: on ôteroit le balancier & ensuite la piece R, ce qui s'exécute au moyen du trou oblique OM (fig. 3) & d'une petite pointe qui agit contre la portée de la piece R & l'oblige de fortir : on feroit entrer la verge de balancier dans le trou conique de l'arbre, plaçant ensuite le cercle a b & les vis de pression, (mais sans serrer le balancier); ensuite on placeroit, sur la circonférence BC(fig. 2); la piece OP, dont le bord intérieur entre juste à drageoir sur la circonférence B, & tourne parfaitement rond avec l'arbre : O P. porte un canon qui est percé dans sa longueur & bien au centre, d'un trou cylindrique, dans lequel entre très-juste le cylindre Q, dont le bout est percé concentriquement d'un trou conique de la grosseur des pivots ordinaires de balancier; on l'avance jusqu'à ce qu'il vienne poser sur le pivot extérieur du balancier, qu'il rend par ce moyen concentrique à l'arbre; on serre les vis; on ôte l'espece de calotte OP, & on tourne le balancier: R (fig. 2) est le support pareil à ceux des tours ordinaires, & dont l'usage est le même.

496. La figure 4 représente un Arbre lisse: cet outil sert à tourner des canons, viroles & autres choses qui n'ont pas

d'axe ou de pointes.

La figure 5 est un foret : cet outil sert à percer des trous dans le cuivre, la figure angulaire de la pointe étant propre à cela.

Lorsqu'on veut percer de l'acier, il faut changer la figure de la pointe du foret, en la faisant moins en fleche, mais au contraire arrondie par le bout : l'usage en apprendra plus que des leçons.

497. La figure 6 représente un tour d'Horloger qui, outre son usage ordinaire, est construit de maniere que l'on peut s'en servir pour diviser les pignons, & pour marquer l'entaille des cylindres d'échappement pour les Montres.

498. B est une petite plate-forme qui contient plusieurs cercles concentriques: le cercle extérieur est divisé en 360 parties

## 164 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

pour servir aux cylindres; les autres le sont en d'autres nombres propres pour les pignons : l'axe de cette plate-forme, vue en profil (fig. 7), entre dans un canon dont on voit la coupe (fig. 8); ce canon se place dans le trou de la poupée E; il tient lieu de broche, & se fixe par la vis de pression D, qui appuie sur le coussinet E; la plate-forme tourne donc librement dans ce canon : la plate-forme a un trou conique & bien concentrique aux cercles de division; ce trou sert à recevoir les pointes des pignons que l'on veut marquer.

499. Le bout b de la pince ab tient à la plate-forme au moyen d'une vis de pression; & l'autre bout est percé de plusieurs trous quarrés de dissérentes grosseurs : c'est dans ces trous que l'on fait entrer le bout de la tige du pignon qu'on lime quarrément; en sorte qu'en serrant la vis a, le pignon

est entraîné par la plate-forme.

500. Les nombres de la plate-forme font formés par des points qui fervent à recevoir la pointe de l'alidade F, & à arrêter le divifeur: le fupport V étant limé bien droit, en forte qu'il foit parallele à l'axe du pignon, on s'en fervira pour tracer les divisions, en employant pour cela une pointe, & faisant approcher le support très-près du pignon (ou du cylindre) afin d'éviter l'erreur qui pourroit résulter de l'inclinaifon de la main qui tient l'outil.

501. En ôtant les pieces C, B, F, G, M, X, le tour re-

devient un tour ordinaire d'Horloger.

502. Le bout a de la broche (fig. 9) appartient au tour (fig. 6): elle sert lorsque le cuivrot déborde la piece que l'on tourne; cette broche entre dans les cuivrots sans les empêcher de tourner.

503. Le bout c de la broche (fig. 10) porte une partie qui sert à y rouler les pivots, au moyen des petites entailles qui sont de différentes grosseurs selon les pivots. Les pointes à lunettes b, d (fig. 9 & 10) sont faites pour tourner les roues, en faisant rouler les pivots dans des trous saits à ces pointes: toutes les roues doivent être ainsi tournées en achevant les dentures. Ces pointes (fig. 9 & 10) appartiennent au tour (fig. 6).

## PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVII. 165

# Description de l'Outil à placer les Roues droites en Cage.

504. Il ne suffit pas de déterminer la position qu'il faut donner à une roue pour que son engrenage soit bon, puisque cela donne seulement le trou qu'il faut faire à une des platines; il faut encore chercher le trou de l'autre platine, où cette roue étant mise en cage soit parsaitement droite; c'est-à-dire, qu'elle ne fasse pas plus de jour d'un côté que de l'autre; cela est sur-tout difficile pour les trous de pivots de balancier, soit ceux du coq, ou de la potence: on a donc imaginé des outils propres à trouver facilement la position de ces trous: parmi les dissérents instruments que l'on a composés pour cet usage, celui qui me paroît présérable est représenté dans la Planche XVII, sig. 3: il est en même temps le plus simple & le plus aisé à construire pour être parsait.

505. Il est composé de deux pieces ABD, CEF, portant chacune les bouts prolongés L, M percés dans leur longueur par des trous cylindriques, dans lesquels on ajuste les broches cylindriques ab, cd: celles-ci doivent entrer parsaitement juste

dans les trous de cylindre.

506. Les pieces AB, CF sont assemblées au moyen de quatre vis 1, 2, 3 & 4, ce qui les fixe très-solidement. Pour que ses broches soient parfaitement concentriques, il faut réserver à la piece CF une partie EF qui entre bien juste dans le cercle DE de la piece AB: les plans de ces pieces, ainsi que la portée, doivent être tournés avec beaucoup de soin en faisant rouler ces pieces sur leurs broches: le plan EF doit être bien uni & droit: GH est un ressort qui sert à presser la pointe ou broche CE, pour la faire monter.

507. Pour se servir de cette machine, on place une virole (fig. 4) sur le plan È F; on pose dessus cette virole le côté de la cage dont le trou est percé; on fait entrer la pointe de la broche c dans ce trou, & on appuie avec une main sortement la platine contre le plan, pendant qu'avec l'autre

#### 166 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

on presse en I la pointe supérieure, de maniere qu'elle marque un petit point sur la platine; par ce point on percera un trou; la roue placée dans ces trous sera nécessairement parallele aux platines; car par la construction de l'instrument, les pointes ab, cd sont perpendiculaires au plan EF, & par conféquent aux platines : l'axe de la roue fera donc perdiculaire aux platines & son plan lui sera parallele. Les viroles que l'on place sous les platines doivent être parfaitement tournées des deux côtés, afin qu'elles maintiennent les platines paralleles au plan EF: on entaille ces viroles, selon qu'il en est besoin, pour éviter l'obstacle des pieces portées par les platines. Lorsqu'on veut marquer à la potence le trou de la verge, on place le coq fur la platine, on pose celle-ci sur une virole, & on fait entrer la pointe ab dans les trous du coq : avec l'autre pointe on marque fur la potence un point qui donne celui du pivot inférieur de la verge.

# CHAPITRE XXVIII.

Description de l'Instrument que j'ai construit pour mesurer la force des ressorts de Montres, & pour servir à déterminer la pesanteur des Balanciers.

#### PLANCHE XVIII, figure 15.

508. L'A partie A est faite de deux pieces qui forment une mâchoire à peu près pareille à celle des leviers à égalifer les susées, à cela près cependant qu'elle s'ouvre perpendiculairement à la branche C, asin que les dissérentes grosseurs des quarrés de susée changent le moins qu'il est possible le centre A du levier C. Le quarré de la susée entre dans le



#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXVIII. 167

trou quarré A; & au moyen des vis B, b, on ferre cette mâchoire, en sorte que le quarré de la fusée est entraîné avec le levier. La branche AC du levier fait équilibre avec la boule D, lorsque le coulant EF est ôté.

509. La branche C est graduée dans sa longueur, de manière que lorsque le coulant E avec le poids F qu'il porte, est placé à une division quelconque, comme 3, 7 ou 12, &c: on a le nombre de gros (ou huitieme partie d'une once) qu'il faut placer en D, pour faire équilibre avec le poids F.

5 IO. Pour graduer cette branche, j'ai fixé la mâchoire A fur le quarré d'une fusée; ce quarré étoit de moyenne grosseur; la fusée tournoit librement dans sa cage, sans chaîne ni communication avec le reffort: dans cet état j'ai mis parfaitement d'équilibre la branche AC avec le poids D; j'ai fufpendu en D sur une petite rainure, dont la distance au centre A du levier est exactement de quatre pouces, un petit plateau de balance; & pour que le poids du plateau ne changeât pas l'équilibre, j'ai attaché à l'autre extrémité du levier C une petite piece de cuivre : cela ainsi préparé, j'ai remis le coulant E & fon poids F; enfuite j'ai mis un gros dans le plateau, & j'ai mené le coulant E jusqu'à ce qu'il ait fait équilibre avec le poids d'un gros : j'ai tracé une division & marqué 1 : cela fait, j'ai ajouté dans le plateau 18 grains ou le quart d'un gros, & j'ai amené le coulant au point où il se trouvoit en équilibre avec les poids de la balance; j'ai marqué une division qui ne s'étend que jusqu'au quart de la largeur de la branche, afin de désigner que c'est le quart d'un gros; j'ai ajouté ensuite 18 grains, & j'ai cherché de nouveau l'équilibre, pour marquer une division qui s'étend sur la moitié de la largeur de la branche : pour désigner un demi-gros, j'ai encore ajouté 18 grains; & ayant trouvé l'équilibre, j'ai marqué une division sur le quart de la largeur pour désigner \( \frac{1}{4} \) de gros: ayant de nouveau ajouté 18 grains & trouvé l'équilibre, j'ai marqué la division 2 sur toute la largeur de la branche, pour désigner que c'est 2 gros; & ainst ajoutant de suite des quarts de gros, j'ai gradué la branche dans toute sa longueur.

#### 168 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

5 I I. On voit par la conftruction de cet instrument, que si on l'adapte sur le quarré d'une susée montée dans sa cage, avec le ressort & la chaîne, & que pour faire équilibre avec le ressort, on mene le coulant E sur une division quelconque, 5 par exemple, ce nombre désignera la force du ressort, c'est-àdire, qu'il fait équilibre avec 5 gros situés à 4 pouces du centre de la susée; car la force du ressort représente ici les poids qui étoient placés dans le plateau de la balance. Nous verrons l'usage de cet instrument dans la seconde Partie, Chap. XXXIV, & comment nous sommes parvenus à trouver, par le calcul, le poids d'un balancier.

# De l'usage de la Machine représentée Pl. XVIII, fig. 13 & 14, & de l'Outil, fig. 11.

5 1 2. J'avois destiné cette machine pour saire des expériences sur la durée des vibrations grandes & petites d'un même balancier qui se meut librement : pour cet esset, je faisois rouler la pointe de l'axe sur une pierre sort dure, & pour diminuer le frottement des pivots, ils rouloient chacun entre trois rouleaux. Je devois observer le nombre de vibrations que saisoit le balancier, lorsqu'il se mouvoit horizontament ou verticalement, la vîtesse des vibrations, selon la dissérence des températures; ensin elle devoit servir à mesurer les dissérents degrés de sorce d'un même spiral, selon qu'il étoit plus ou moins tendu.

5 1 3. Je ne rapporterai point ici ces expériences; elles ne sont pas assez exactes pour pouvoir y compter; mon temps ne m'a pas permis de les suivre, n'en ayant pas eu besoin, excepté celles de l'action du chaud & du froid sur un balancier qui se meut librement avec son spiral: mais nous avons suivi avec beaucoup de précision cet objet dans la seconde

Partie, en traitant de notre Horloge Marine.

La figure 11 représente une Pince dont l'un des bouts est creux, & l'autre rond: elle sert à ouvrir, ou à resserrer les spires des spiraux, selon qu'on les pince avec l'un ou l'autre côté de l'outil. CHAPITRE

#### CHAPITRE XXIX.

De l'Outil d'Engrenage. De la maniere de déterminer exactement les grosseurs des Pignons, & de faire de bons Engrenages.

5 1 4. Nous traiterons dans le Chapitre V, seconde Partie, de la théorie des engrenages: je me bornerai donc ici à parler de quelques méthodes propres à faciliter aux Ouvriers l'exécution de bons engrenages, & à déterminer, par la pratique, la grosseur des pignons, la forme des dents, &c.

5 1 5. La Planche IV, fig. 2 & 3, représente un instrument très-utile, qu'on appelle Outil d'Engrenage. Une roue R (fig. 2) étant donnée, ainsi que le pignon P, on peut, à l'aide de cet outil, former les courbures des dents de la roue & du pignon avec assez de précision, pour que la roue mene le pignon uniformément.

on détermine la distance qu'il doit y avoir entre le centre de la roue & celui du pignon: on change les courbes, si elles sont mal faites, ce qui se reconnoît en faisant tourner la roue & le pignon. Lorsque l'une & l'autre tournent avec la même vîtesse & sans secousses, c'est une preuve que l'engrenage est bien fait: on connoit par le même moyen si le pignon est trop gros; car alors il arcboute & mene trop tôt avant la ligne des centres; s'il est trop petit, il se meut pendant un instant avec vîtesse & après la ligne des centres. Cet instrument sert donc à vérisser les désauts d'un engrenage, & à les corriger: on en verra mieux l'usage lorsque j'en aurai sait la description.

5 17. L'outil d'engrenage (fig. 2) est formé par deux chassis coudés A, B, C, D, lesquels sont mobiles en a, & as-L. Partie. semblés par une charniere: chaque partie porte deux poupées percées par des trous qui doivent être parsaitement cylindriques, paralleles à l'axe ou centre a: les trous des poupées doivent aussi garder le parallélisme entr'eux; les broches pq, qp doivent être tournées bien rondes & de même grosseur, & entrer très-juste dans les trous des poupées A, D, A, D: ces broches sont terminées en pointe par un bout, & percées par l'autre par des points coniques & concentriques q propres à recevoir les bouts des pivots des roues & pignons que l'on veut examiner, comme on le voit (fig. 2): la charniere de cet outil sert à approcher ou à écarter la roue du pignon, selon leurs différentes grandeurs, & suivant qu'il en est besoin pour for-

mer l'engrenage.

5 1 8. La portion de cercle e dE passe à travers les pieces ou chassis AVB, AEB: le bout E est taraudé, ainsi que le trou de l'écrou F, qui tient au chassis AEB; il ne peut que tourner sans changer de place: l'autre chassis porte la vis V de pression, qui sert à fixer le mouvement des chassis. Lorsqu'on a approché la roue R du pignon à peu près au point de sormer l'engrenage, on tourne la vis de pression V, en sorte qu'elle arrête le chassis AVB; & pour amener l'engrenage le plus près qu'il est possible du point convenable, on fait mouvoir l'écrou F, ce qui fait approcher ou éloigner insensiblement les chassis, selon le côté dont on fait tourner cet écrou. Les vis 1, 2, 3, 4 servent à fixer les broches après les

poupées.

Jours Jours

520. Il faut observer qu'il faut faire monter & descendre

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXIX. 171

une des pointes, de maniere qu'avant de tracer le trait d'engrenage, elles s'élevent perpendiculairement sur le plan de la platine: il est donc à propos d'ajuster sur une des broches pq (fig. 3) une équerre E, qui puisse monter & descendre sur cette broche asin d'en fixer la position, & qu'on ne puisse incliner l'outil, ce qui changeroit nécessairement l'intervalle qu'il y

a de la roue au pignon.

5 2 I. La grande facilité que donne cet outil pour voir ces engrenages, les réparer & les transporter dans le même état dans la cage, rend cet instrument très-nécessaire aux Ouvriers: on peut même s'en servir pour former des échappements à ancre, à cylindre, &c; mais, malgré son utilité, il y a peu d'Ouvriers qui s'en servent, & même qui le connoissent. Il n'est cependant pas nouveau, puisque M. Thiout l'a décrit dans son Traité d'Horlogerie; mais l'indolence extrême de la plûpart des Ouvriers en borne sort l'usage; car ils cherchent plus à gagner de l'argent, qu'à s'instruire & saire de bonnes choses.

# Maniere de déterminer la grosseur des Pignons.

5 2 2. La meilleure méthode pour déterminer avec une grande précision la grosseur d'un pignon pour une roue quelconque; c'est, avant de le tremper, de le présenter avec sa roue sur l'outil d'engrenage: pour cet esset, il saut arrondir quelques dents de la roue; alors on voit s'il est de grosseur: s'il est trop gros, on le diminue jusqu'à ce que l'engrenage se fasse le plus unisormément qu'il est possible; s'il est trop petit, il saut le resaire ou diminuer la roue. Mais pour prévenir cet inconvénient, on se servira des méthodes suivantes, qui servent à donner à très-peu près la grosseur dont il saut tourner un pignon de Pendule avant que de le fendre.

523. On coupera une bande de carte qui aura environt pour largeur l'epaisseur de la roue dont on cherche le pignon; on appliquera cette carte sur la circonférence de la roue fendue & non arrondie, & on la coupera de longueur qui soit telle qu'elle comprenne autant de dents de la roue que le pis

Y ij

#### 172 Essai sur l'Horlogerie:

gnon doit en avoir, & deux en sus: la longueur de la carte sera la circonsérence du pignon: si l'on a, par exemple, un pignon de 16 dents à faire, on coupera la carte de longueur à embrasser 18 dents de la roue; & l'on appliquera ensuite la carte sur le pignon, que l'on diminuera sur le tour, jusqu'à ce que les deux bouts de la carte se rejoignent; alors on sendra ce pignon, on l'arrondira & on l'achevera: mais avant de le tremper, il saut arrondir quelques dents de la roue; placer celle-ci sur un arbre lisse; & mettant la roue & le pignon sur l'outil d'engrenage, on verra s'il est de grosseur convenable à la sigure des ailes & dents de la roue & du pignon; on le diminuera selon qu'il sera besoin; on changera la courbure des ailes ou celle de la roue, en sorte que l'engrenage se fasse uniformément.

5 2 4. Dans les petits pignons de Pendules, & dans ceux des Montres, on ne peut pas se servir de cartes; mais voici des regles sondées, ainsi que la précédente, sur l'expérience &

selon l'usage des bons Ouvriers.

525. Lorsqu'on a fendu les roues, & que l'on veut prendre la grosseur des pignons, on se sert d'un calibre à pignon (Planche XVIII, fig. 8). Si, par exemple, on veut faire un pignon qui ait 16 dents, on donnera une ouverture au calibre capable de comprendre 6 dents de la roue, prise du flanc extérieur de la premiere au flanc extérieur de la sixieme; c'est ce qu'on appelle 6 dents pleines.

5 2 6. Pour un pignon de 15, il ne faut pas que le calibre

embrasse tout-à-fait le flanc de la sixieme dent.

527. Pour un pignon de 14, il faut prendre 6 dents sur

les pointes.

528. Pour un pignon de 12, cinq dents pleines, lorsque c'est une grande roue de Pendule; & si c'est pour une Montre, il faut prendre 5 dents sur les pointes un peu sortes.

529. Pour un pignon de 10, 4 dents pleines.

530. Pour un pignon de 9, un peu moins de 4 dents pleines.

531. Pour un pignon de 8 en Pendule, 4 dents sur les pointes.

### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXIX. 173

532. Pour les Montres, il faut prendre 4 dents sur les pointes, moins le quart du vuide d'une dent.

533. Pour un pignon de 7 en Pendule, 3 dents pleines

de la roue, & un quart du vuide d'une dent.

- 534. Le pignon de 7 des Montres, doit embrasser un peu moins de 3 dents de la roue; il faut forcer la roue lorsqu'elle est finie.
- 535. Pour un pignon de 6, il faut prendre 3 dents pleines pour les Pendules. Pour les Montres, un peu plus de 3 dents sur les pointes.

536. Pour un pignon de 5,3 dents sur les pointes.

537. Pour un pignon de 4, il faut prendre deux dents quarrées & pleines. Lorsque le pignon mene, il faut prendre deux dents quarrées de la roue, plus la moitié du vuide d'une dent: en général tous les pignons doivent être plus gros lorsqu'ils menent.

#### REMARQUE.

- 538. Quoique les engrenages des Montres & des Pendules soient saits sur les mêmes principes, & que les grosseurs des pignons paroissent devoir être les mêmes; cependant on y apperçoit une petite dissérence, dont voici la raison. Dans les Pendules, les roues sont beaucoup plus nombrées que dans les Montres: or plus une roue est grande & nombrée, le pignon restant de même nombre, & moins les dents de la roue & du pignon se pénetrent; c'est-à-dire, que le rayon primitif du pignon approche plus de son rayon vrai: il suit de-là qu'un tel engrenage est le meilleur, puisque moins les dents sont obligées de se pénétrer pour l'engrenage, & moins il y a de frottement.
- 539. On voit par-là que les grosseurs des pignons varient dans une Pendule ou une Montre, selon que la roue est plus ou moins nombrée relativement à son pignon: ainsi lorsqu'on fait un pignon de 8 qui engrene dans une roue de 32 dents, il faut prendre moins de dents, c'est-à-dire, tenir le pignon plus petit que s'il engrenoit dans une roue de 72; & tou.

#### 174 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

jours de moins en moins, à mesure que le pignon sait un moin-

dre nombre de tours relativement à la roue.

540. Après avoir donné les grosseurs aux pignons de la maniere que nous venons de le dire, il est encore à propos, avant de les tremper, d'en essayer l'engrenage, asin de bien sixer sa grosseur & de la déterminer convenablement au plus ou moins de dents de la roue, & de donner aux ailes la courbure la plus savorable : ces soins & ces attentions sont très-essentielles; on ne peut trop les recommander aux Ouvriers, & avoir l'œil à les leur saire mettre en pratique.

#### CHAPITRE XXX.

Description d'une Répétition de Montre à trois parties, d'une nouvelle disposition.

#### PLANCHE XIV, fig. 5.

\$41. A, B sont deux crémailleres fixées l'une après l'autre & mobiles en a. La crémaillere A sert à faire frapper les marteaux, dont b & c sont les bascules; la disposition de ces marteaux est semblable à celle des répétitions ordinaires (187 & 188): d est une double palette qui est portée par l'axe d'une roue de sonnerie, dont la vîtesse doit être telle, qu'à chaque tour qu'elle sera le marteau puisse strapper deux coups ni trop prompts ni trop lents; ce qui dépend des nombres de dents du rouage que je n'ai pas cru devoir faire graver, sa disposition étant très-sacile: cette double palette est le moteur de la crémaillere B, & par conséquent c'est la force qu'elle reçoit du ressort moteur, qui donne le mouvement & sait frapper les marteaux.

542. Pour cet effet, lorsqu'on pousse le poussoir C, son action sur le levier DE oblige le bras F de ce levier d'écarter le

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXX.

petit bras x, ainsi que l'espece de cliquet xr dont le bout retient la crémaillere B, & l'empêche de descendre; mais pendant que I'on pousse le poussoir, le levier E parcourt un grand espace; & en écartant le cliquet, il donne le temps à la crémaillere de descendre : la crémaillere étant donc pressée par l'action du ressort, est obligée de descendre & venir poser sur le limaçon des heures, porté par l'étoile G. Pendant que le cliquet reste écarté par le bras F, la palette M qu'il porte & qui passe à travers la platine, va arrêter une roue de sonnerie, ce qui empêche le rouage de tourner; mais dès que l'on cesse d'appuyer sur le poussoir, le cliquet dégage la sonnerie, la palette d, en tournant, fait frapper les heures que le limaçon a données, & la crémaillere B en remontant, porte une cheville qui vient presser la piece des quarts lmo mobile en m, & dont le bras n porte une palette, qui passant à travers la platine va se présenter à une cheville portée par une roue de sonnerie, & l'arrête lorsque les heures & les quarts son frappés.

543. Les quarts sont déterminés par l'ensoncement du limaçon C des quarts, sur lesquels le bras o de la piece des quart va poser, quand on fait sonner la répétition. Si la piece des quarts pose sur les pas les plus élevés du limaçon des quarts, la cheville i de la crémaillere viendra poser sur le bout du bras l; alors elle ne sonnera pas de quarts, parce que la crémaillere s'arrêtera immédiatement après qu'elle aura sonné l'heure; si au contraire, la piece des quarts descend sur le premier pas du limaçon, alors la cheville de la crémaillere viendra poser contre l'entaille i; ainsi après que les heures seront sonnées, la crémaillere avancera encore & fera sonner un quart, & ainsi du reste.

544. Le limaçon des quarts porte 4 chevilles qui servent à faire mouvoir la détente à fouet p q, pour faire sonner les heures & les quarts: cette détente est brisée dans son centre z, asin que lorsqu'une des chevilles du limaçon abandonne une cheville du bras p de cette détente, celui q parcoure un grand espace, qui en écartant le cliquet M au moyen de la cheville r, contre laquelle le fouet q agira, donne le temps à la crémaillere de des-

## 176 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

cendre sûrement : lorsque le contre-coup de cette piece a produit son effet, c'est-à-dire, que le bras q a parcouru un espace qui a consumé toute sa sorce de mouvement, le petit ressort

que ce bras porte sert à la ramener.

5 4 5. Pour que la piece ne sonne que les quarts seulement à chaque quart, la crémaillere porte une cheville qui vient s'arrêter contre le talons d'une piece s t V, en sorte qu'elle ne descend que de ce qu'il saut pour les quarts, & pour dégager la piece des quarts lmo; mais lorsque l'heure doit sonner, une cheville de la piece des quarts, laquelle est plus écartée du centre du limaçon, (ou, ce qui vaut mieux, un bras particulier) agit en t de la piece t s, & l'écarte de maniere que la cheville de la crémaillere passe à côté du talon s, & que la crémaillere va poser sur le limaçon des heures.

546. La même chose arrive à peu près quand on veut faire répéter cette Montre en poussant le poussoir; le bras I du levier DE agit sur le bras V de la piece st, ce qui écarte le talon s, ensorte que la cheville de la crémaillere passe à côté.

547. Lorsque la crémaillere B descend sur le limaçon, les dents de la crémaillere A sont rétrograder les petites levées b, c, de la même maniere que le fait la piece des quarts

d'une répétition ordinaire (187).

548. Si l'on veut que cette Montre sonne les heures & les quarts à chaque quart, il saut attacher à la fausse plaque un bras qui écarte la piece V t s, pour que le talon s laisse descendre la cheville de la crémaillere.

549. Les palettes de la piece d doivent être formées par des courbes, afin que l'action du rouage sur les crémailleres soit plus uniforme.



CHAPITRE

#### CHAPITRE XXXI.

# Des soins d'exécution & de construction d'une Montre.

550. S'IL me falloit entrer ici dans tous les détails de conftruction & d'exécution d'une Montre, cela me conduiroit trop loin; car cette machine demande des soins & des attentions sans nombre, qu'on ne peut négliger impunément: mais comme j'ai déja passé les bornes que je m'étois proposées pour cet Essai, je ne m'arrêterai qu'aux choses les plus essentielles. D'ailleurs les principes que nous établirons dans la seçonde Partie de cet Ouvrage, & les expériences qui les suivent, seront, je crois, suffisants, & suppléront à tous ces détails.

# Du Régulateur.

- 551. Le balancier étant le régulateur de la Montre; & la justesse de cette machine dépendant singuliérement du balancier, c'est par cette piece qu'il faut commencer à établir la nature d'une Montre.
- 552. Le balancier d'une Montre doit être fort léger du centre: pour cet effet, il faut que les barrettes & le centre ayent le moins de largeur qu'il est possible: la virole du balancier doit être très-petite & légere; par ce moyen on donne toute l'inertie possible à l'anneau qui fait proprement le balancier, & en même temps les pivots ne sont chargés que d'un poids léger, d'où il résulte le moindre frottement, par conséquent la moindre altération dans les mouvements: il faut ôter les angles des barrettes & les arrondir, asin que les saletés ne puissent s'y arrêter.

553. Le balancier étant fort grand, ayant d'ailleurs une I. Partie.

## 178 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

pesanteur proportionnée aux parties frottantes des pivots, il en résultera une moindre usure pour les trous & moins de variations.

5 5 4. Si l'on fait un balancier qui foit pesant, il faut que les pivots soient plus longs sans être plus gros, & qu'ils portent exactement sur toute leur longueur dans leurs trous, de maniere que les parties de la pesanteur du balancier se trouvent divisées sur la longueur des pivots; car dans ce cas la pesanteur étant portée sur une plus grande longueur, chaque partie du pivot sera pressée par une moindre quantité, d'où il résultera une moindre destruction: si donc on rend le balancier plus léger de la moitié, on peut raccourcir de moitié les pivots, sans qu'ils ayent ni plus ni moins de frottements qu'auparavant.

5 5. Si l'on peut ainsi augmenter la longueur des pivots, & diminuer par ce moyen la destruction des pivots & des trous, on ne peut pas de même augmenter impunément leur diametre ou groffeur; car c'est en augmentant la groffeur d'un pivot, (la pefanteur du balancier restant la même) qu'on augmente les trottements qui sont exprimés par l'espace qu'ils parcourent & par les poids qui les pressent : la longueur des pivots diminue l'effet du frottement, puisque, comme je l'ai dit, la pesanteur est distribuée entre plusieurs parties; ainsi les parties de matiere ou éminences qui forment la furface du pivot, pénetrent moins dans les pores du trou : il suit donc de cette observation, 1°, que la longueur des pivots doit être proportionnée au poids du balancier; 20, que si l'on fait des pivots trèspetits & plus longs, leur frottement produira moins d'ulure fur les trous; 3°, que si l'on ôte du poids du balancier, on pourra ôter de la longueur des pivots sans changer la nature du frontement; 4°, qu'enfin si l'on diminue la pesanteur du balancier sans toucher à la longueur des pivots, les pivots auront un moindre frottement, ils changeront moins par l'action du balancier.

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXI. 179

# Observation sur le Balancier d'une Montre, ou sur la main-d'œuvre de ce Régulateur.

556. Le Faiseur de mouvement en hlanc ne doit pas finir le balancier d'une Montre; c'est l'ouvrage du Finisseur. L'Ouvrier en blanc ne doit faire que l'ébaucher & le laisser plus pesant, afin que le Finisseur ait dequoi l'achever avec soin : celui-ci doit commencer par lui donner au tour, une épaisseur parfaitement égale, en sorte qu'il ne reste plus qu'à esfacer les traits du tour & à le polir : le bord extérieur doit être arrondi, ainst que celui du dedans : il faut que le champ du balancier forme comme une espece d'anneau, de cette maniere il éprouvera une moindre résistance de l'air. Le balancier ainsi fait avec soin & tourné bien droit & rond, est naturellement d'équilibre, en sorte que lorsqu'il est arbré, il ne faut qu'ôter un peu de matiere du côté opposé à la cheville de renversement : il ne faut pas faire une entaille opposée à la cheville, avec une lime à feuille de fauge, ainsi que quelques Ouvriers maladroits le pratiquent, lorsqu'ils sont obligés d'ôter beaucoup de matiere, à cause de l'inégalité d'épaisseur & du peu de rondeur du balancier : quand le balancier est trop pesant, ils ôtent de la matiere en formant en dessous un talus qui augmente la surface du balancier. La meilleure méthode dans ce cas est d'en retrécir le champ tout autour & également, en sorte qu'il se forme toujours en anneau: au reste, pour ne point faire un balancier en tâtonant sa pesanteur, on se servira des regles & calculs que j'ai donnés dans la seconde Partie de cet Ouvrage.

557. Quand à lématiere que l'on doit employer pour faire les balanciers, il est évident que celle-là est présérable, dont la pesanteur spécifique est plus grande, c'est-à-dire, qui sous le même volume contient une plus grande quantité de matiere; car par ce moyen le balancier éprouvera une moindre résistance de l'air: or on sait que la pesanteur spécifique de l'acier est 7,738; celle du cuivre 8,784; de l'or 18, 166: d'où l'on

Z ij

voit que le cuivre est préférable à l'acier, & l'or au cuivre; puifque fous le même volume il contient plus du double de matiere. L'acier est donc le métal le moins propre à faire un balancier, par la raison qu'il est plus léger. Il y a encore une préférence à donner à l'or ou au cuivre ; c'est que ces métaux ne sont pas susceptibles de l'action du magnétisme comme l'acier, action feule capable de troubler les ofcillations du balancier, & par conféquent la justesse de la Montre : enfin l'or est préférable au cuivre, parce qu'il n'est pas sujet à la rouille ou au verd de gris; d'ailleurs l'or se dilate moins que le cuivre; il est vrai qu'il se dilate plus que l'acier, comme nous le ferons voir; mais cette différence ne vaut pas la peine d'être mife en ligne de compte, & d'autant moins, que le retard que pourroit causer l'effet de la dilatation du balancier peut être compensé de la même maniere que je l'ai expliqué pour le ipiral: (V yez seconde Partie, Chap. XXX). On peut donc employer l'or avec fuccès pour faire des balanciers : par ce moven on détruira en partie l'effet de la résistance de l'air, du magnétilme, de la rouille, &c; mais il faut prendre de l'or allié avec le cuivre rouge, afin qu'il puisse être bien durci au marteau, pour éviter que le balancier ne se courbe facilement : l'or que j'employe pour mes balanciers, est au titre de 18 carats.

# De l'Echappement.

558. Nous ferons voir (feconde Partie), que plus un balancier décrit de grands arcs, plus il est propre à servir de régulateur: en esset, une Montre doit avoir une plus grande justesse lorsque les vibrations du balancier sont moins interrompues par le mouvement du transport: or on conçoit que plus ces vibrations se sont avec vitesse, moins elles doivens se ressentir de ce mouvement. Il faut donc faire les échappement de manière que les arcs décrits par le balancier soient grands & roujours de la même étendue. Pour cet esset, il faut reduire à la plus petite quantité possible les frottements de lechappement; il faut que les dents des roues d'échappement

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXI. 181

foient le moins distantes qu'il est possible entr'elles, afin qu'il y ait une moindre traînée sur la piece d'échappement, c'est-àdire, sur le cylindre dans l'échappement à repos, ou sur la verge dans celui qui est à roue de rencontre; puisque la largeur des palettes & le diametre du cylindre dépendent de la distance des dents des roues d'échappement.

# Remarques sur les Echappements de Montre à Roue de rencontre.

559. Nous ferons voir dans la feconde Partie, par le raifonnement & l'expérience, que l'isochronisme des vibrations
d'un régulateur dépend d'une certaine quantité de recul de
l'échappement, relative à l'espace parcouru par la roue; d'où
il suit qu'il est possible de faire un échappement à roue de
rencontre, qui soit sensiblement isochrone; car si l'on fait approcher les dents de la roue fort près du centre de la verge,
on pourra le faire jusqu'à ce qu'on trouve un point, où le recul de la roue étant très-petit aura ce rapport donné avec le
chemin de la roue; les oscillations du balancier seront donc
isochrones.

560. L'échappement à roue de rencontre rendu isochrone ne peut être employé en Pendule à cause des grands arcs qu'il

exige.

561. Pour former l'échappement à roue de rencontre, en sorte que la roue passe très-près du centre du balancier, il faudroit entailler les palettes, comme on le fait aux Pendules: on pourroit les rendre également solides en y ménageant de l'épaisseur.

562. Pour empêcher les renversements ou battements de cet échappement, il faut ouvrir les palettes au-delà de l'équer-

re, c'est-à-dire, à environ 100 degrés.

563. Il faut avoir attention que les palettes soient parfaitement de même largeur; que l'axe de la roue de rencontre soit perpendiculaire à l'axe de la verge.

564. Si l'on laisse les dents de la roue de rencontre trop for-

### 182 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

tes ou peu dégagées, les palettes sont sujettes à y frotter; pour remédier à cet inconvénient, on est obligé de donner trop de chûte à la roue; défaut qu'il faut avoir grand soin d'éviter.

565. Il faut observer que les Montres à roue de rencontre & à vibrations lentes sont très désectueuses, par la raison que le balancier étant alors pesant, & ayant par conséquent beaucoup d'inertie, le mouvement du porter les rend sujettes aux battements; car ces sortes d'échappements ne peuvent faire décrire au balancier qu'environ 240 d. Or l'arc de vibration de la Montre ne differe que peu de 240 d, en sorte que la moindre secousse sattre la cheville de renversement contre la coulisse: désaut que n'ont pas les Montres dont les vibrations sont promptes & les balanciers légers: on doit leur saire battre environ 17000 vibrations par heure.

566. Nous observerons ici qu'il faut faire les roues de rosette les plus grandes qu'il est possible, afin que le rateau fasse un plus grand chemin, & que lorsque les huiles sont devenues épaisses, on ne soit pas obligé de raccourcir le spiral, mais qu'on puisse assez avancer l'aiguille de rosette pour régler la Montre : il faut aussi employer des ressorts spiraux qui fassent plusieurs tours, afin qu'un degré parcouru par l'aiguille de rosette ne fasse pas avancer ou retarder trop sensiblement la Montre. Les dessus de Montres angloises sont préférables aux notres par cette raison; la roue de rosette pouvant faire plusieurs tours, le rateau peut faire un grand chemin, ce qui réunit deux avantages; 1°, d'avoir un spiral plus long; 2°, le chemin que tait le rateau est plus que suffisant pour régler la Montre dans tous les temps, sans être obligé de toucher au piton & de raccourcir le spiral. On réunira ces deux avantages dans nos dessus de Montres, en employant une grande roue de rosette & un long spiral.

567. Si le coq d'échappement d'une Montre est trop mince, la chaleur & le froid pourront le dilater & lescontracter, de sorte qu'il donnera trop ou trop peu de seu au balancier, sur tout si ce coq a été mal battu: cet esse donc va-

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXI. 183

rier la Montre. Les pieces trop justes en cage sont exposées au même désaut: on ne peut donc avoir trop d'attention pour rendre toutes les pieces stables, & de donner le jeu convenables aux roues & aux balanciers; ensorte que malgré la variation continuelle de la matiere, la justesse de la machine ne change pas sensiblement.

# Du Rouage de la Montre.

- 568. La perfection d'un rouage consiste dans l'exactitude des dents des roues & pignons, qui doivent être tels que dans tous les points où ces roues & pignons se touchent, le moteur agisse avec une égale puissance sur le régulateur. La perfection du rouage consiste encore à perfectionner & à proportionner les diametres des roues & leurs pesanteurs à la grosseur des pivots, à l'effort du moteur & au temps de la marche de la Montre.
- 569. Pour parvenir à remplir ces conditions, il faut, 1°, pour que l'engrenage soit bon & que les inégalités des courbes des dents ne puissent devenir sensibles; il faut, dis-je, faire un pignon du plus grand nombre de dents possible: alors la menée se fera comme si la roue entraînoit le pignon par un simple attouchement. Pour ne pas augmenter les diametres des roues, en multipliant les dents des pignons, il faut augmenter le nombre des dents des roues; car si petites qu'elles soient, leur force sera toujours sussissant pour l'effet qu'elles reçoivent du moteur; d'ailleurs en devenant plus petites, elles deviennent plus courtes.

570. 2°. Il faut faire les roues les plus légeres qu'il est possible, sans ôter cependant de leur solidité; par ce moyen

il en résulte un moindre frottement sur les pivots.

571. 3°. Il faut proportionner la grosseur des pivots à la pesanteur des roues & à l'action qui les fait tourner; ainsi les pivots de la grande roue moyenne étant immédiatement pressés par le moteur, ces pivots doivent être plus longs & d'un plus grand diametre que les autres; ils doivent diminuer en grosseur

## 184 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

& en longueur, à proportion de la force qui les mene; ainsi la force transmise sur les ailes du pignon de la roue d'échappement étant très-petite, ses pivots doivent être à proportion moins gros & plus courts : c'est une suite de la remarque sur le balancier.

572. L'engrenage de la roue de champ avec le pignon de rencontre exige beaucoup de soins; il faut sur-tout avoir attention que la roue de champ n'ait pas de jeu en hauteur; car si elle en avoit, l'engrenage seroit sort ou soible, selon que cette roue s'approcheroit de l'une ou l'autre platine: il faut par les mêmes raisons que cette roue soit sorte, pour qu'elle ne puisse se courber; car alors l'engrenage seroit alternativement fort ou soible.

573. Lorsqu'on dispose le calibre d'une Montre, il saut avoir grand soin qu'il n'y ait aucune piece qui passe dessure trous des pivots, sans quoi cette piece attireroit toute l'huile contenue dans le réservoir, ce qui causeroit des frottements; des pivots qui se rongent, &c. Il saut, par la même raison, que les roues & pignons soient un peu éloignés des pivots, c'est-à-dire, qu'il saut conserver, depuis le pignon jusqu'à la platine, un bout d'axe qu'on appelle Tigeron, qui empêche l'huile du pivot de s'extravasser pour aller dans le pignon.

574. Quant aux ponts & barrettes qui servent à donner des tigerons, je conviens qu'ils sont d'un bon usage lorsqu'ils sont parsaitement bien ajustés; mais comme le nombre des Ouvriers soigneux & déliçats dans les ajustements est très-rare, je conseille de supprimer, autant qu'il est possible, les pieces de rapport, & de s'en tenir aux simples platines: elles sont plus solides & plus faciles; & pour conserver des tigerons, il ne saut que donner plus de hauteur à la cage.

575. Les contre-potences sont rarement bien faites, ainsi

je préfere encore un simple piton.

576. Le garde-chaîne (Planche VII, fig. 1), qu'on appelle à Plot, est préférable à celui à simple ressort G (Planche X, fig. 4).

Du

577. Enfin il faut que le moteur ou ressort agisse toujours également sur le rouage, & que la force qu'il transmet au régulateur soit toujours la même, sans quoi celui-ci sera des vibrations inégales en durée, selon l'inégalité de la force qui le meut: pour y parvenir, il saut que la susée soit parsaitement égalisée avec le ressort (450).

#### CHAPITRE XXXII.

Des causes qui font arrêter ou varier une Montre; avec la maniere de les reconnoître & d'y remédier.

578. La théorie que nous donnerons sur les Montres (seconde Partie) concerne particulierement la disposition la plus favorable qu'on puisse leur donner lorsqu'on les construit. Nous avons été obligés d'omettre plusieurs circonstances particulieres de pratique, dont la connoissance est cependant sort importante: nous allons en exposer ici quelques-unes sur les causes de l'arrêt des Montres. Nous n'entreprendrons cependant pas de parcourir ici toutes les attentions qu'il faut mettre en usage; les détails en sont insinis & nous entraîneroient trop loin; il faut d'ailleurs supposer de l'intelligence dans l'Artiste, sans cela toutes les regles qu'on peut lui proposer seroient inutiles.

579. Comme la puissance qui tend à faire mouvoir une Montre est extrêmement petite, il ne faut pas s'étonner s'il faut si peu de chose pour arrêter cette machine. Ainsi pour faire la recherche des causes d'arrêt d'une Montre, il faut y

I. Partie. A a

apporter beaucoup d'attention, & s'être formé précédemment une idée de sa construction & des principes de ses mouvements.

580. Si l'action du moteur ou ressort d'une Montre est foible, & que la Montre étant dans un état de liberté, le moteur ne domine pas sur le régulateur; il arrivera, lorsque les huiles commenceront à s'épaissir & les trous des pivots à se remplir de saletés, que le ressort ayant perdu lui-même de sa force, & qu'éprouvant une plus grande résistance de la part du rouage, il arrivera, dis-je, que la Montre s'arrêtera, la force motrice venant par-là à faire équilibre avec le régulateur; cela arrivera sur-tout lorsque la Montre sera por-tée (153).

58 I. Une Montre s'arrête lorsqu'elle est sale & que les huiles font épaissies; lorsque les engrenages sont mal-faits; que les trous des pivots sont trop justes; que les aiguilles sont mal ajustées & se touchent, ou qu'elles frottent contre le cadran

ou contre le crystal.

582. Lorsque deux roues du mouvement sont trop près l'une de l'autre; lorsqu'elles se touchent ou qu'elles frottent sur quelque piece; lorsque le balancier s'approche trop près & touche soit au coq soit à la coulisserie; que la cheville du balancier, qui empêche le renversement des palettes (dans l'échappement à roue de rencontre) est trop courte, & qu'elle passe par-dessus la coulisserie; lorsque la coulisserie elle-même est trop courte, & que dans ce cas le balancier a fait un plus grand chemin qu'il ne devoit, une des palettes s'étant pour lors engagée avec la dent de la roue de rencontre; la Montre s'arrête.

583. Il arrive aussi que l'échappement étant trop juste, l'extrémité ou l'angle des palettes reste sur la pointe d'une

dent de la roue de rencontre.

584. Une Montre s'arrête par le trop de pesanteur du balancier; mais en général, c'est moins par la pesanteur du cercle, que par le trop de pesanteur des barrettes & du milieu, dont la pression inutile sur les pivots cause ces frottements considérables, & exige un spiral trop sort; de sorte que cette

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXII. 187

résissance sait équilibre avec la force motrice, ce qui sait arrêter la Montre: pour y remédier, il saut dégager le milieu

du balancier, de même que les barrettes.

585. Voilà bien une petite partie des causes qui sont arrêter les Montres; mais il ne sussit pas de les indiquer, il saut découvrir quelle est la cause qui sait arrêter la Montre; & sans attendre (comme sont certains Horlogers) qu'une Montre s'arrête une seconde sois, pour juger de la cause qui l'a pu saire arrêter d'abord, il saut la chercher comme nous allons l'expliquer.

586. La premiere chose qu'il saut faire, lorsqu'une Montre s'est arrêtée, c'est de voir, avant d'ouvrir le mouvement, si les aiguilles ne se touchent pas; si celle des minutes ne touche point au crystal; & si celle des heures, étant trop lon-

gue, ne touche point au quarré de la susée.

587. Il faut, après avoir examiné les aiguilles, les démonter; & on verra si la roue de cadran n'a pas trop de jeu en hauteur, & si dans certaine position elle ne désengrene point du pignon qui la mene; ensuite on levera le cadran & on verra si la roue de renvoi ne peur pas avoir trop de jeu sous le cadran pour désengréner de la chaussée. On examinera les engrenages de ces roues de cadrans; si le pignon de chaussée ne touche point à la platine, ce qui canseroit un frottement nuisible; si les roues de cadrams ne se frottent point. On verra si la chaussée tient bien à spourement doux sur sa tige, sinon on la fendra, comme on l'a vu (190); & zu moyen de l'outil dont nous avons parlé (481), on serrera la chaussée pour produire ce frottement: il y a des Ouvriers qui ne font qu'entailler la chaussée d'un côté, mais cela ne vant rien; elle doit être entaillée des deux & fendue, comme on le voit Planche IX, fig. 4.

588. Ayant ouvert le mouvement, il faut bien examiner si les roues ne se touchent point, si le balancier n'approche pas trop près ou de la condisserie ou du coq, & ne frotte nulle part; observer si les paleures du balancier ne sont point renversées; si la cheville du renversement ne passe point sur

Aaij

la coulifferie; si le balancier est libre, ce qu'il est aisé de voir en donnant un léger mouvement à la Montre en la faisant tourner : si en donnant ce mouvement, le balancier se meut, on pourra juger qu'il n'y a point de renversement du balancier, ni que la cheville n'a pas passé sur la coulisserie; ainsi l'arrêt vient de l'intérieur du mouvement : ayant donné ce mouvement à la Montre, si pour lors elle reprend ses vibrations & marche, ce sera une marque, ou que les palettes accrochent sur l'extrémité des dents de la roue, ou bien ce sera une preuve du peu de liberté des roues, du mouvement, ou de la soiblesse du ressort ; alors pour s'en convaincre il faut démonter le mouvement de la Montre, & en faire l'examen.

589. Pour démonter le mouvement d'une Montre, on commencera (après l'avoir ôté de la boîte) par arrêter le rouage au moyen d'un erin de brosse ou d'un morceau de papier; on ôtera enfuite les vis du coq; on levera le balancier: pour cet effet, on ôtera le piton qui attache le spiral à la platine ; ensuite il faut retirer le crin ou papier qui arrête le rouage, qu'on laissera courir jusqu'à ce que la chaîne soit développée de dessus la fusée; on démontera la coulisserie; on prendra une clef ou quarré de vis fans fin, avec laquelle on tournera la vis sans sin pour ôter la bande du ressort; & pour qu'en rassemblant les pieces de la Montre, pour la faire marcher après l'avoir raccommodée, on donne à ce ressort le même degré de tension (474), on verra la quantité dont l'arbre du barillet tourne; ôtant ensuite les goupilles qui assemblent les deux platines, on démontera le rouage, dont on fera l'examen comme il suit.

5 90. Il faut revoir chaque engrenage, pour s'assurer qu'il n'y a ni accottement ni pignon trop petit: pour en juger, il faut saire tourner la roue & sentir si elle sait mouvoir unisormément le pignon; s'il n'y pas plus de résistance en un point de la roue qu'en un autre: pour mieux encore juger de la nature d'un engrenage, il faut voir la menée de la roue; & pour cela il faut saire des trous aux platines à côté des tiges, & directement au dessus de l'engrenage.

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXII. 189

591. Ayant examiné les engrenages, il faut mettre chaque roue dans la cage, observer si les trous ne sont point trop justes, & laissent à la roue la liberté de tourner; ayant soin premierement de nettoyer les trous; voir si ces trous ne sont pas trop grands, de saçon que l'engrenage change, & que la roue n'est plus droite en cage.

592. Il faut observer le jeu de chaque roue dans la cage; & si, étant entraînée d'un côté, elle ne peut toucher à aucune piece, & les voir ainsi l'une avec l'autre, ensemble &

séparément.

593. Il peut arriver que les roues ne soient pas bien rondes, & que dans certains moments l'engrenage est bon, ensuité trop sort, & ensin devient soible. On peut juger de ce désaut essentiel en mettant les roues sur le tour, & en présentant une pointe qui ne puisse que toucher les dents sans les couper; comme, par exemple, une pointe de ouivre émoussée: mais avant de faire cette épreuve, on peut voir si une roue est ronde en faisant l'examen de l'engrenage; en regardant la nature de l'engrenage à chaque partie de la révolution de la roue, il est aisé d'en juger; car si la roue n'est pas ronde, l'engrenage sera alternativement sort & soible: on observera aussi les grosseurs des pignons, leur rondeur, &c.

594. Dans les Montres à roue de rencontre, il faut faire beaucoup d'attention au jeu de la roue de champ, & qu'eller

tourne rond & droit (572).

595. Il faut examiner le ressort, pour savoir s'il se développe bien & sans frotter au sond ou au couvercle du barillet, en ôtant le couvercle du barillet & bandant le ressort; & examiner si les lames ne se frottent pas; voir si la susée est égalisée avec son ressort : si cela n'est pas, on employera les méthodes que nous avons données (art. 467 & suivants).

#### REMARQUE.

596. Lorsque le ressort d'une Montre vient à casser, il est trèsessentiel d'en remettre un qui air la sorce convenable & relative à la pesanteur du balancier, à l'étendue des arcs de levée, &c. Nous donnerons, dans la seconde Partie, les moyens de refaire un ressort de la force convenable à la Montre. Voici une méthode que l'on peut employer lorsque la Montre est bien disposée & qu'elle va avec justesse : avant de démonter une telle Montre dont le ressort est cassé, il faut remarquer le degré de la rosette auquel l'aiguille est actuellement, & remettre un ressort qui soit tel que la Montre soit réglée, l'aiguille restant au même point : par ce moyen on sera assuré que sa force est la même que celle du ressort qui a été cassé,

597. En continuant la recherche des causes de l'arrêt d'une Montre, il faut voir le jeu de l'arbre de barillet, s'assurer que le barillet tourne librement, & que les trous ne sont pas trop grands, de forte que le ressort étant monté la chaîne en tirant le barillet sur un côté, lui donne du revers, & le fasse frotter aux platines ou aux roues; avoir attention à mettre des barrettes au ressort, pour que, lorsqu'on le monte, il ne séchisse à l'endroit où l'œil est formé, ce qui causeroit du frottement

aux spires.

598. Observer que la goutte de la roue de susée entre bien à force, pour qu'elle ne se lâche pas, & que la roue qu'elle

retient ne puisse aller frotter contre les autres roues.

599. Par rapport au jeu des pivots des roues, il faut avoir attention à le donner, de sorte qu'il y ait de la place pour l'huile lorsqu'elle s'épaissit.

600. Si le barillet ou sa chaîne ne frotte point à la boîte lorsque le mouvement est sermé; si aucune roue ne touche à

la boîte.

601. Si les roues ne sont pas trop pesantes, lors sur-tout que ce sont des roues d'échappement; si les pivots de balanciers ne sont pas trop gros & les trous trop minces; s'ils n'ont pas trop de jeu en hauteur, en sorte que les portées des pivots touchent au talon de potence ou au coqueret, ce qui est un très-grand défaut; si les pivots sont ronds & d'acier pur, sans fente ni paille.

602. Si le jeu des pivots de balancier en hauteur ne fait

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXII. 191

pas passer la cheville de renversement sur la coulisse, ce qui fait arrêter la montre, ou fait courir le rouage & estropie les dents de la roue de rencontre.

603. Si l'échappement n'a pas trop de chûte, ce qui fait perdre la force & tend à creuser les palettes; s'il n'est pas trop juste, de maniere que les dents de la roue d'échappement accrochent sur l'angle des palettes; si les chûtes sont égales; si les pivots de balancier ne sont pas trop justes dans leurs trous, en sorte que l'huile épaissie en gêne le mouvement; s'ils ne sont pas trop grands, en sorte que l'échappement étant alternativement sort ou soible, selon la position de la Montre, celle-ci varie.

604. Si le balancier est bien d'équilibre; s'il tourne bien droit & ne peut toucher au coq ou à la coulisse, dans quelle

position que soit la Montre.

605. Si le mouvement étant mis dans la boîte, le coq ou coqueret ne touche pas au fond de la boîte, de sorte que le balancier en soit gêné.

606. Si le spiral est bien posé & plié, en sorte qu'en faisant mouvoir le rateau, il n'écarte en aucune saçon se spiral,

mais que celui-ci suive le chemin qu'on lui a tracé.

607. Si le spiral se meut dans le même plan; si, lorsqu'on a levé le coq & la Montre étant posée horizontalement sur la main, le spiral ne fait pas pancher le balancier de côté ou d'autre, désaut essentiel; car ce ressort pressant ainsi le balan-

cier, il augmente le frottement sur les pivots.

608. Si les renversements du balancier sont bien saits, en sorte que, 1°, la coulisse n'étant pas assez limée, le balancier ne puisse décrire d'aussi grands arcs qu'il est possible, sans que la cheville de renversement batte à la coulisse, ou si, 2°, la coulisse étant trop limée, le renversement ne fait pas arrêter la dent de la roue de rencontre sur l'extrémité de la palette, & arrêter la montre; ensin si la cheville de renversement ne touche point aux barrettes posées sur la platine, ou bien au bout du rateau.

609. Une Montre ainsi examinée & réparée, il faut nettoyer les trous des pivots & les pivots, pour en rassembler les pieces (a) & la voir marcher avec le balancier fans spiral, (lorsque c'est une Montre à roue de rencontre). Si alors l'aiguille des minutes marque plus de 27 minutes par heure, c'est-à-dire, si à chaque heure la Montre retarde moins de 33 minutes, il faut, ou refaire un balancier, ou bien forcer l'échappement, afin de faire décrire de plus grands arcs au balancier : si elle marque moins de 25 minutes par heure, il faut diminuer le balancier.

610. On appelle cette opération faire tirer le balancier pour le mettre de pesanteur : ainsi dans cet exemple, il faut que le balancier tire 25 minutes par heure, c'est-à-dire, que sans spiral il doit retarder de 35 minutes par heure. Une attention qu'il faut avoir en raffemblant toutes les pieces d'une Montre à roue de rencontre, c'est que la roue de rencontre soit bien libre, juste & fans jeu, afin que l'échappement soit à fon vrai point; car si l'on n'approche pas affez la contre-potence (ou le piton), l'échappement aura plus de chute qu'il ne doit, en forte que non-seulement la Montre avancera, mais aussi qu'elle variera; puisque dans ce cas le régulateur ne sera plus en rapport convenable avec le moteur, chose très-essentielle, comme nous le ferons voir dans la seconde Partie.

6 I I. Dans les Montres à cylindre-on fera usage des mêmes remarques; quant aux rouages, pivots, &c, il n'y aura

de différence que dans l'examen de l'échappement.

6 I 2. On verra si la roue de cylindre n'est point trop près ou trop éloignée du cylindre (412); s'il est trop ou trop peu entaillé (414); si les levées se font sans frottement, c'est-àdire, si les tranches du cylindre n'ont point d'angles qui déchirent les dents de la roue; si le cylindre est bien de grosseur (410 & 411); s'il n'est pas trop épais; si le cylindre n'est point creusé.

6 I 3. Si la cheville de renversement du balancier s'arrête

remonter le mouvement : opération qu'il ne vement, on entend toujours que l'on délas-

Lorsqu'on rassemble ainsi les pieces action; on appelle cela remonter la Mon-d'une Montre; on appelle cela simplement tre: lorsqu'on parle de demonter le monfaut pas confondre avec celle de remonter semble les pieces de la machine. le ressort ou moteur, pour le mettre en

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXII. 193'

fur le repaire fait à la platine, en sorte que la levée de l'échappement puisse se faire, c'est-à-dire, que le cylindre présente une des tranches à la pointe de la dent, pour que celle-

ci puisse l'écarter également des deux côtés (413).

6 1 4. On rassemblera toutes les pieces de la Montre, & on verra si le balancier ne décrit pas de trop grands arcs audessus de ceux de levée, ce qui prouveroit que le balancier est trop léger. La regle que l'on peut à peu près suivre, est de faire que l'arc total parcouru par le balancier soit trois sois plus grand que ceux de levée; c'est-à-dire, que si la levée d'échappement est de quarante degrés, le balancier mû par le rouage devra décrire 120 degrés à peu près: au reste cela doit varier, comme nous l'expliquerons seconde Partie.

#### REMARQUES.

- 615. L'étendue des arcs ne prouve pas toujours la quantité de force motrice; car dans un échappement à cylindre, il pourroit fort bien arriver que quoique le balancier sût léger, il ne parcourût pas de grands arcs, soit à cause du frottement du cylindre qui seroit creusé, soit que le balancier étant petit & léger, les pivots gros, la roue empêchât le cylindre de décrire de grands arcs; car, par cette supposition, l'impussion de la roue seroit détruite par les frottements de l'échappement. On peut s'en assurer à la seule inspection de la machine; mais pour le mieux voir, il faudroit mesurer la force du ressort, calculer les vibrations, l'étendue des arcs, le poids du balancier, &c, asin de le comparer, comme nous l'expliquerons; seconde Partie.
- 6 I 6. Lorsque l'on a formé ou fait l'échappement à roue de rencontre, sixé la cheville de renversement, & reculé la coulisse de maniere que les dents de la roue de rencontre ne puissent échapper des palettes par un renversement, & qu'ensin le balancier puisse parcourir le plus grand chemin possible, alors il faut marquer un point sur la platine en dessous du cercle du balancier, qui marque l'endroit où la cheville doit s'ar-

I. Partie. Bb

# 194 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

rêter, lorsqu'on a mis le spiral & que celui-ci est en repos; & il faut que ce point soit tel que la levée de l'échappement tende également le spiral; pour cet esset, on prendra un compas dont on posera une pointe sur un bout de la coulisse, & on ouvrira l'autre jambe, de sorte que la section qui se sormera en traçant deux petits traits depuis chaque bout de la coulisse, se trouve située à l'extrémité du balancier; cette section détermine le point ou repaire de la cheville de renversement.

617. Ainsi toutes les sois qu'on touchera au spiral pour en changer la longueur, il faudra avoir attention de tourner la virole de maniere que la cheville de renversement s'arrête à son repaire: en examinant une Montre, on verra si la virole de spiral est tournée convenablement pour remplir ces conditions, (d'arrêter la cheville à son repaire): il est à propos de faire de pareils repaires aux Montres qui n'en ont pas, cela est très-commode pour les mettre dans leur échappement & d'une maniere très-exacte.

d'extrémité du balancier une cheville pour empêcher le renversement du balancier; mais comme cet échappement permet au balancier de parcourir presque un tour entier ou 360 degrés, on ne se sert pas de la coulisse pour faire ce renversement, mais d'une cheville que l'on fixe à la platine. La cheville attachée sur le balancier ne doit pas se placer sur son plan, mais à sa circonférence dans l'epaisseur du balancier, asin de ne pas élever le balancier plus qu'il ne seroit besoin sans cela; puisqu'il faudroit que cette cheville passait sur la coulisse, asin de permettre au balancier de décrire ses plus grands arcs, qui sont, comme j'ai dit, de près de 360 degrés (402), ce qui est un avantage, d'où l'on voit qu'il ne resteroit point de coulisse: il faut donc que la cheville, placée sur le plan du balancier, passe par-dessus la coulisse.

6 1 9. Lorsque cet échappement est mal disposé, il arrive que la roue ne permet pas au balancier de faire un tour; dans ce cas, il faut placer deux chevilles à la platine, distantes entrelles de la quantité requise

entr'elles de la quantité requise.

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXII. 195

620. Il est très-essentiel que le spiral suive la courbure ou chemin parcouru par les chevilles du rateau; pour cela il saut avoir attention, en posant la coulisserie, de ne pas la placer concentriquement au balancier; mais qu'elle rentre un peu, selon la courbure du spiral, asin que le chemin parcouru par les chevilles du rateau suive exactement la ligne spirale: le piton du spiral doit être posé sur cette même ligne spirale; par ce moyen le bout du ressort spiral, étant sixé au piton, passera librement entre les chevilles du rateau & sans brider de maniere quelconque, lors même que l'on avancera ou reculera le rateau; parce que la portion de cercle qu'il décrira se consondra avec la portion correspondante de la spirale que suit le ressort.

62 I. Il faut placer les chevilles du rateau de maniere que

le spiral passe juste, entre sans jeu ni gêne.

622. Lorsqu'on a percé les trous des chevilles sur le rateau, il faut le marquer sur la platine avec un forêt; pour cet effet il faut faire tourner l'aiguille de rosette & marquer des points à la platine de distance en distance; ces points serviront à déterminer la courbure du spiral, lequel devra passer entre ces points; ainsi quoique l'on fasse mouvoir le rateau en avant ou en arriere, pour faire avancer ou retarder la Montre, le spiral ne sera aucunement bridé par les goupilles du rateau.

623. Dans les Montres à répétition, il ne faut pas mettre d'huile aux canons des pieces de cadrature, (excepté à la grande poulie seulement); car lorsque l'huile s'épaissit, elle en

empêche le jeu.

624. Il faut avoir grand soin qu'il ne puisse s'introduire de l'huile entre la surprise & le limaçon des quarts, ce qui arrive lorsqu'on en met trop aux pointes de l'étoile.

625. On peut éviter de mettre de l'huile aux dents de l'étoile, lorsqu'elle est faite de cuivre & le sautoir d'acier, dans

ce cas le frottement est doux.

626. Il est très-nuisible que dans une Montre à échappement à roue de rencontre, l'huile se communique aux Bb ij

# 196 ESSAI SUR L'HORLOGERIE!

palettes, lesquelles se creusent, ce qui cause de grandes variations à la Montre; souvent l'huile se communique aux palettes lorsqu'on met le balancier en place; la palette d'en-bas passant auprès du trou de la roue de rencontre, prend l'huile dont ce trou est rempli; & les dents de la roue de rencontre agissant sur cette palette emportent l'huile qui s'y arrête, y attirent les atômes, dont le broyement ronge la verge: pour prévenir cet esset, il ne saut pas percer en entier le trou du pivot de la roue de rencontre, mais le saire soncé (ou le recouvrir).

627. Il arrive aussi que la palette d'en-bas étant trop près du pivot, l'huile qui est dans le trou de celui-ci se communique à la palette; dans ce cas il saut reculer la palette autant qu'il est possible, asin de ménager un tigeron qui éloigne

l'huile de la palette.

628. C'est un très-grand désaut aux Montres à cylindre de ne pouvoir marcher sans huile; car l'huile changeant continuellement de fluidité, les frottements varient selon cette mobilité de l'huile; & lorsque l'huile est coagulée, la Montre arrête.

629. C'est une très-mauvaise méthode que de souder les assiettes des verges du balancier à l'étain; elles sont sujettes à se déranger; il faut les souder comme les assiettes des pi-

gnons, avec de la foudure d'argent.

630. Lorsque l'on trempe les pignons, ils se courbent ordinairement; pour les redresser, les Ouvriers se servent d'un marteau tranchant, ce qui est une mauvaise méthode; car dès que les marques du marteau sont enlevées, ils se recourbent de nouveau : il vaut beaucoup mieux redresser un pignon par les pointes que l'on lime & rejette de côté jusqu'à ce que le pignon soit droit.

631. Il faut employer du cuivre bien pur, net & battu, pour reboucher les trous des pivots; les pivots doivent être un peu faits en pointe, à peu près de la forme de l'écarissoir &

alaisoir.

632. On pourroit essayer si, en faisant rouler les pivots de balancier dans des trous faits avec du métal de timbre d'Angleterre, cela ne diminueroit pas le frottement.

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXIII. 197

633. Voilà en gros les soins d'exécution que l'on doit employer pour réparer les Montres: une partie de ces soins peuvent aussi s'appliquer aux finissages; ils sont ici placés sans ordre: je laisse le soin aux Ouvriers de les mettre en leurs places. Lorsqu'on a ainsi revu & examiné une Montre, il saut la nettoyer bien proprement avant d'en rassembler toutes les parties.

#### CHAPITRE XXXIII.

Examen des causes qui font arrêter & varier les Pendules.

634. JE DIVISERAI CE Chapitre en deux Parties: la premiere traitera des causes qui sont arrêter les Pendules; la seconde de celles qui les sont varier.

#### PREMIERE PARTIE.

635. Une Pendule arrête, 10, lorsque la force motrice n'est pas proportionnée à la grandeur des arcs de vibration que fait décrire l'échappement au Pendule ou lentille.

636. 2°, Lorsque les roues son grandes & pesantes; & que les frottements qu'elles causent sur leurs pivots détruisent une trop grande partie de la force motrice, qui devient trop petite, comme dans la premiere remarque.

637. 3°, Une Pendule arrête lorsque les engrenages sont mal saits, & que la sorce motrice se perd par les chûtes, ou se détruit par les accotements, ou qu'un engrenage n'a pas assez de jeu.

638. 4°, Lorsque les pivots des dernieres roues sont trop gros, & que les frottements qu'ils causent diminuent une trop grande partie de la sorce motrice.

### 198 Essai sur l'Horlogerie.

639.5°, Lorsque les pivots des roues sont trop justes dans leurs trous, soit par les saletés ou l'épaissiffément des huiles, soit par les trous de pivots qui sont trop petits; dans l'un ou dans l'autre cas, la force motrice étant détruite, n'est plus assez grande pour entretenir la vibration du Pendule.

de maniere que les portées des pivots font trop grands; de maniere que les portées des pivots entrent ou creusent ces trous, & causent des frottements considérables qui détrui-

fent la force motrice.

641. 7°. Une Pendule arrête, lorsque l'échappement est mal fait, lorsqu'il accroche, lorsqu'il est trop juste, ou qu'ayant trop de chûte, toute la force de la roue n'est pas employée à le faire mouvoir; que les arcs de levée sont inégaux; que la force de la roue se décompose, de maniere qu'une partie tend à mouvoir, & l'autre est détruite, ce qui arrive particuliérement dans les échappements à ancre mal faits. Il arrive que cette décomposition de force de la roue sur l'ancre cause des frottements, ce qui ôte le poli des parties, les déchire, &c; dès-lors la force est détruite & la Pendule arrête.

642. Je ne dois pas omettre une cause assez singuliere, qui fait arrêter une Pendule à poids, comme par exemple, une Pendule à secondes, dont les poids & la lentille sont enfermés dans une boîte étroite, comme cela est assez ordinaire. Lorsque le poids ou moteur de la Pendule est suspendu à une fimple corde, il arrive que lorsqu'il est descendu d'environ trois pieds, l'air que met en mouvement la lentille par ses vibrations, agire le poids & lui fair faire des vibrations, lesquelles augmentent au point que le poids parcourt, en sens contraire de la lentille, des espaces aussi grands que le pendule; ce qui agite tellement l'air contenu dans la boîte, que le mouvement de la lentille se détruit insensiblement, & que l'Horloge finit par arrêter. Or on voit que c'est l'air réstéchi par les parois de la boîte, qui cause cette vibration du poids, & que, selon la conformation des côtés de la boîte, le poids vibre lorsqu'il est suspendu de la hauteur de trois pieds, plus haut ou plus bas, selon le point où se résléchit l'air; ce poids se met sur-

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXIII. 199

tout en vibration, lorsqu'il approche d'avoir la même longueur que celle du pendule (a); d'où il suit que l'air seul ne contribue pas aux vibrations du poids, mais que les oscillations de la boîte y ont part: ainsi il est essentiel de sixer très-solidement le point de suspension du pendule, pour qu'il ne puisse pas agiter la boîte: ensin on voit, 1°, que si la boîte étoit sort grande, cette agitation de l'air par la lentille n'auroit pas lieu, je l'ai consirmé par l'expérience; car si l'on ouvre la porte de la boîte, l'air n'est plus réséchi par les côtés, dès-lors le poids cesse de vibrer, & l'Horloge continue de marcher: 2°, que plus les arcs parcourus par la lentille seront grands, & plus l'air en sera agité: 3°, que si l'on sixe le poids de maniere qu'il ne puisse vibrer, le mouvement de la lentille ne sera plus interrompu, & la Pendule n'arrêtera pas: cela est encore confirmé par l'expérience.

643. Il y a donc deux moyens de prévenir cet arrêt de l'Horloge: le premier, en empêchant l'action de l'air sur le poids; pour cet effet, il ne faut qu'attacher à la boîte une espece de tuyau de ser blanc, au travers duquel puisse simplement descendre le poids: le second, c'est de moussier le poids; ainsi il sera suspendu de maniere qu'il ne pourra pas vibrer & qu'il restera immobile, puisqu'il sera suspendu par deux points: mais cela n'étant pas encore sussissant, on placera, entre la lentille & le poids, une planche mince un peu inclinée à la verticale; le poids en descendant appuyera légérement sur cette planche, en sorte qu'il ne pourra plus vibrer ni interrompre le

mouvement du pendule.

644. Enfin une cause d'arrêt des Pendules est la diminution de la force du ressort & de l'épaississement des huiles sur les spires du ressort, ce qui retranche de la sorce & sait arrêter le pendule.

645. Après avoir parlé en gros des causes d'arrêt des Pendules, il est à propos de dire deux mots des moyens propres

a C'est par le même méchanisme que là l'unisson raisonnent aussi sans qu'on y lorsqu'on fait raisonner une corde d'un instituuche.

grument de musique, toutes celles qui sont

#### 200 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

à les corriger ; pour cela il faut d'abord chercher, par l'examen de chaque partie, quelle est celle qui cause l'arrêt.

& les rendre légeres, donner la liberté requise aux pivots, de maniere que les roues tournent aisément; refaire les engrenages, s'ils sont mauvais; ôter les accrochements ou les chûtes de l'échappement; rendre les levées de l'échappement uniformes & égales; repolir les parties de l'échappement, si elles sont creusées; nettoyer les ressorts, si c'est une Pendule à ressort; remonter ainsi le rouage & le faire marcher.

647. Pour s'affurer que la force motrice n'est pas trop petite pour le régulateur, on remontera le ressort d'un demitour, & on menera la lentille, de maniere que les dents de la roue d'échappement ne fassent que passer, & l'on abandonnera le pendule à lui-même: si le pendule ainsi mis en mouvement, continue de marcher, on sera sûr que l'Horloge n'arrêtera plus, & que la force motrice est sussissante; si au contraire l'Horloge s'arrête, c'est une marque qu'il n'y a pas assez de force motrice, ou, ce qui revient au même, que les arcs que sait parcourir l'échappement sont trop grands, ou la lentille trop pesante relativement à la force motrice.

648. Le meilleur moyen qu'on puisse employer pour lever cet obstacle, lorsque les arcs des vibrations sont sort grands, c'est de les diminuer: pour cet esset, on donnera une moindre inclinaison à la piece d'échappement; & si les arcs de levée ne sont pas sort grands, & que la lentille soit trop pesante, on peut, dans les ouvrages ordinaires, diminuer la lentille; car pour les Horloges à secondes ou qui sont construites sur ce principe, la pesanteur de la lentille est une chose sacrée

à laquelle on ne doit jamais toucher.

649. Il y a un troisieme moyen d'empêcher l'arrêt d'une Pendule, lorsque toutes les causes internes sont corrigées, & que c'est par le manque de force du moteur: c'est d'en augmenter la force; mais on doit être bien circonspect pour l'employer; car en géneral c'est celui auquel ont recours les ignorants, & c'est celui aussi qui tend davantage à détruire la machine

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXIII. 2011 machine, puisque plus la force motrice est grande, & plus aussi la pression sur les pivots augmente; par conséquent les frot-

tements en sont plus grands.

#### REMARQUE.

650. Une chose très-essentielle dans toutes les machines quelconques & singuliérement dans celles d'Horlogerie, c'est de proportionner la solidité des pieces à l'effort qu'elles ont à vaincre. Lorsqu'une machine est bien composée, il faut y joindre ce rapport; car sans cette précaution elle remplit trèsmal ses effets: cette conoissance tient à deux choses; la premiere, au calcul de l'effort ou action de chaque partie de la machine; la seconde, à la force que peut soutenir un métal donné, de telle dimension, &c. J'ai vu des Horloges de M. Rivaz, dont la fourchette étoit si mince & si flexible, que l'action du rouage, au lieu de se communiquer au Pendule, se consumoit à faire fléchir & courber la fourchette, en sorte que l'Horloge arrêtoit; & en y substituant une fourchette plus solide, elle marchoit. En donnant la solidité convenable aux rouages & pieces quelconques d'une machine, il faut éviter un autre défaut; c'est de ne pas donner plus de masse qu'il n'est besoin, afin de ne pas augmenter les frottements inutilement. Par rapport aux frottements, il faut, pour les rendre constants, proportionner la longueur & la grosseur des pivots à la pesanteur des roues & à la force qui les meut; ainsi la premiere roue d'un rouage qui doit avoir de gros & longs pivots, doit être forte relativement à l'action de la force motrice; & les autres roues doivent diminuer à proportion de la diminution de la force. Il faut sur-tout appliquer cette Remarque aux verges de Pendule, construites pour corriger les effets du chaud & du froid : & c'est ce que nous serons dans la seconde Partie de cet Ouvrage: nous y ferons voir que la bonté de ces sortes de verges dépend singuliérement du rapport de leur grosseur avec le poids de la lentille. L'Horloge marine que nous avons construite, a servi à nous confirmer de plus en plus la nécessité de ces combinaisons. Venons maintenant aux causes de variations des Pendules.

# SECONDE PARTIE.

# Des Causes de variations des Pendules.

651. Il faut distinguer les causes des variations des Pendules & les considérer sous divers points de vue : il y a des causes de variation qui sont produites par la mauvaise exécution des Pendules; & il y en a qui sont nécessairement attachées à la nature même des Horloges. Il est donc à propos de diviser cet article en deux sections: la premiere traitera des variations propres aux Pendules: la seconde, de celles qui sont causées par l'emploi des mauvais principes & des mauvaises exécutions.

# I. Des variations produites par la nature même de l'Horloge.

652 La lentille ou pendule, comme on l'a dû remarquer en plusieurs endroits de cet ouvrage, est le régulateur d'une Horloge; ainsi la justesse de l'Horloge dépend de la constance des vibrations du Pendule, & celles-ci dépendent des différentes longueurs de la verge qui porte la lentille : l'uniformité des vibrations dépend encore du plus ou moins de résiftance qu'éprouve la lentille dans l'air : enfin les temps des vibrations dépendent encore de l'uniformité du moteur & de la force transmise par la derniere roue au régulateur. On sait par expérience, que tous les corps s'allongent par le chaud, & s'accourcissent par le froid; & qu'ainsi une lentille fait des vibrations plus lentes lorsqu'il fait chaud, & plus promptes quand il fait froid: on fait aussi par l'expérience du barometre que l'air est plus ou moins pesant, & chargé de parties qui résistent au mouvement des corps qui s'y meuvent; ainsi le pendule d'une Horloge fait des vibrations plus ou moins grandes, selon qu'il trouve plus ou moins de résissance dans l'air: cette derniere cause ne doit s'entendre ou s'appliquer qu'aux Pendules dont les lentilles sont grandes, légeres, & qui parçourent de grands arcs.

### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXIII. 203

- 653. Enfin le rouage d'une Horloge agissant dans le moment actuel avec une certaine sorce sur le régulateur, cette force changera au bout de quelque temps par les frottements, & par les épaississements des huiles; mais les vibrations du pendule sont plus grandes ou plus petites, selon que la sorce transmise au régulateur est plus ou moins grande; ce qui change l'étendue de ces vibrations.
- 654. Enfin les Pendules varient par les inégalités de la force motrice, lorsque celle-ci est un ressort.

655. Il faut observer que ces causes de variations que nous venons de remarquer & qui sont inséparables de la nature des Pendules, peuvent être diminuées considérablement.

656. 16, En appliquant à l'Horloge un pendule composé, qui corrige les effets du chaud & du froid sur la verge : nous traiterons cette matiere fort au long dans la seconde Partie.

657. 2°, En faisant une lentille pesante qui ait peu de

surface & beaucoup de solidité.

658.3°, En tenant les roues qui composent le rouage de l'Horloge fort petites & légeres, relativement à l'effort qu'elles ont à vaincre, on réduira les frottements à la moindre quantité.

659. 4°, En donnant au moteur une force seulement capable d'entretenir le mouvement du Pendule, & en rendant cette force constante.

# II. Des causes de variations des Horloges, produites par la mauvaise construction & la vicieuse exécution.

660. Les Pendules ordinaires sont tellement disposées; que tout concourt à les saire mal aller, & que tous les vices sont accumulés. En effet, une lentille légere qui a beaucoup de surface, peu de pesanteur, qui parcourt de grands arcs, & est suspendue par un sil, est le régulateur ordinaire d'une Horloge à ressort: or une lentille légere obéit aisément à l'impression du moteur; ainsi un ressort agissant avec des degrés de sorce dissérents, selon qu'il est au haut ou au bas, le pendule doit

# 204 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

alternativement décrire de grands & de petits arcs, selon les impressions du moteur, & doit par ce moyen faire avancer ou retarder l'Horloge. Voyez seconde Partie, les Chapitres XVI & XVII qui traitent des Horloges à ressort.

66 i. Les différentes résissances de l'air seront infiniment plus d'effet sur une lentille légere qui décrit de grands arcs,

que sur une lentille pesante.

662. Une telle lentille suspendue par un fil éprouve des variations causées par l'humidité & la sécheresse de l'air, ce qui allonge ou raccourcit le pendule & le fait avancer ou retarder.

663. La verge du pendule dans les Horloges à ressort ordinaires, est un sil de ser très-slexible & facile à courber, de sorte que sa longueur est plus ou moins grande, selon que le sil de ser est plus ou moins droit; par conséquent en faisant nettoyer une Horloge qui étoit réglée, (quoique la verge ne sût pas droite) si celui qui nettoye la Pendule s'avise de redresser cette verge, l'Horloge ne sera plus réglée.

664. Si les trous du coq, au travers duquel passe la soie qui suspend la lentille, sont trop grands, le point de suspension sera variable, & changera selon que la lentille décrira

de plus grands ou de plus petits arcs.

665. Les engrenages dans les Horloges ordinaires sont faits avec une très-grande négligence: des petits & de gros pignons, des engrenages trop soibles, de trop sorts, des courbes, des dents inégales, &c, des roues mal rondes, &c. Tels sont construits la plûpart des ouvrages: les Ouvriers s'imaginent que la lentille doit corriger toutes les inégalités qui en résultent, ce qui seroit en effet, si le régulateur étoit puissant; mais ceux qui négligent ainsi des parties essentielles d'une machine, ne sont pas en état d'entendre comment doit être le régulateur.

666. Dans la même machine on trouve, outre les défauts précédents, de grandes roues, pesantes, peu nombrées; à indifféremment; des gros & des petits pivots, qui ne sont jamais proportionnés au poids des roues & à leur vîtesse. De-là résultent de très-grands frottements: les huiles qui se dessechent

### Premiere Partie, Chap. XXXIV. 205.

plus vîte par les petites parties de matiere que le frottement détache des trous & des pivots; de-là s'ensuivent les inégalités de la force transmise au régulateur; les grands & petits arcs de la lentille, & par conséquent les temps différents des

vibrations, l'avance ou retard de la Pendule.

667. Enfin les échappements de ces machines sont aussi mal disposés que le reste: des roues d'échappements mal rondes, inégales, dont les dents ne sont ni adoucies ni polies, & qui sont sur l'échappement l'esset d'une lime; les inégalités de levée; une partie de la force de la roue déchappement détruite sans tendre à mouvoir; les chûtes qui creusent les pieces d'échappement; la force perdue par les chûtes, sorce qui ne tend qu'à détruire: de-là naissent encore des impressions dissérentes sur le régulateur, des variations, &c.

668. Je n'ai fait que parcourir & indiquer les causes de variations des Horloges à Pendules; s'il eût fallu m'arrêter sur chacune, cela m'auroit mené trop loin; d'ailleurs les principales parties seront traitées dans la seconde Partie de cet Ouvrage.

#### CHAPITRE XXXIV.

# De la maniere de juger des nouvelles productions en Horlogerie.

669. C'est un malheur pour les bons Artistes Horlogers; que le Public ne puisse juger du mérite de leurs productions, et qu'il evalue orginairement de telles machines, non selon leur mérite propre, mais selon le point de vue où l'Auteur les lui présente. Or soit ignorance de la part de l'auteur, soit enthousiasme pour ses découvertes imaginaires, soit ensin mauvaise soi, chaque piece nouvelle qu'on publie est annoncée comme une merveille; en sorte que si l'expérience ne démen-

### 206 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

coit pas ces expressions ampoulées, on seroit tenté de croire que par le nouveau chef-d'œuvre que l'on vante, l'Horlo-

gerie est portée à son dernier point de perfection.

670. Or il arrive de-là que le Public qui croit aisément ces miracles, achete ces nouveautés, & finit par en être dupe; que souvent le fabricateur de ces choses singulieres acquiert une réputation qui le conduit à vendre beaucoup, & par conséquent à augmenter sa fortune, de sorte que d'autres cherchent à s'enrichir en suivant la même route, qui est très-facile; c'est-à-dire, en faisant de mauvaises machines qui en imposent aux ignorants; & on néglige ainsi insensiblement les moyens qui constituent la justesse. En esset, si l'on compare ces nouvelles Montres ou Pendules de dissérents échappements, à un mois, à un an, &c; si, dis-je, l'on compare ces Montres & Pendules avec celles qu'on faisoit il y a vingt ans; on verra que du côté de la justesse on n'a presque rien acquis: ce qu'on a gagné a été de faire des choses singulieres.

671. Il me paroît cependant qu'il eût été préférable de laisser là toutes ces idées d'inventions nouvelles, & de cher-

cher plûtôt à faire de bonnes machines.

672. Il feroit donc à souhaiter que le Public pût juger lui-même du mérite de chaque invention, & distinguer l'Artiste du Charlatan: pour cet esset, il seroit à propos de bien établir en quoi consiste la justesse des Montres & de quoi elle dépend; quelles sont les causes des variations qui sont nécessairement attachées, non à la construction, mais à la nature même de la Montre: en comparant ainsi une Montre d'une construction particuliere avec les principes sondamentaux sur lésquels les Montres doivent être construites, on pourroit pour lors décider de sa bonté.

Montre, il est donc à propos d'en comparer chaque partie avec celles qui sont en usage, & avec les principes établis; & de voir si l'on a diminué ou évité quelqu'une des causes d'inégalité, ou si, en voulant en retrancher une, on n'a pas augmenté une autre, &c :- en procédant de la sorte, on jugera

### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXIV. 207

avec justesse du progrès de l'art, & on ne sera pas la dupe des avantages apparents que savent si bien présenter les fairseurs de nouvelles machines.

674. En réduisant ainsi ces productions à leur juste valeur, les Artistes s'attacheront davantage à faire des choses réellement bonnes; le Public ne sera pas trompé, & l'art se perfectionnera. Je conviens que, pour bien juger d'une machine; il saut être Artiste, & que le nombre en est assez rare; mais en faisant appercevoir aux Ouvriers la route qu'ils doivent suivre pour faire de bons ouvrages & pour en pouvoir juger, & au Public jusqu'à quel point il doit compter sur l'annonce d'un nouvel ouvrage, ce sera déja avoir fait un pas pour leur apprendre à juger sainement.

675. Enfin le temps fera le reste; car à mesure que l'Horlogerie se multipliera, on acquerra de nouvelles connoissances;

le Public s'accoutumera à en juger par lui-même.

676. En attendant que ce Public veuille s'instruire & prendre une teinture d'Horlogerie pour décider par lui-même comme il fait pour les ouvrages de Peinture, il est à propos de lui indiquer comment il peut estimer une nouvelle composition de Montre ou de Pendule; je l'ai déja prévenu qu'il faut se défier de tous les avantages apparents présentés par an Auteur, quel qu'il soit; car, ou cet Auteur s'aveugle sur son ouvrage, ou il veut tromper; les approbations de l'Académie même ne doivent pas toujours servir de fondement pour fixer la bonté d'une machine; car quoiqu'il y ait des Membres de l'Académie très en état de juger des pieces d'Horlogerie, ces Messieurs, pour favoriser les progrès des Arts, sont obligés de louer les Artistes qui leur présentent de nouvelles choses. quand même elles ne seroient pas toujours honnes. Les Artistes d'ailleurs ont l'art de faire valoir les approbations de l'Académie, comme si elles romboient sur la totalité de l'ouvrage, tandis qu'elles ne roulent ordinairement que sur quelque changement dans une piece; & comme si cette approbation étoit l'effet de l'admiration de cette Compagnie, à la vue & après l'examen de la machine qu'on lui a présentée, tandis que ce n'est qu'une espece d'encouragement qu'elle prétend donner à l'Auteur; pour l'engager à perfectionner de plus en plus l'art relatif à cette machine.

677. On ne peut s'en rapporter au jugement d'un Horloger, sur la production de son Confrere; car son intérêt & son amour-propre le sera dépriser ce qu'il n'a pas sait, & souvent son ignorance le met hors d'état de juger; mais voici la seule maniere non équivoque de n'être pas trompé par l'Auteur d'une nouvelle composition (que je suppose honnête homme & de bonne soi); c'est de suspendre son jugement sur une pareille machine, & d'attendre, pour en faire l'acquisition, que l'enthousiasme d'Auteur se soit refroidi, & qu'il voye son invention sous son vrai point de vue.

678. Enfin il faut attendre qu'une nouvelle machine soit adoptée & imitée par les bons Artisses; pour lors on peut hazarder l'achat d'une pareille machine, (soit Montre ou Pendule), dont les principes différent de ceux qui étoient pré-

cédemment reçus.

679. En suivant cette méthode, on verra ainsi quantité de nouvelles productions ne saire que paroître par leurs annonces seules, & ne durer que comme des étincelles qu'on a à peine le temps d'appercevoir : cette méthode d'apprécier une nouvelle ou une prétendue découverte est même la seule à suivre ; car il est rare que plusieurs habiles gens se trompent; & malgré la prévention contre tout ce qu'ils n'ont pas sait; ils adopteront ensin des méthodes qui ne sont pas les leurs; pour peu qu'ils les trouvent avantageuses pour la persection de leurs ouvrages.

680. Il faut remarquer, par rapport aux ouvrages d'Horlogerie, qu'il ne suffit pas d'établir de bons principes, qu'il
faut encore que l'exécution en soit facile, & que toutes les
parties soient solides, en sorte que les Ouvriers ordinaires
puissent nettoyer une Montre sans risque de la détruire, &
même refaire les pieces qui pourront avoir éprouvé quelque
accident. Ces conditions sont d'une nécessité indispensable
dans les Montres sur-tout, dont l'usage devient efsentiel dans

e de la des

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXIV. 209

les voyages, & que nous envoyons chez l'Etranger: or si une Montre est composée de sorte que l'exécution en soit dissicile, il arrivera que passant entre les mains d'un Ouvrier médiocre, celui-ci, au lieu de la raccommoder, l'estropiera, & que ce sera une Montre perdue pour celui à qui elle appartient; il en résultera à la longue un dégout pour l'Horlogerie, de maniere qu'une Montre de Geneve & de Suisse sera présérée à celle d'un habile homme, & que notre Horlogerie

Françoise sera détruite.

681. Il est donc essentiel pour le bien de l'art, & pour celui du Public, que les Horlogers s'appliquent à faire de bons ouvrages, solides & de facile exécution; mais il est aussi essentiel de faire observer au Public, qu'il n'est pas possible qu'un Artiste fasse de bons ouvrages sans que le prix en augmente, & que la perfection d'un ouvrage entraîne nécessairement un plus haut prix; ensin qu'il n'y a pas moins de disférence d'une Montre mal faite à une bonne, que d'un méchant tableau à celui d'un grand Maître: or réduire tous les ouvrages d'Horlogerie à une même valeur, & n'en faire aucune dissérence, c'est obliger les habiles gens à faire de mauvais ouvrages.

682. Le Public a été si souvent abusé & trompé par l'exposé de la simplicité d'une Montre ou Pendule, qu'il est à propos de faire entendre en quoi consiste la simplicité d'une

machine.

683. Ce n'est point en diminuant le nombre des pieces qu'on simplisse une machine; c'est seulement en diminuant les essets : or si l'on retranche des pieces & que les essets soient les memes, il faudra qu'une même piece produise plusieurs essets (souvent opposés); dès-là cette piece devient difficile à exécuter, en sorte que le moindre changement dans la machine lui sera manquer son esset, la piece même étant saite avec des soins extrêmes; & cela sera à plus sorte raison, si elle est mal exécutée: or cela ne seroit pas arrivé si l'on eût conservé l'ancien méchanisme; car il y a une composition propre à chaque machine, au-delà de laquelle il est dangereux 1. Partie.

#### 210 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

d'aller; ainsi ce qu'on gagne en simplicité, on le perd en solidité & en facilité d'exécution: on peut donc se désier avec raison de la plupart de ceux qui annoncent, qu'ils ont simplisé une machine, tandis qu'ils n'ont fait qu'en dénaturer

les effets & les rendre moins solides.

684. Par exemple, qui retrancheroit une roue d'une Montre, dont le balancier doit battre le même nombre de vibrations qu'elle battoit auparavant, & diroit l'avoir simplifiée, seroit cru du Public, & en imposeroit cependant, ce qu'il est aisé de prouver. Soit (Planche VI, fig. 2), la Montre en question, de laquelle on retranche la petite roue moyenne D, (cette Montre bat 14400 vibrations par heure); les nombres de dents de ces roues sont de la roue C, 60 dents, & le pignon b, où elle engrene, 6; la roue D, 48, le pignon c, 6; la roue E porte 42 dents, & le pignon e de la roue R (fig. 5) où elle engrene a 7 dents; la roue R a 15 dents; la fomme des dents des roues & pignons fera 184 dents : or en retranchant la roue D de maniere que la Montre ne soit plus composée que des roues C, E, R, (fig. 2 & 5) & des pignons c, e, les nombres des roues C, E, R deviendront la roue C, de 96 dents, le pignon c,  $\delta$ , la roue E, 70, le pignon de rencontre 7; enfin la roue de rencontre R aura 45 dents; la somme des dents de ces roues & pignons sera donc 224; ainsi en retranchant une roue D, loin de simplifier la Montre, elle ne fera que le même effet qu'elle faisoit auparavant, qui est de faire battre 14400 vibrations par heure, & le rouage sera composé de 40 dents de plus qu'il n'avoit auparavant; & si les dents des nouvelles roues C, E, R font de la même grosseur que celles des roues C, D, E, R, ces roues C, F, R devroient être fort grandes; en sorte que la pesanteur de ces trois roues surpassera celle de 4 roues; or les vîtesses de ces deux rouages seroient les mêmes; ainsi le rouage supposé simplifié auroit par-là plus de frortement, conséquemment il en résulteroit de plus grandes variations dans la machine, &c. C'est ainsi que très-souvent les machines qu'on dit être plus simples, font en effet plus composées ot moins bonnes.

🏄 جهالاند الله

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXV. 211

toutes les fois que l'on verra dans une Montre une augmentation d'ouvrage qui ne tendra pas à la rendre meilleure, ou à en augmenter les effets, on pourra décider à coup sûr que celui qui l'a faite est un ignorant, qu'il est de mauvaise foi & qu'il veut en imposer aux personnes qui ne s'y entendent pas.

#### CHAPITRE XXXV.

# Des Barometres & Thermometres à Aiguille.

686. Quoique les Barometres & les Thermometres n'entrent que comme accessoire ou d'ornement dans les Pendules, nous avons cru que beaucoup de personnes seroient curieuses de savoir le méchanisme des Barometres & Thermometres à aiguille, dont on fait actuellement usage, & comment on doit les exécuter : c'est par cette raison que nous en parlons ici.

Du Barometre.

687. Le Barometre est un instrument qui sert à indiquer la pesanteur & l'élasticité de l'air: Toricelly est l'inventeur du Barometre simple. Le Barometre simple est un tuyau de verre de trente pouces de longueur, ouvert par l'extrémité insérieure & sermé hermétiquement par la supérieure; on le remplit de mercure par son ouverture, puis on le renverse de sorte que cette ouverture soit plongée dans un vase où il y ait assez de mercure pour la recouvrir: ou bien c'est un tuyau recourbé & évasé en sorme de siole du côté de l'ouverture, asin qu'étant rempli de mercure, puis renversé, de sorte que restant perpendiculaire à l'horizon, l'extrémité bouchée étant placée en haut, le mercure qui reste dans la siole sasse le même esset que le vase dont on vient de parler.

Ddij

#### 212 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

688. La hauteur moyenne de la colonne du mercure qui reste suspendue dans le tuyau ou tube, comptée depuis son sommet jusqu'au niveau du mercure qui reste dans le vase ou dans la stole, est à Paris de 27 pouces 9 lignes environ. Cette hauteur varie selon l'élévation des lieux: par exemple, sur le bord de la mer elle est de 28 pouces; & elle devient d'autant plus petite que l'on est plus élevé au-dessus du niveau de la mer sur les hautes montagnes, comme les Alpes ou les Pyrénées, elle n'est que de 18 à 19 pouces. Dans un même lieu le mercure monte & baisse, selon les variations de l'atmosphere, c'est-à-dire, selon que l'air est plus ou moins chargé de vapeurs, selon les vents, &c. C'est cette propriété du Barometre qui sert à prévoir le beau temps & la pluie, usage ordinaire du Barometre.

689. Le tube doit être assez long, pour que la colonne de mercure aboutisse au bout qui est fermé : il doit rester un intervalle aussi parsaitement purgé d'air qu'il est possible, sans quoi la colonne de mercure se tiendroit d'autant moins haute, & les variations de l'atmosphere seroient marquées d'autant moins régulierement qu'il y auroit plus d'air contenu dans cet espace.

690. Le vase ou la fiole qui est au bout inférieur du tube doit avoir un diametre environ dix sois plus grand que celui du tube; c'est sur la surface du mercure que contient ce vase ou bouteille que l'atmosphere sait une pression dont la quan-

tité détermine la hauteur de la colonne suspendue.

691. Pour rendre plus sensibles les variations du Barometre, les Physiciens en ont construit dissérentes sortes, asin de pouvoir estimer le moindre changement qui arrive dans l'air: nous nous contenterons de rapporter celui dont l'invention est attribuée au Docteur Hoock, renvoyant ceux qui destreront s'instruire de cet objet aux ouvrages de Musschenbroek, où cet excellent Physicien a traité fort au long de ce qui concerne le Barometre, & les causes de ses variations: on peut aussi consulter le Docteur Desaguiliers.

692. ABC (Planche XIV, fig. 6) représente le tube de ce

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXV. 213

barometre à cadran & à aiguille; ce tube recourbé par en bas porte le cylindre C, de même grosseur que le cylindre supérieur A; la longueur totale de ce tube est de 36 pouces, le diametre des cylindres doit être environ de 5 lignes, celle du tube de 8 lignes; par ce moyen on réduit beaucoup les frottements que cause le mouvement du mercure contre les parois du tube : ainsi le moindre changement dans l'air fait monter ou descendre le mercure, sur-tout si l'espace qui reste au dessus du mercure dans le cylindre supérieur est bien vuide

d'air, & que le mercure soit bien pur.

693. Lorsque le Barometre ordinaire parcourt 2 pouces; celui-ci n'en parcourt que la moitié; car les deux cylindres étant de même grosseur il arrive que, lorsque le mercure contenu dans le cylindre inférieur descend d'un pouce, le mercure contenu dans le cylindre supérieur monte d'un pouce, & comme la hauteur de la colonne se mesure depuis la surface du mercure du tube inférieur, la colonne est devenue par ce changement de 2 pouces plus grande qu'elle n'étoit, quoiqu'elle n'ait parcouru qu'un pouce; si donc on plaçoit une Echelle à côté d'un des cylindres, il faudroit qu'elle sût graduée par des divisions ou parties, moitié plus petites que celles du Barometre ordinaire; mais on n'employe ce tube de Barometre que pour saire mouvoir une aiguille sort grande qui augmente considérablement l'espace parcouru & rend sensible le moindre changement ou mouvement du mercure.

694. Pour cet effet, on fait poser sur la surface du mercure du cylindre insérieur un petit poids sait de bois de ser ou d'ébene dont le poids est d'environ 36 grains: ce poids est attaché à un bout d'un sil de soie, dont l'autre bout tient à une poulie D à deux rainures vue en plan (sig. 6), & en prosil (sig. 8); l'autre bout de ce sil est attaché à la rainure sur laquelle il s'enveloppe. La seconde rainure de cette poulie porte un sil pareillement attaché à un trou percé au sond de la rainure, l'autre bout de ce sil porte un contre poids f, dont la pesanteur doit être moitié du poids qui pose sur le mercure, c'est-à:

dire, de 18 grains, sorsque le poids est de 36.

#### 214 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

695. La poulie est fixée sur un axe ou tige qui porte deux pivots, dont l'un roule & est saillant dans une plaque qui porte un cadran, tel que celui (fig. 7), ce pivot prolongé porte une aiguille semblable à celle (fig. 7). L'autre pivot de l'axe de la poulie roule dans un trou sait à un pont, ce qui

forme une cage à cette poulie.

696. La circonférence du fond de la rainure de la poulie doit être exactement d'un pouce & demi pied de Roi; pour l'exécuter juste de cette grandeur, il faut faire un nœud à un sil ou soie de la grosseur que l'on doit employer pour porter les poids; on coupera le sil au-dessus du nœud, en sorte qu'il ait exactement i pouce \(\frac{1}{2}\) de longueur; on diminuera la rainure de la poulie jusqu'à ce que le bout du sil se joigne au nœud; par ce moyen, si l'on divise le cadran en trois parties, chacune correspondra aux divisions du Barometre ordinaire; car tandis que le Barometre ordinaire parcourt 3 pouces, celui à aiguille parcourera i pouce \(\frac{1}{2}\), c'est-à-dire, que l'aiguille fera une révolution.

697. Ainsi en marquant sur le cadran 26, 27, 28 & 29 pouces, si lorsque le Barometre ordinaire est sur 28 pouces, on tourne l'aiguille sur les 28 pouces du cadran; quand le Barometre ordinaire marquera 27 pouces, l'aiguille de celui à aiguille sera sur les 27 pouces. On peut diviser l'intervalle entre chaque pouce du cadran en 12 parties, qui représentent des lignes; & si ce cadran a, je suppose, 8 pouces de diametre ou environ 24 de circonférence, on pourra encore subdiviser l'intervalle entre chaque partie qui représente les lignes en 12 autres parties, qui représenteront des douziemes de lignes.

698. On place ordinairement à Paris, sur le 28e pouce du Barometre, le temps variable; on peut le placer de même sur le cadran, & ainsi des autres époques de la pluie & de beau temps, comme sur le Barometre commun; comme on peut aussi placer une aiguille ou index qui tourne à frottement, que l'on fera tourner à la main, & qu'on placera à la même divission où est actuellement l'autre aiguille; de cette maniere on

saura combien le Barometre varie d'un instant à l'autre.

699. La petite partie saillante g du tube sert à le remplir; pour cet effet, on renverse le tube de haut en bas, & au moyen d'un entonnoir de verre, en versant le mercure bien pur, il descend & remplit le cylindre & en chasse l'air; mais pour mieux purifier le mercure, il faut le faire chauffer, & introduire dans le tube un petit fil de fer qui descende jusqu'au fond du cylindre: à mesure que le mercure s'échauffera, on fera tourner le fil de fer, ce qui fera sortir l'air du tube; on fera ainsi bouillir le mercure jusqu'en a, alors on mettra du mercure en remplissant le tube jusqu'en g; mais il faut avoir attention de ne pas introduire de mercure pendant que le tube & le mercure qu'il contient est chaud, parce qu'il feroit casser le tube; ensuite on scellera la partie & dont on s'est servi pour introduire le mercure : on peut se contenter de faire entrer un petit bouchon de liege dans cet orifice & de le sceller avec de bonne cire d'Espagne; mais le mieux est de le sceller à la lampe avec un chalumeau, parce que le verre, en se fondant, bouchera l'ouverture g.

700. Cela étant fait, on renversera le tube, & pour lors le mercure contenu dans le tube supérieur descendra, & la colonne se mettra en équilibre avec l'atmosphere: si le mercure descend trop bas dans le tube, on en fera entrer de nouveau par le cylindre inférieur, asin que le mercure se trouve placé à peu près dans le milieu de la longueur des cylindres, comme on

le voit en c fig. 6.

# Du Thermometre à Aiguille.

701. La figure 7 représente un Thermometre à aiguille & cadran, que je composai en 1756: le méchanisme est le même que celui du Barometre; mais le tube dissere de celui de Thermometres ordinaires, en ce qu'il est ouvert pour y introduire un petit poids qui pose sur le mercure.

702. Le tube ou cylindre de ce Thermometre a 3 lignes de diametre, il est rempli de mercure depuis b jusqu'en a, le surplus des tubes recourbés est rempli d'esprit-de-vin, dont la dilatation est plus grande que celle du mercure. J'ai donné cette

forme aux tubes, afin de rendre le Thermometre plus fensible aux moindres changements de l'air, & j'ai donné par ce moyen plus de surface : on voit que l'air étant plus froid le mercure descend ainsi que le poids, ce qui fait tourner la poulie & l'aiguille que son axe prolongé porte.

703. Cette aiguille marque sur le cadran B C les degrés de température, de la même maniere que le mercure ou l'esprit-de-vin du Thermometre ordinaire le fait sur une échelle

graduée.

704. Ce cadran est divisé en 90 parties ou divisions, que je fais correspondre au Thermometre de M. de Réaumur : pour cet effet, lorsque le tube a b est rempli de mercure, & les cylindres recourbés a, c, d, d'esprit de-vin, je les plonge dans la glace pilée, & après les y avoir laissé assez de temps pour que le mercure & l'esprit-de-vin soient au terme de la glace, je marque sur le tube le point b, où le mercure s'y arrête; je me fers pour cela d'un fil qui enveloppe le tube, & que je fais monter & descendre jusqu'à ce qu'il soit arrêté parfaitement au point où est la surface du mercure; ensuite je place ce tube à côté d'un bon Thermometre gradué selon les divisions de M. de Réaumur; je place l'un & l'autre dans un lieu où la température soit d'environ 12 ou 15 degrés au dessus de la glace; je marque alors, comme pour la glace, & par le même moyen, le point où le mercure y monte; je mesure l'intervalle entre les deux fils ou points donnés; (je suppose cet intervalle de 6 lignes); je fais la proportion & dis: Si pour 15 degrés parcourus par le Thermometre, le mercure est monté de 6 lignes, combien devra-t-il monter pour 90 degrés du même Thermometre? Je trouve 36 lignes: c'est donc le chemin que feroit le mercure dans le tube, tandis qu'un Thermometre selon M. de Réaumur parcourroit 90 degrés. Cette quantité détermine la circonférence du fond de la rainure de la poulie; ainsi en prenant un fil de soie, auquel on donne pour longueur 36 lignes, on fera la circonférence de la poulie de la grandeur requise, si on la diminue jusqu'à ce que ce fil l'enveloppe en entier.

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 217

705. On marquera sur le cadran de ce Thermometre, comme sur ceux ordinaires, chaud, tempéré, froid de tels ou tels lieux, &c.

#### CHAPITRE XXXVI.

# Des Opérations de la main-d'œuvre pour l'exécution des Pieces d'Horlogerie.

706. La matiere que je traiterai dans ce Chapitre sera assez inutile aux Horlogers, puisqu'il n'est ici question que de quelques opérations de la main, objet assez connu aujourd'hui; ainsi asin qu'ils ne me blâment pas de m'être arrêté à des choses qui leur sont très-samilieres, je commence par les prévenir qu'ils peuvent passer ce Chapitre sans le lire. Mais plusieurs Amateurs de Méchaniques m'ayant demandé souvent de joindre à mon Ouvrage quelques-uns des moyens d'exécution que l'on employe en Horlogerie, j'ai cru devoir le faire en leur saveur, & je m'y suis d'autant plus volontiers déterminé, que j'ai vu nombre de personnes nées avec d'heureuses dispositions pour les Méchaniques, & qui n'ont pu cultiver leur talent naturel, saute des secours qu'ils ont cherchés inutilement dans les livres.

707. Je m'arrêterai simplement à l'exécution de l'Horlogerie en Pendule, & me contenterai d'indiquer les principales opérations; mais elles seront suffisantes pour conduire les Amateurs à les appliquer ou à des instruments de Physique & même à l'exécution de petites machines, comme les Montres, sur-tout aidés par l'habitude de résiéchir sur leurs opérations. D'ailleurs, quand même un Amateur voudroit parvenir à faire d'aussi petites machines, il seroit toujours à propos qu'il commençât par l'Horlogerie en grand, par les raisons que nous avons expliquées dans le Discours préliminaire: l'habitude seroit le reste.

I. Partic.

#### 218 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

708. Nous prendrons ici pour exemple, l'exécution d'une Pendule à répétition, en la prenant des la matiere brute & en la conduisant jusqu'au point de lui donner le mouvement; & nous nous arrêterons ensuite à l'exécution de l'échappement à repos de Graham pour faciliter ceux qui desireroient faire une Horloge à secondes: ainsi j'ai choisi ici les machines qui réunissent les principales opérations de l'Horlogerie, & à l'aide desquelles on pourra passer plus loin.

# De la disposition ou plan de la Machine.

709. Avant que d'entreprendre l'exécution d'une machine quelconque, il faut en avoir la distribution arrangée dans la tête, en concevoir bien les effets : alors on en fait le plan,

ce que les Horlogers appellent tracer le calibre.

710. Je suppose donc que l'on veut exécuter une Pendule à ressort à répétition, qui aille 15 jours sans remonter: il faudra en faire le calibre, c'est-à-dire, tracer sur un carton la position de chaque piece de l'Horloge, roues, &c; pour cet esset il faudra rechercher, par les méthodes que nous expliquerons dans la seconde Partie, les nombres convenables à

donner aux roues d'une pareille l'Horloge.

711. On observera, en déterminant ces nombres, qu'il faut tenir les roues les plus petites qu'il est possible, afin de diminuer leur pesanteur & par conséquent les frottements; mais en conservant cependant les dents assez fortes pour l'essort qu'elles ont à vaincre: il est sur - tout essentiel que la roue de barillet soit épaisse & qu'elle ait de grosses dents: en voici à peu près la proportion établie par l'usage. Une roue de barillet du mouvement d'une Horloge à 15 jours qui a 2 pouces de diametre & 2 lignes d'épaisseur, peut porter 80 dents; on pourroit lui en donner un plus grand nombre, mais il seroit dangereux de le faire, non pas que l'on eût à craindre que la simple action du ressort pût les courber ou casser; mais lorsqu'un ressort vient à casser, il arrive très-souvent que par le choc qu'il produit, les dents du barillet, ou celles du pignon dans lequel il

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 219

engrene, cassent; quelquesois même un ressort cassé fait sauter les dents du barillet & du pignon, ou le pivot de la roue de longue tige. C'est par ces raisons qu'il ne saut pas trop nombrer les barillets, ni faire de longues dentures à ces roues & à leurs pignons; il ne saut pas non plus que les dents de la roue & du pignon soient trop vuides: les mêmes observations serviront pour les dents de la grande roue moyenne & du pignon de longue tige; on doit sur-tout en faire usage lorsque le barillet doit servir à un rouage de sonnerie; car alors le ressort moteur doit nécessairement être plus sort, asin de saire frapper le marteau avec sorce sur le timbre; & si un tel ressort vient

à casser, il produit des essets plus violents encore.

7 1 2. Cela entendu, voyons la maniere dont il faut distribuer le rouage de l'Horloge pour la faire aller 15 jours : je suppose que L'on veut le placer dans un cartel, dont l'ouverture de la lunette permet d'employer une cage qui ait 4 pouces de diametre & qui soit ronde; dans ce cas le barillet pourroit avoir environ 2 pouces de diametre (voyez Planche V, fig. 1); car il faut qu'il passe vis - à - vis du pignon de longue tige, lequel doit nécessairement être au centre de la cage pour que les aiguilles soient au centre du cadran, on voit même que le barillet déborde un peu la cage : or dans un barillet de 2 pouces, on peut employer un ressort qui, ayant une force convenable, puisse avoir 6 tours de bande utile; car il faut qu'il fasse dans ce cas 7 tours \frac{1}{4}, pour ne pas le remonter jusqu'au haut & ne pas le laisser développer jusqu'au bas : on aura par ce moyen un ressort, dont l'action sur ce rouage fera moins inégale; pouvant donc faire 6 tours, il faut, felon ce que l'on se propose, que ces six tours de bande utile puisfent faire marcher la machine pendant 15 jours; or on voit que si l'on faisoit engrener la roue de barillet immédiatement dans le pignon de longue tige, la roue de barillet ne pouvant avoir que 80 dents, & le pignon en ayant, je suppose, 6, celui-ci feroit 13 \(\frac{1}{2}\) tours pour un du barillet, lesquels étant multipliés par 6, nombre de tours du ressort, on auroit 80, qui exprimeroit le nombre de tours que la roue de longue E e ii

tige feroit pendant les six tours du barillet: or la roue de longue tige doit porter l'aiguille des minutes, & par conséquent rester une heure à faire un tour; ainsi cette machine n'iroit que 80 heures sans monter, c'est-à-dire, 3 jours 8 heures; on sera donc obligé d'employer une roue intermédiaire C entre le barillet & la roue de longue tige, asin de saire aller l'Horloge 15 jours. Quoique nous ayons parlé assez au long dans notre seconde Partie, de la maniere de trouver les nombres qu'il faut donner aux roues, nous employons ici une méthode simple, pour ne pas interrompre la marche que l'on doit suivre.

713. Il faut chercher combien 15 jours contiennent d'heures, afin de favoir combien en 6 tours de barillet la roue de longue tige doit faire de tours: on multipliera donc 15 par 24 h. & on aura 360, nombre d'heures ou révolutions de la roue de minutes en 15 jours; & pour favoir combien la roue de longue tige fait de tours pour un du barillet, on divifera 360 par 6, & on aura 60; & felon la méthode du Chap. VIII, (feconde Partie) on prendra tous les divifeurs premiers de 60.

7 1 4. Ainsi divisant 60 par 2, on aura 30, lequel divisé par 2 on a 15, qui ne peut plus être divisé par 2; on le divisera donc par 3; on aura 5 pour quotien, & comme 5 n'est divi-

fible que par 5, 5 fera le dernier diviseur premier.

715. On a donc pour divifeurs de 60, 2, 2, 3, 5: que je partage en deux lots 2, 3; 2, 5; multipliant les nombres d'un même lot l'un par l'autre, on aura 4 & 10 qui exprimeront le nombre de tours que doit faire la roue de minutes pour un de la grande roue moyenne, & celle-ci pour un du barillet: or pour n'avoir pas une roue de barillet trop nombrée, je choisirai 5 pour l'exposant du barillet: ainsi en employant un pignon de 12 pour engrener dans le barillet, je multiplierai 5 par 12 & j'aurai 71 dont le numérateur désigne le barillet, & le dénominateur, le pignon; voulant employer pour la longue tige un pignon de 8, je multiplierai 10 par 8, j'aurai 80 désigne la grande roue moyenne, & 10 le pignon de longue tige; on aura donc des roues telles qu'on les demandoit. Passons aux roues qui doivent régler la marche de l'Horloge en entretenant le mouvement du pendule.

#### PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 221

716. Je suppose que le pendule puisse avoir 9 pouces 🖫 environ de longueur; on trouve dans la table des longueurs, à la fin de la seconde Partie, qu'un tel pendule bat 7200 vibrations par heure: on prendra d'abord la roue d'échappement à volonté; mais on observera que pour faire un bon échappement, il faut que les dents de cette roue soient beaucoup plus distantes entr'elles que celles des autres roues, & d'autant plus que cette roue est la plus petite du rouage & doit être légere pour diminuer le frottement; ainsi, au lieu que dans les autres roues on peut employer jusqu'à 80 dents, celle-ci n'en doit avoir que depuis 25 jusqu'à 33; on ne peut y en mettre 36 sans en augmenter le diametre; je suppose ce diametre de 10 lignes, qui sera une bonne grandeur, & qu'on lui donne 30 dents pour avoir environ une ligne de distance entr'elles : on a vu (26) que chaque dent produit 2 vibrations au pendule; ainsi chaque tour de la roue en produit 60: si donc on divise le nombre 7200 des vibrations du pendule en une heure par 60. on aura le nombre de tours que devra faire la roue d'échappement pour un de la roue de longue tige : on trouve que 7200 divisé par 60 donne 120, ainsi le rochet d'échappement doit faire 120 tours pour un de la roue des minutes. On sera donc obligé de placer une roue intermédiaire entre la roue de longue tige & le rochet d'échappement; car pour que la roue de Longue tige pût engrener immédiatement dans le pignon de la roue d'échappement, en ne donnant à celui-ci que 6 dents; la roue de longue tige devroit en avoir 720, ce qui est impossible; on y en employera donc deux; & pour en trouver les nombres, on se servira de la méthode précédente: on prendra les diviseurs premiers de 120 qui sont 2, 2, 2, 3,5, qu'on partagera en deux lots pour deux roues, comme 2, 2, 3 & 2,5; ou bien 2, 2,2;3,5; mais les premiers sont présérables, parce qu'ils fournissent des roues dont les nombres different moins l'un de l'autre : on a donc 2,2,  $3 = \frac{12}{3}$  & 2,  $\varsigma = \frac{10}{10}$ ; ainsi en employant des pignons de 6, on aura  $\frac{71}{10}$  & 🚰: on prendra 72 pour la roue de longue tige, & 60 pour celle de champ. On pourroit prendre la roue 60 pour celle de

#### 222 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

longue tige; mais il faut remarquer que de même que les roues doivent aller en décroissant de grandeur à mesure que leurs vîtesses augmentent, de même le nombre de leurs dents doit diminuer aussi, afin de proportionner les dents aux efforts : il n'y a que le barillet qui étant la plus grande des roues n'est cependant pas la plus nombrée par les raisons que nous en avons données.

7 17. Voici donc les nombres qu'il faut donner à ce rouage de l'Horloge, qui est nécessairement composé de ; roues, comme on le voit Planche V, fig. 1 : la roue de barillet B de 72 dents engrene dans le pignon b de 12 dents, qui porte la grande roue moyenne C de 80 dents, & qui engrene dans le pignon de longue tige c de 8 dents, sur lequel est rivée la roue de longue tige D de 72 dents qui s'engrene dans le pignon d de fix dents, fur lequel doit être fixée la roue de champ E de 60 dents, qui engrene dans le pignon e de six ailes, sur l'axe duquel est sixé le rochet d'échappe? ment F de 30 dents : on aura donc ainsi le rouage d'une Horloge propre à marcher 15 jours sans remonter, avec un resfort qui fera 6 tours, & le pendule fera 7200 vibrations par

heure & aura 9 pouces 2 lignes 1 de longueur.

7 1 8. Cela ainsi trouvé, on tracera sur un carton la roue de barillet; on marquera avec un crayon un trait concentrique au barillet de la grandeur du rochet; on aura la premiere & la derniere roue; & comme entre ces deux il y a trois roues intermédiaires, on divisera l'espace I, s en trois parties, par lesquels on décrira les circonférences 2, 3, 4, qui donneront affez bien les grandeurs convenables des roues C, D, E, que l'on tracera sur le calibre, en leur donnant la position marquée par la figure. La position de la roue D est donnée puisqu'elle doit être au centre de la cage; celle du barillet est aussi donnée, ainsi la position de la roue C devient par-là déterminée; il n'y a que par rapport au côté où elle doit être placée, qui doit être à l'opposite du rouage de répétition, pour qu'elle ne le gêne pas. Les roues D, E, F doivent être placées sur la ligne prolongée qui passe par le centre de la cage & du barillet;

par ce moyen le trou de remontoir se trouve sur 6 heures, & l'ancre d'échappement se trouve placé à l'extrémité de la cage; ce qui est un avantage, par la raison que le centre de suspension devant coïncider avec celui de l'ancre, on donne par ce

moyen une plus grande longueur au pendule.

719. Par rapport aux nombres de dents qu'il faut placer sur les roues qui doivent former le rouage de la répétition, pour régler l'intervalle entre les coups de marteau, il n'est pas nécessaire d'en faire la recherche, parce que ces nombres sont les mêmes à toutes les pieces, & qu'on ne peut pas les trouver par des regles immédiates, comme pour le rouage de l'Horloge; car quoique le volant soit ce qui détermine en partie la vîtesse du rouage LMNV, le volant restant le même, ainsi que les dents du rouage, il tournera cependant plus vîte, si le ressort moteur est plus sort, & au contraire; esset que n'éprouve pas le pendule: ce n'est donc que par l'expérience que l'on a déterminé les nombres de ces roues; & que pour corriger les inégalités de vîtesses produites par les dissérents ressorts, on fait des volants plus larges ou plus étroits, &c.

720. On change encore la vîtesse du rouage d'une répétition (& de même d'une sonnerie) en faisant engrener plus ou moins le pignon de volant dans sa roue; si l'engrenement est prosond, cela ralentit la vîtesse; & au contraire: pour cet esset, on fait rouler le pivot de volant dans le trou excentrique d'une vis de laiton qui tourne à frottement sur la platine, de sorte que selon qu'on fait tourner cette vis, on fait appro-

cher ou éloigner le pignon de la roue.

72 I. Voici les nombres que l'on employe communément pour le rouage d'une répétition de Pendule: on donne à la roue L 72 dents; elle engrene dans un pignon f de six ailes qui porte la roue M de 60 dents; elle engrene dans un pignon g de 6 dents, sur l'axe déquel est sixée la roue N; celle-ci a 54 dents, & engrene dans le pignon h de volant de six ailes.

722. Nous avons dit (106) que la roue de cheville G doit porter 12 chevilles pour faire frapper les heures & trois pour les quarts; cette roue doit donc porter 15 chevilles;

mais il faut observer qu'elles ne sont pas placées à égales distances, & que par conféquent il ne faut pas seulement divifer cette roue en quinze parties, mais en un plus grand nombre ; car, 1°, pour bien distinguer les heures d'avec les quarts, il faut qu'après que la derniere heure a frappé, il y ait un intervalle plus grand qu'entre les simples heures, pour aller au premier quart; on divisera donc cette roue G en 17 parties; dont 12 seront pour les heures : entre la derniere cheville & la premiere qui doit servir au quart, on passera une division fans y mettre de cheville; on laissera trois divisions pour les chevilles des quarts, & il restera un intervalle entre la derniere cheville des quarts & la premiere des heures, où il n'y aura pas de cheville ; ainsi toute la circonférence de cette roue G de cheville sera employée utilement, en laissant de plus grands intervalles entre les chevilles, ce qui facilitera l'exécution de la répétition, les bascules, &c.

723. On tracera donc sur le calibre le rouage de la répétition, de maniere qu'il ne gêne pas celui de l'Horloge; mais pour régler la position de la roue G, il saut avoir égard à la construction que l'on veut donner à la cadrature. Suppoposons que l'on veuille employer celle de la fig. 2, qui est bonne, on placera sur le calibre la roue G, comme elle est dans la fig. 1; pour faciliter l'exécution, on pourra tenir les roues plus grandes qu'elles ne sont marquées dans la fig. 2, il suffit qu'elles ne gênent pas le rouage du mouvement; il n'y a que la roue G qui ait une position sixe; on peut saire aller les roues M, N, V de quel côté que l'on veut: on peut bien changer aussi la position de la roue G; mais dans ce cas il faut

changer toute la disposition de la cadrature.

724. Le plan ainsi tracé, on marquera dessus, la place des piliers, qui seront au moins au nombre de quatre; car lorsque les platines sont fort grandes, il en faut placer un dans le milieu auprès des roues, pour rendre la hauteur de la cage invariable: en distribuant les piliers, il faut en placer toujours deux auprès du barillet. Lorsque les Pendules sont à roues de rencontre, il saut aussi en placer près de la roue de champ;

en général il faut placer les piliers près des roues.

725. Ce plan représentera donc l'intérieur de la platine

des piliers, & la figure 2, le dehors de l'autre platine.

726. On tracera de l'autre côté du carton les roues de cadran, comme elles sont vûes (fig. 3) en donnant à ces roues des nombres qui soient tels que pendant que la roue de longue tige D (fig. 1 & 4) sait 12 tours, (ainsi que la chaussée m fig. 3 & 5 qu'elle porte) la roue de cadran C en fasse un. Pour cet esset, voici les nombres les plus convenables: roue de cadran C, 72 dents, menée par le pignon r de la roue de renvoi qui en aura  $\delta$ , & sera par conséquent 12 tours pour un de la roue C: ainsi en donnant aux roues S & m même nombre de dents, comme 36, par exemple, la roue C restera 12 heures à faire un tour.

727. Nous ne nous arrêterons pas maintenant à prescrire la disposition de la cadrature & les regles à suivre : nous traiterons cette partie, lorsque nous aurons parlé de la main-d'œuvre du rouage.

# II. De l'exécution du Rouage de l'Horloge à Répétition.

#### 1°. Monter la Cage.

728. Il faut prendre deux morceaux de laiton pour faire les platines, qui soient environ 3 lignes plus petits que le calibre; & comme ces platines, pour être solides, doivent avoir au moins une ligne d'épaisseur lorsqu'elles auront été planées & limées, on prendra du laiton qui ait au moins une ligne & demie d'épaisseur. Etant ainsi choisses, on percera au milieu un petit trou de foret pour servir à contenir la pointe d'un compas à couper, avec lequel on coupera les angles des morceaux de laiton; ou si on les prend dans la planche même, cela évitera de les couper avec des cisailles: les platines ainsi coupées, on les limera tout autour en ôtant soiblement les angles: on appelle cela les ébarber.

I. Partie.

729. Ainsi préparées, il faut les durcir à coup de marteau, ce qu'on appelle forger, écrouir ou planer. Pour cet effet il faut les srapper sur un tas (qui est une espece d'enclume dont la surface est un peu arrondie & polie, & que l'on pose sur un billot) avec le côté du marteau qu'on appelle la pane; la pane doit être épaisse & arrondie, pour ne pas séparer trop fortement les parties du cuivre. Quand on a bien sorgé les côtés des platines avec la pane, on se sert du plat d'un marteau, dont la tête est un peu arrondie, pour essacre les coups de la pane, lesquels ont servi à durcir les platines jusqu'au centre; car il est bon d'observer que le plat du marteau ne durcit que la superficie, au lieu que l'autre resserve la matiere jusqu'au centre de l'épaisseur de la platine.

730. Il faut avoir une grande attention, pour ne pas faire fendre les platines, de forger également par rangée parallele ou circulaire; car si après qu'elles ont acquis un certain degré de dureté, on frappoit trop fortement soit sur un côté soit dans le milieu, elles se fendroient tout-à-coup: en général il faut que les coups de marteau soient donnés parallélement aux côtés, quand ce sont des platines quarrés; & si ce sont des platines rondes, comme celles dont il est ici question, on peut les sorger, ou comme si elles étoient quarrées en commençant par un bord, & en allant par rangées paralleles jusqu'au bord opposé; ou bien on peut les sorger par des rangées de coups circulaires, en allant ainsi du bord au centre: cette mé-

qu'il n'est besoin.

731. Mais pour éviter cet embarras, il faut couper d'abord les platines quarrées, & les sorger (après les avoir ébar-

thode est présérable pour conserver les platines rondes; au lieu que par l'autre on les rendroit ovales, & que pour les amener à la grandeur convenable, il saudroit les aggrandir plus

bées) tout comme si elles devoient rester quarrées.

732. A mesure qu'on forge les platines, il faut les rendre bien égales d'épaisseur; & lorsqu'elles sont bient planées & unies, il ne s'agit plus que de les dresser, ce que l'on sera en présentant une regle d'acier bien dressée, & frappant du plat

du marteau sur la partie courbe de la platine en allant toujours parallélement, jusqu'à ce que, de quelque côté qu'on présente la regle, on voye la platine droite; alors on percera un petit trou au milieu, & avec le compas à couper, on coupera les platines de la grandeur du calibre: on présentera de nouveau la regle, pour voir si en coupant les angles des platines elles ne se sont pas courbées; si cela est, on les redressera.

733. On préparera un morceau de bois bien uni sur leques on les assujettira pour les limer: cette piece portera en dessous un tenon pour l'attacher à l'étau; le bois doit être de chêne bien dressé; on y applique la platine qu'on veut limer, & on l'y arrête avec une tenaille à vis; ensuite on ôte le noir du cuivre avec une lime d'Allemagne, & on dresse la platine avec une lime d'Angleterre bâtarde.

734. Quand elle a été limée bien droite & unie d'un côté, on la retourne de l'autre; & l'on fait la même opération, ayant soin de conserver les platines bien égales d'épaisseur, si elles le sont, & de les rendre égales, si cela n'est pas; il ne reste alors qu'à les adoucir avec une lime d'Angleterre douce.

735. Cela ainsi préparé, on choisit la platine la plus épaisse; (je l'appelle indifféremment Platine des piliers ou premiere Platine, j'appellerai l'autre la seconde Platine); & après avoir percé le carton sur lequel est tracé le calibre d'autant de petits trous qu'il y a de roues, & de même pour les piliers, on appliquera le côté du calibre où les roues du rouage sont tracées, contre cette platine, ayant attention que les centres coïncident; pour s'en assurer, on fera passer une cheville à travers; tenant alors fortement arrêté le calibre contre la platine, on marquera avec une pointe par tous les trous du calibre des petits points qui indiqueront la place du rouage & des piliers : alors on ôtera le calibre, & on tracera légerement les roues : on prendra un foret qui ne soit pas tout-à-fait de la grosseur que l'on veut donner aux pivots des piliers, c'est-à-dire d'environ 2 lignes, & on percera dans la platine les trous des piliers. Cette platine sera celle qui doit porter les piliers; le côté sur lequel le calibre est tracé sera le côté extérieur de cette platine.

736. On appliquera sur ce côté extérieur de la platine des piliers la seconde platine; on fera passer un petit arbre lisse par le trou de l'une & de l'autre pour les faire bien coincider; on fixera ces deux platines l'une avec l'autre au moyen de deux tenailles à vis; alors on percera les trous des piliers à la seconde platine, ayant attention de se servir du même

foret qui a percé ceux de la platine des piliers.

737. On percera près des piliers quatre trous d'environ demi-ligne de groffeur, & on passera un écarissoir dans ces quatre trous, pour les rendre unis, ayant attention à faire entrer cet écarissoir par le côté de la seconde platine : on marquera fur le bord des platines un repaire, c'est-à-dire, deux traits formant un V, afin qu'après avoir ôté les tenailles on puisse représenter les platines l'une sur l'autre dans la même position qui a servi à percer les trous des piliers : cela fait, on ôtera les tenailles, & on chassera à la seconde platine aux trous qui sont à côté de ceux des piliers, des chevilles bien rondes & adoucies, qui seront de fil de laiton durci, que l'on fera entrer par le même côté par où a passé l'écarissoir, ce que l'on connoîtra par le repaire ou V formé sur le bord de la platine, qu'il ne faudra que présenter contre l'autre platine pour voir quel étoit le côté extérieur : on chassera ensuite à force quatre chevilles qu'on coupera à fleur de la platine du côté dont on les a chassées, & qu'on laissera saillantes de

738. On présentera cette platine contre l'autre, selon son repaire; & si les chevilles entrent trop fortement dans les trous de la premiere platine, on passera légérement un écarissoir jusqu'à ce qu'elles entrent par un bon frottement; alors on simera l'excédent des chevilles, si elles sont plus longues que l'épaisseur de la premiere platine; & les deux platines ainsi assemblées, on limera les bords tout autour & parfaitement, selon le trait du compas, & de la grandeur du calibre; on adoucira ces bords qui devront être d'équerre avec le plan des platines.

739. On passera dans les trous des piliers un écarissoir

qui en rende les trous bien unis, & les fasse parfaitement coincider chacun à chacun : on retracera le repaire, si on l'avoit essacé; quand les platines seront ainsi bien préparées, on tra-

vaillera à faire les piliers.

740. Pour faire les piliers d'une Pendule, on se sert ordinairement de cuivre fondu : ces piliers ont deux bases qui sont plus ou moins grandes, selon la hauteur des piliers: par exemple, pour des piliers qui ont 15 lignes de hauteur, comme doivent à peu près être ceux de cette répétition (Planche V) la base des piliers est de 5 lignes, & le corps n'en a que trois, & les pivots 2: on réserve ordinairement dans le milieu de la longueur des piliers une boule que l'on prétend qui orne le pilier, car elle n'a pas d'utilité. On donne à cette boule un peu plus de grosseur qu'aux bases; le corps des piliers doit être plus gros du côté de la base qui se rive à la platine; ils sont, par ce moyen, plus en état de résister aux coups qu'ils peuvent recevoir quand la cage est démontée; c'est pour cette même raison qu'il faut employer du cuivre bien doux; car sans cela le moindre coup les fait casser lorsqu'ils sont rivés sur leur platine.

741. Pour faire ces piliers, on commence par en faire des modeles en bois de la figure que l'on veut qu'ils ayent; il faut tenir ce modele plus gros, & parce qu'étant jettés en moule, ils viendront plus petits que le modele, & parce qu'ils

diminueront au tour.

742. En prenant ainsi les piliers fondus, il faut en forger chaque partie, les pivots, les bases & le corps; ensuite on marquera avec un pointeau (outil d'acier trempé, dont la pointe est tournée & conique) des points aux bouts des pivots du pilier le plus court: on les marquera d'abord soiblement, asin que si en présentant ces points sur les pointes du tour, & qu'en faisant rouler le pilier, s'il ne tourne pas rond, on puisse rejetter le point sur un côté, & jusqu'à ce que le pilier tourne bien rond: alors on mettra sur l'un des pivots un cuivrot qui servira à tourner le pilier.

743. On le tournera d'abord rond (2) dans toute sa longueur; ensuite on tournera les assiettes, c'est-à-dire, les côtés qui doivent s'appliquer sur les plans des platines; on prendra l'outil décrit (485) & qui est représenté (Planche XVIII, fig. 9) qu'on appelle le Maître-danse; on prendra sur un pied divisé en lignes la hauteur qu'on veut donner à ses piliers, & on réduira ce pilier qu'on tourne à cette hauteur, & jusqu'à ce que les bouts cd de l'outil comprennent bien justes ces deux affiettes; on tournera les pivots de la groffeur donnée; on arrondira le bout de celui qui ne doit pas être rivé : on laiffera ce pivot de longueur convenable pour faillir à travers la feconde platine d'environ une ligne & ;, afin qu'il y ait de quoi goupiller ces piliers ; on creusera très - légérement le milieu des affiettes, afin que ce foit les bords qui portent fur les platines; ensuite on tournera le reste du pilier, on passera une lime douce & on le polira, en employant pour cela du bois blanc & de la pierre pourrie broyée avec de l'huile, en appuyant fortement avec le morceau de bois.

744. On marquera fur le pivot qui doit se river, un trait profond, lequel sera distant de l'assiette, de l'épaisseur de la platine des piliers, plus, la quantité requise pour la rivure, c'est-à-dire, en tout environ une ligne un quart, dont près d'un

quart de ligne servira à river le pilier.

745. On voit que pour n'avoir pas à placer deux fois ce cuivrot fur le pilier , qu'il faut que le pivot fur lequel on prend la rivure, foit affez long pour contenir un cuivrot au bout, & pour réserver entre le cuivrot & l'assiette un pivot pour river à la platine : ce pilier fait, on fera les trois autres de même, en leur donnant à tous la même forme, grosseur & hauteur qu'au premier que l'on a fait : alors on sciera les bouts de pivots qui portoient le cuivrot; on se réglera pour cela sur le trait que l'on a fait au tour pour régler la longueur du pivot.

& à limer, & qu'on a acquis assez d'habitude | s'exercer : on me doit tenir quelque compte

<sup>·</sup> Je suppose qu'on s'est amusé à tourner | la maniere de manier ces outils : il faut pour savoir tourner & limer passablement; | du détail dans lequel j'entre ici , sans exiger ainsi je ne m'arrêterai point ici à prescrire | jusqu'à la moindre opération.

746. Les piliers étant faits, on séparera les deux platines; & prenant celle des piliers, on prendra un pilier, & on présentera le pivot qui doit être rivé pour le faire entrer dans un des trous; mais comme ces trous sont plus petits que les pivots, ne les ayant pas faits de deux lignes, on l'aggrandira jusqu'à ce que le pivot entre bien juste: cela étant fait, on marquera sur le bout de ce pivot un petit trait, & on en sera autant sur l'angle de la platine à côté du trou du pilier: cela servira de repaire jusqu'à ce que la cage soit montée: on prendra un second pilier, on l'ajustera de la même maniere; & pour saire le repaire, on sera deux traits au pivot & autant à la platine; & pour le troisseme, on fera trois traits; le quatrieme

n'a pas besoin de repaire.

747. Les piliers ainsi ajustés sur la platine, on fera avec une lime à queue de rat (petite lime ronde) un chanfrein tout autour du trou de chaque pilier sur le côté extérieur de la platine; on adoucira d'abord avec de la pierre ponce & de l'eau le dedans de la platine à l'endroit des piliers; ensuite on y passera une pierre douce, & enfin on polira cette place des piliers avec de la pierre pourrie & du buffle collé fur du bois. On placera les piliers dans leurs trous: on prendra la seconde platine, & on présentera son repaire vis-à-vis de celui de la platine des piliers, afin de faire convenir le trou du pilier tel qu'il a été percé avec le bout du pivot actuellement dans le trou de la platine des piliers : pour cet effet, on observera qu'il faut que le côté qui étoit appliqué contre le dehors de la platine des piliers, lorsqu'on a formé les trous des piliers, doit être le côté extérieur de la seconde platine, lorsqu'elle sera posée sur ces piliers; les tenons de cette platine désigneront donc ce côté: ainsi on prendra un des piliers qui font actuellement sur la premiere platine, & on sera entrer le pivot dans le trou correspondant de la seconde platine; si ce trou n'est pas assez grand, on l'aggrandira avec l'écarissoir: on passera ensuite à un autre pilier, ayant toujours attention à présenter le repaire de la seconde platine pour correspondre à celui de la premiere, afin que s'il y a quelques différences dans la grosseur des pivots, on n'aggrandisse pas un trou l'un pour l'autre.

748. Les pivots ainsi ajustés dans les trous de la seconde platine, on ôtera les bavures que l'écarissoir aura faites, & la cage sera prête à monter. En présentant la seconde platine sur les piliers, il ne sera donc plus question que de river les piliers après leur platine; pour cet effet, on prendra un cuivrot qui soit juste de la grosseur des bouts de pivots, qui saillent à travers la seconde platine; on le limera bien plat; on le placera sur un petit tas (espece d'enclume d'acier poli qui porte un tenon pour l'attacher à l'étau) & on placera le bout d'un pivot de pilier dans son trou, & tenant fortement la cage pour qu'elle ne se démonte pas, on prendra un marteau de moyenne grosseur, & on rivera avec la pane le pivot sur la platine des piliers : on fera la même opération à tous les piliers les uns après les autres, en prenant garde de ne pas frapper assez fort pour affaisser ou courber les piliers, mais au contraire en les ménageant extrêmement; car il faut qu'en ôtant la seconde platine, elle rentre librement & sans gêne, & qu'en présentant une équerre sur le plan d'une platine, le côté de la cage soit d'équerre en tournant l'équerre tout autour, ce qui prouvera que les piliers sont bien perpendiculaires aux plans des platines.

749. Or cela étant ainsi, on voit l'usage des tenons qui ont servi à assembler les deux platines pour percer les trous des piliers: car si l'on replace de nouveau ces platines, selon leurs repaires, en appliquant le dehors de la seconde platine contre le côté extérieur de celle des piliers, & qu'en cet état on les perce toutes deux ensemble d'un trou fait avec un foret; si ensuite mettant la seconde platine à sa place pour former la cage, on y place une roue dont les pivots roulent dans les trous dont on vient de parler, on voit, dis-je, que l'axe de cette roue sera perpendiculaire aux plans des platines; car ces piliers ayant été percés de la même maniere que le trou supposé, sont perpendiculaires à ce plan : donc le trou doit l'être aussi : cette méthode est très-utile dans la construction des Pendules pour placer les roues droites en cage & d'une maniere füre & facile. 750.

750. Pour achever la cage, il ne restera plus qu'à percer les trous de goupilles aux bouts des pivots, qui saillent hors de la seconde platine; les trous pourront avoir environ ; de ligne de diametre; on les proportionnera à la grosseur du bout du pilier, de maniere que la goupille qu'on y placera soit assez sorte pour être chassée à sorce dans les trous, sans plier, mais qu'elle ne le soit pas assez pour pouvoir sorcer & écarter les pivots des piliers: pour percer ces trous de goupilles, on fera un sorte angulaire bien en pointe, que l'on présentera le plus près de la platine qu'il se pourra, asin que les trous soient juste à sleur de la platine: on dirigera ces trous comme on le voit dans la sig. 2, Planche V.

#### 2°: Faire les Roues.

75 I. Pour faire la roue de barillet B, il faut tourner un modele en bois du même diametre qu'elle est tracée sur le calibre, & qui aura 2 lignes & ½ d'épaisseur. Du côté où l'on doit
placer la virole de barillet qui doit contenir le ressort, on réservera au centre une têtine qui aura 5 lignes de diametre, & la
même épaisseur que la roue. On creusera depuis cette têtine
ponctuée B (qui doit être de l'autre côté de la roue) & jusques en 6, à la prosondeur d'une ligne; ainsi le sond B 6 du
barillet aura 1 ligne & ½ d'épaisseur: la creusure 6 doit s'étendre assez près du bord de la roue, pour qu'il reste seulement
de quoi former les dents de la roue avec une petite épaisseur
au-dessous, qui les rende solides; mais il faut toujours laisser
plus d'étosse au modele: on attend pour terminer la creusure
B 6, que la dent soit fendue.

752. Le modele ainsi fait, & la roue fondue, & avec du cuivre bien doux, on forgera cette roue, d'abord en commençant par la têtine, ensuite par le fond, ensin par le rebord 6.

753. On coupera toutes les autres roues du rouage, afin de les forger de suite en même temps, & de les tourner de suite; parce qu'il faut, autant qu'il est possible, ne pas changer I. Partie.

alternativement d'opération, ce qui fait perdre beaucoup de

temps.

754. On prendra donc d'abord pour la grande roue moyenne C, du laiton en planche qui ait une ligne & ; d'épaisseur; on y coupera cette roue avec le compas, mais plus petite qu'elle ne doit être: & il faudra, qu'étant forgée, elle se trouve propre à donner la grandeur marquée par le calibre, & que son épaisseur soit réduite à un peu moins d'une ligne, de sorte qu'étant tournée & limée, elle ait ; de ligne d'épaisseur.

755. On prendra la roue de longue tige D, dans une planche de laiton qui ait un peu plus d'une ligne d'épaisseur (on la coupera plus petite qu'elle n'est marquée sur le calibre) asin qu'étant forgée & réduite à 5 de ligne d'épaisseur, elle soit bien durcie: on coupera dans la même planche de laiton les roues E, F, G, L, MN, & les roues de cadrans C, S, m. (fig. 3.)

756. On coupera le rochet d'encliquetage R (fig. 1.) de la répétition dans la même planche: on déterminera la grandeur de ce rochet, en réservant affez d'étendue pour placer l'encliquetage sur la roue L qui s'applique contre ce rochet.

757. On prendra le rochet d'encliquetage R de l'Horloge (fig. 3) dans du laiton qui aura 2 lignes & ± d'épaisseur

pour être réduit à un peu plus d'une ligne ;.

758. Toutes les roues étant ainsi coupées, on les ébarbera, & on les forgera en les réduisant à l'épaisseur convenable, en observant de les tenir bien égales d'épaisseur : il ne faudra pas se servir de la pane du marteau, de crainte qu'en donnant quelques coups mal appliqués sur les bords de la roue, on n'ébranle la matière, comme cela arrive quand on manque d'adresse; en sorte qu'on est fort étonné, lorsqu'on vient à sendre les roues, de voir des dents qui se séparent de biais en deux parties, & tous les pores brisés: on se servira donc de la tête en frappant à coups égaux, & en tournant autour du centre de la roue qui ne doit pas se courber; car si elle devient convexe, c'est une preuve de l'inégalité des coups, & que l'on a trop sorgé le centre ou le bord.

759. Lorsqu'on conserve les roues bien égales d'épaisseur en les forgeant, on peut les amener fort près de leur véritable épaisseur, en sorte que le tour ne sait qu'achever de les dresser, & cela est bien plus avantageux pour les conserver solides; car si on les diminue d'épaisseur, après qu'elles sont forgées, on ôte la croûte la plus dure du métal; car quoique ces roues ne soient pas fort épaisses, le coup du marteau ne pénetre pas avec la même énergie jusqu'au milieu de l'épaisseur: c'est une attention qui échappe à la plupart des Ouvriers; car il est trèsrare de trouver des roues bien durcies, chose qui est cependant sort essentielle pour la bonté d'une Horloge, non-seulement parce que cela diminue les frottements, mais encore parce que ces roues sont moins sujettes à se courber, & les dents à se fausser, ainsi que cela arrive aux roues molles.

760. On réduira donc les roues aux épaisseurs suivantes; sans s'embarrasser si elles deviennent plus grandes qu'elles ne sont marquées dans le calibre; & pour les reconnoître on peut marquer avec une pointe des lettres qui les désignent.

| Grande roue moyenne                        | C.    | •    | •   | • . | <u>ځ</u> | de lig          | nes. |
|--------------------------------------------|-------|------|-----|-----|----------|-----------------|------|
| Roue de longue tige L                      |       | •    | •   | •   | <u>;</u> | J               |      |
| Roue de champ E                            | •     | •    | •   | •   | 4 (      | ou <del>I</del> |      |
| Roue d'échappement.                        | •     | •    | •   | •   | 3        |                 |      |
| Les roues G & L auro                       | ont c | hacı | ine | •   | 6        |                 |      |
| La roue M.                                 | •     | •    |     | •   | 4        |                 |      |
| La roue N.                                 | •     | •    |     | •   | 3        |                 |      |
| Les roues de renvois m & S auront la même  |       |      |     |     |          |                 |      |
| épaisseur ; savoir .                       | • •   | •    | •   |     | 6        |                 |      |
| Roue de cadran .                           |       | •    | •   | • • | 6        |                 | •    |
| Le rochet R d'encliquetage de répétition 7 |       |      |     |     |          |                 |      |
|                                            |       |      |     |     |          |                 |      |

761. Pour réduire ces roues au marteau fort près de l'épaisseur que nous avons indiquée, on se servira, pour en juger, d'un calibre à pignon (*Planche XVIII*, sig. 8); & encore une regle de cuivre ou autre, divisée en pouces & en lignes, & dont l'un des pouces soit subdivisé en 12° de ligne par des transversales: ainsi on calibrera la roue tout autour en la tenant un un peu plus forte, pour qu'étant tournée & limée, elle se ré-

duife juste aux dimensions indiquées ci-dessus.

762. Il ne sera donc plus question, avant de les sendre; que de les tourner de grandeurs convenables; on se servira pour cela d'arbres à vis semblables à celui (*Planche XVIII*, fig. 6), mais qui seront proportionnés à la grandeur des roues; pour cet effet, il faut en avoir plusieurs.

763. Il faut les faire avec des vis à rebours, si l'on tourne en tenant le burin de la main gauche, asin qu'en tournant, l'écrou ne se desserre pas; & au contraire, si l'on tient le burin de la main droite, les vis des arbres doivent être saites à l'or-

dinaire.

764. Il ne faut pas que l'assiette de ces arbres soit bien grande, il suffit qu'elle ait pour rayon la moitié de celui de la roue qu'on veut tourner; par ce moyen on pourra tourner la roue d'épaisseur jusqu'au milieu de son diametre.

765. Les grosseurs des vis doivent être proportionnées à la grandeur des arbres, asin que les petites roues n'aient pas des trous trop grands; ce qui exige que les pignons portent des assiettes trop grandes, qui ne servent qu'à rendre la roue plus pessante, & à produire du frottement : voici les grosseurs convenables qu'il faut que les portées des arbres ou pivots à vis ayent.

766. Pour toutes les petites roues, la portée de l'arbre, c'est-à-dire, la partie qui n'est pas taraudée, & sur laquelle la roue doit entrer; cette portée, dis-je, doit avoir une ligne & ½ de diametre: on tiendra la vis un peu plus petite, asin que si, par un accident, l'arbre venoit à se courber, on pût remettre ronde la portée sans la rendre plus petite que la vis; ce qui seroit un désaut, puisqu'en aggrandissant le trou de la vis pour entrer sur l'arbre lorsqu'elle seroit contre l'assiette, elle auroit son trou plus grand que la portée; ainsi on ne pourroit pas tourner la roue ronde ou tout au moins concentrique à son trou: on peut donner 5 lignes de diametre à l'assiette de ce petit arbse.

767. Il faut observer que, pour empêcher que cet arbre

ne se courbe, & pour qu'il soit solide & ne stéchisse pas tandis qu'on tourne la roue, qu'il saut tenir la vis & la portée la plus courte qu'il se pourra, & seulement propre à recevoir la plus épaisse des roues qu'on peut tourner sur un tel arbre; c'est-à-dire, environ une ligne, ce qui formera la portée : il saut une ligne & \frac{1}{4} de vis pour l'écrou; & comme cet écrou n'aura seulement qu'une ligne d'épaisseur, il restera une demi-ligne pour une petite virole qu'il saut placer entre l'écrou & la roue; cette virole empêche l'arbre de se courber: on tiendra d'ailleurs cet arbre court, pour l'empêcher encore mieux de siéchir.

768. Un tel arbre servira à tourner les roues des minutes

m, S(fig. 3) & les Roues E, F, L, M, N, (fig. 1).

769. On aura un second arbre pour les roues C, D, G (fig. 1), & pour la roue de cadran C (fig. 3), la portée de cet arbre aura 2 lignes & 4 de diametre, & la vis à proportion: l'assiste aura environ 8 lignes de diametre.

770. Un troisseme arbre, qu'il faudra faire ou avoir, servira à tourner la roue de barillet : la portée aura 3 lignes de diametre & longue à proportion, ainsi que la vis : l'assiette aura

un pouce de diametre.

771. On aura besoin d'un quatrieme arbre qui servira pour les roues de barillet; lorsqu'on voudra faire une Horloge à sonnerie un peu grande, il servira aussi à tourner le couvercle du barillet; on pourra donner 3 lignes & ; au pivot de cet arbre. Au reste, quand on sera de plus grands ouvrages, on augmentera

la grosseur de ces arbres à proportion

772. Si l'on n'a pas la facilité d'acquérir de tels arbres à vis, on pourroit tourner les roues sur des arbres lisses; mais les premiers sont infiniment présérables, sur tout pour des personnes qui n'ont pas acquis une grande pratique; car quoique les roues soient chassées à sorce sur les arbres lisses; quand après bien de la peine on les à fait tourner droites, en tournant les côtés elles se désont aisément, c'est-à-dire, qu'elles sortent, puisqu'elles ne tiennent que par leur épaisseur; les arbres à vis sont donc présérables; & si son n'a pas la facilité d'en saire saire, il faut les saire soi-même.

773. Si l'Amateur qui veut travailler, & pour lequel j'écris ce Chapitre, a une machine à fendre, il réglera la grosseur des arbres à vis sur celle des tasseaux de l'outil à fendre, sur-tout pour ceux des barillets, afin qu'il ne soit pas obligé d'aggrandir le trou du barillet pour le faire entrer sur le tasseau; car comme il est nécessaire qu'après que la roue a été fendue, elle soit remise sur l'arbre (dont on s'est servi pour la tourner) pour achever de creuser le fond, la têtine, & pour monter la virolle de barillet, on voit qu'on ne pourroit plus employer le même arbre, & qu'il faudra en prendre un plus gros (ou bien faire une virole); mais alors le trou de barillet deviendroit plus grand qu'il n'est besoin.

774. Ayant donc des arbres tels que je viens de le dire, on aggrandira les trous que l'on avoit faits pour couper les roues: pour cet effet, on se servira de forets plus petits que le trou ne doit être, afin que l'écarissoir acheve & fasse le trou uni, jusqu'à ce qu'il entre sur l'arbre qui doit servir à tourner la roue: on en sera de même à toutes les roues; on ôtera à chaque roue les rebarbes que l'écarissoir a faites.

775. S'il y a des roues qui soient devenues beaucoup plus grandes en les sorgeant que le calibre ne l'exige, on tracera sur chacune, qui seront dans le cas, des traits de compas; on ôtera l'excédent avec une lime d'Allemagne, ce qui sera plus expéditif que de le faire au tour; mais on observera qu'il faut réserver une bonne demi-ligne de plus, pour emporter sur le tour, asin d'être sur de la rondeur de la roue.

776. On commencera par la roue de barillet que l'on tournera bien ronde & droite: on ébauchera le fond de la rêtine, & on tournera le plan de la roue jusquà l'assiette de l'arbre à vis. Pour la tourner de la grandeur convenable, sans être obligé de la démonter plusieurs sois pour la présenter sur le calibre, on se servira du maître-danse, dont j'ai déja parlé; on prendra avec ses pointes la mesure sur le calibre, & on tournera la roue jusqu'à ce qu'elle entre juste dans les pointes de l'outile: on pourra démonter la roue de dessus l'arbre; mais avant de le faire, il saut marquer un repaire sur l'assiette de l'arbre & sur la roue, asin qu'après qu'on aura sendu la roue

& qu'en la remettant sur l'arbre pour monter le barillet, il se retrouve parsaitement rond & droit; c'est pour cette raison qu'il ne saudra pas limer le plan de la roue après qu'elle est tournée, jusqu'à ce que le barillet soit monté avec sa virole.

777. On tournera de suite les autres roues; on les mettra de grandeur en présentant le maître-danse; & d'épaisseur

en se servant du calibre à pignon.

778. On observera, par rapport à la roue L, qu'elle ne doit pas être plus petite que la roue des chevilles G; car ces roues devant être portées par le même axe, on voit qu'il faut que la roue des chevilles passe devant la tige du pignon M, en même temps que la roue L engrene dans le pignon f, ce qui ne pourroit se faire si la roue des chevilles étoit plus grande que celle L: dans le plan de cette piece (Planche V, fig. 1) la roue L a été faite plus petite que celle G, pour qu'elle pût être vue, & on a fait un gros pignon pour pouvoir y engrener; mais nous n'avons ici qu'un pignon de  $\delta$  dents, dont les ailes ne sont pas assez saillantes de la tige, pour pouvoir aller engrener dans la roue: on évitera cet obstacle en tenant les roues G & L de même diametre.

779. Toutes les roues étant ainsi tournées, on les limera bien plates sur chaque côté & avec précaution; & avec une lime bâtarde douce d'Angleterre, on enlevera seulement la place que l'assiette de l'arbre avoit réservée, ayant bien soin de ne pas anticiper sur la partie tournée & sur le bord de la roue, asin de la conserver d'une égale épaisseur: on fera la même opération à toutes les roues, (excepté à celle de barillet); ensuite on les sendra de la maniere que nous l'avons expliqué (431); il n'y aura que la roue des chevilles & la roue d'échappement qui ne doivent pas être sendues; celle-ci ne se send que lorsqu'elle est sixée sur son pignon sini, asin de lui donner toute la justesse possible; & les divisions pour les chevilles de la roue des chevilles se feront au compas, lorsqu'elle sera sixée sur son axe.

780. Pour fendre ces roues, on fera choix de fraises qui soient d'une bonne épaisseur; en voici la regle: il faut que le vuide entre deux dents, sormé par la fraise, soit moindre que

la dent, ce que les Horlogers appellent avoir plus de plein que de vuide. Pour trouver l'épaisseur de la fraise, on pourroit le faire en divifant la circonférence de la roue (réduite en points ou 12e de ligne ) par le double du nombre de dents qu'elle doit avoir; on auroit en parties de ligne la largeur des dents & du vuide, en supposant le plein & le vuide égal; & on tiendroit la fraise un peu plus mince; mais c'est une opération inutile, & à laquelle on suppléra en prenant une fraise qu'on jugera devoir convenir au nombre de dents de la roue & selon son diametre : on ne fendra pas la dent en entier ; mais on essayera, en marquant avec la fraise sur l'angle de la roue, en faisant tourner la plate-forme de quelques divisions, si la petite entaille que l'on a faite à la roue est plus étroite que l'intervalle entre une autre entaille, c'est-à-dire, si la fraise laisse plus de plein que de vuide: on pourra fendre à travers la roue, & l'enfoncer de la quantité convenable.

781. On peut prendre pour regle de la longueur qu'il faut donner aux dents d'une roue, qu'elles doivent à peu près avoir pour longueur la distance d'une dent à l'autre; c'est-à-dire, que si de la pointe d'une dent à la dent prochaine l'intervalle est d'une ligne, on pourra ensoncer la fraise d'une

ligne : ainsi la dent aura une signe de longueur.

782. Lorsque ce sont des roues qui éprouvent beaucoup d'effort, comme les roues de barillet, il ne faut pas les tenir tout-à-fait de cette longueur, asin qu'elles soient moins sujettes à se casser; & d'autant moins que comme le porte-fraise décrit une portion de cercle, la roue étant épaisse, la fraise creuse le milieu, en sorte que lorsqu'on a passé une lime à égaler au sond de la dent, on trouve sa denture plus longue qu'elle ne paroissoit en la fendant.

783. Quand on aura fendu ses roues, il faudra les croiser; c'est-à-dire, former les fenêtres, pour ne laisser que la quan-

tité de matiere requise, pour que la roue soit solide.

784. On ne croise pas la roue de barillet, parce que le barillet dont cette roue fait partie, devant contenir le ressort moteur, a besoin de solidité: on ne la croise pas par une autre raison

raison; c'est que comme il est nécessaire, pour adoucir les frottements des spires du ressort, qu'il y ait une certaine quantité d'huile, si l'on perçoit la roue de barillet, l'huile s'échapperoit, pénétreroit dans les dentures où elle est nuisible, tandis qu'elle laisseroit à sec le ressort qui en a besoin: d'ailleurs en rendant cette roue légere, il n'en résulteroit aucun avantage; car cette premiere roue tourne d'un mouvement lent, & ainsi le plus ou le moins de pesanteur est indissérent: il n'en est pas de même de celles qui se meuvent avec vîtesse; on ne peut les faire trop légeres.

785. On ne croise pas non plus la roue L de répétition; par la raison qu'elle doit porter l'encliquetage, & que le rochet doit appuyer contre cette roue; on pourroit, à la vérité, faire porter l'encliquetage par les barrettes de la roue, si elle étoit croisée; mais il est assez indisférent qu'elle soit légere ou pesante, eu égard à la lenteur de son mouvement, & à la force

toujours surabondante des moteurs de répétition.

786. On ne croise pas non plus les roues de renvoi S, m, qui font un tour par heure; mais on croise la roue de cadran qui employe douze heures à faire une révolution: c'est un usage, mais on ne sera pas mal de ne pas le suivre par rapport aux roues de renvoi qu'il est à propos de croiser, lors sur-tout que la force motrice n'est pas considérable, comme sont les Horloges qui vont long-temps sans remonter; dans ces sortes d'ouvrages il saut diminuer les frottements autant qu'il est possible.

787. Pour croiser une roue, on tracera un trait de compas assez au-dessous de la denture pour conserver la roue solide: on appelle cette largeur le champ de la roue: on divise ce cercle en quatre parties; on tire deux diametres par ces points; on tire de chaque côté des traits donnés, d'autres traits qui déterminent la largeur de la harrette ou pilier qui doit aller en élargissant de la circonsérence au centre: on trace près du centre un trait de compas, pour déterminer la longueur de ces petites colonnes, qu'on appelle harrettes ou simplement croisées: on observera, par rapport à la largeur du champ de la roue &

I. Partie.

des barrettes, que de même qu'il faut proportionner l'épaiffeur de la roue à l'action qu'elle doit éprouver, de même aussi le champ & les barrettes doivent être proportionnés à l'épaif-

feur de la roue, &c.

788 On observera, en croisant la roue d'échappement, qu'il faut y laisser beaucoup plus de champ qu'aux autres roues, par la raison, que comme ses dents sont plus distantes entr'elles, elles doivent être plus prosondes, ce qui est sur-tout nécessaire pour le jeu de l'échappement AF (fig. 1), asin que les pattes de l'ancre ne viennent pas arcbouter contre le fond des dents; mais pour que cette roue ne soit pas trop pesante, on

étrécit son champ après que l'on a formé les dents.

789. Nous avons oublié de parler des nombres de dents des rochets d'encliquetage: ils font à peu près arbitraires. Il suffit seulement, par rapport à celui de répétition, que les dents soient assez fortes pour ne pouvoir pas être brisées par l'effort du cliquet, mais pas assez grosses pour rendre l'encliquetage dur, ce qui arrive lorsque ce rochet étant peu nombré, le cliquet s'ensonce plus avant dans les dents, & parcourt par ce moyen plus de chemin: on peut lui donner 48 dents. Pour former ses dents en rochet sur l'outil à fendre même, il faut avoir des fraises à rochet: elles sont droites d'un côté & inclinées de l'autre.

790. On fendra le rochet d'encliquetage de l'Horloge sur l'outil, avec la même fraise dont je viens de parler; & comme ce rochet doit soutenir tout l'effort du grand ressort de l'Horloge, on ne lui donnera que 24 dents pour leur conserver de la solidité & de la force.

## 3°. Monter le Barillet, & faire l'encliquetage du mouvement.

79 I. Le barillet ou tambour est formé par la roue B, par une virole de cuivre, dont un côté se sixe sur la roue, & par un couvercle qui entre à drageoir sur l'autre côté de la virole: on fait rouler ce tambour sur un axe de ser; c'est dans ce tam-

bour que l'on place le ressort moteur de l'Horloge (79); le bout extérieur de ce ressort s'accroche à un crochet que l'on fixe en dedans de la virole, & le bout intérieur s'accroche à l'arbre sur lequel roule le barillet : voilà en gros l'usage du barillet : venons à la maniere de le fabriquer.

792. Mais nous remarquerons avant, que pour avoir un bon ressort & diminuer ses frottements autant qu'il est possible, il est nécessaire de lui donner une certaine largeur; alors les spires se maintiennent sans aller frotter contre le fond du barillet ou contre le couvercle: cela entendu, avant que de faire la virole de barillet, il faudra examiner quelle est la hau-

teur qu'elle peut avoir.

- 793. Pour cet effet, on remarquera que, par la disposition du calibre, il y a deux roues qui se trouvent nécessairement placées près du barillet, & qui par conséquent en diminuent la hauteur; l'une, qui est la grande roue moyenne, doit passer par-dessus entre la seconde platine & le côté de la roue de barillet: & la roue de longue tige, qui doit passer par-dessous, entre le côté du couvercle & la platine des piliers; ainsi le barillet tout monté devra avoir la hauteur des piliers moins l'épaisseur de la grande roue moyenne & celle de longue tige, moins l'intervalle qu'il est nécessaire qu'il y ait entre le barillet & la roue de longue tige, entre ces roues & le barillet & entre la platine, pour ne frotter ni à l'un ni à l'autre : ainsi la roue de longue tige ayant 1 de ligne d'épaisseur, la grande roue moyenne  $\frac{9}{112}$ , & les deux intervalles entre ces roues & le barillet, & deux intervalles entre ces mêmes roues & la platine, devant être chacun de  $\frac{3}{12}$  pour éviter les frottements ou attouchements; il faudra retrancher de la hauteur de la cage  $\frac{1}{12} + \frac{9}{12} + 4$  fois  $\frac{3}{12}$ , c'est-à-dire,  $\frac{14}{12} + \frac{1}{12}$ 11, ce qui fait 2 lignes 12; ainsi la hauteur de la cage étant de 15 lignes, en ôtant 2 lignes 1, il restera 12 lignes 10, qui sera la hauteur du barillet tout monté.
- 794. La virole du barillet doit être assez large pour qu'on puisse y lever des tenons qui servent à la river sur la roue; ainsi outre qu'elle doit avoir la hauteur du barillet, on lui donnera H h ij

de plus une ligne, tant pour la rivure du tenon que pour avoir

de quoi la tourner droite.

795. Avant de travailler à faire la virole, il faut achever de tourner la roue de barillet : pour cet effet, on le replacera fur l'arbre à vis, au repaire qu'on a fait; on diminuera la têtine jusqu'à ce qu'elle reste seulement d'une ligne de large tout autour du trou; on reculera la creufure jusqu'à ce qu'il reste au-dessous du fond de la denture une largeur qui soit environ les ; de la longueur d'une dent ; il faut que ce rebord soit coupé bien net & aille un peu en creusant, afin que la virole qui doit s'emboîter contre ce rebord ou champ de la roue en allant porter contre le fond, joigne parfaitement tout autour & que cela ne paroisse faire qu'une seule piece. Alors on terminera le fond du barillet; & pour savoir s'il n'est pas tropépais, on se servira d'un compas d'épaisseur (478); en pinçant le fond avec un bout de cet outil, l'autre indiquera l'épaisseur de ce fond par l'intervalle entre les deux pointes, lesquelles étant de même rayon que celles qui pincent le fond du barillet, ont la même ouverture : si le fond du barillet a plus d'une ligne d'épaisseur, il faudra le creuser en ménageant le rebord & la têtine.

796. On aura attention que le fond du barillet soit creusé bien droit, c'est-à-dire, qu'il ne soit pas plus épais du bord que du milieu: pour en juger, on prendra une regle, on la posera à travers le barillet en passant à côté de l'arbre, & portant sur les extrémités réservées à la roue, c'est-à-dire, sur le champ: si entre la regle & le fond, l'intervalle est égal depuis la têtine jusqu'au rebord, c'est une preuve que le sond est droit; sinon, on tournera aux endroits qui laissent moins de jour; ensuite on présentera un bout de regle qui entre dans le sond du barillet, pour voir s'il est bien uni; s'il ne l'est pas, on ôtera l'excédent, jusqu'à ce que la petite regle s'applique exactement sur le sond.

797. Pour ne pas juger à la simple vue du parallélisme du fond avec le côté de la roue, on peut ajuster sur la regle une petite piece qui s'attache à travers la regle au moyen d'une

vis, de maniere que cette piece puisse s'approcher jusqu'à l'endroit le plus creux du fond; alors l'arrêtant avec la vis sur la regle en ce point, en promenant la regle sur sa longueur,

on verra les endroits du fond qui sont trop élevés.

798. Cette précaution est essentielle; car si le sond n'est pas parfaitement uni & parallele au côté de la roue, le ressort, en se développant, frottera contre les côtés; il éprouvera donc un résistance à se développer, en sorte que sa force ou son impression sur le rouage sera presque annéantie: j'ai même vu des ressorts qui s'étoient si sort grippés contre des inégalités de sond ou couvercle de barillet, qu'étant montés tout au haut, ils ne tendoient aucunement à se développer, mais toute leur sorce étoit absolument suspendue; cela doit arriver lorsque ces ressorts ont peu de hauteur, les bords portent tantôt contre un sond & tantôt contre l'autre. Lorsqu'on aura tourné la roue de barillet, on l'ôtera de dessus son arbre.

799. Pour faire la virole du barillet, on prend une lame de cuivre que l'on plie en rond, & dont on fait rejoindre les bouts pour les souder; pour trouver la longueur de cette lame, on prend le diametre du rebord qui termine le fond de la roue, & on le porte trois fois sur la planche de cuivre que l'on veut employer: on employera du cuivre qui ait environ 🗓 de ligne d'épaisseur : on lui donnera 14 lignes de largeur, & pour longueur, trois fois le diametre du rebord & un peu plus, parce qu'en pliant la virole, elle se resserre, & que d'ailleurs la circonférence est plus grande que trois fois le diametre: pour ployer la virole, on se servira d'un morceau de bois rond, à peu près de la grosseur de la creusure; on fera rejoindre les deux bouts de la lame, & on la présentera contre le fond; s'il reste environ une ligne de jeu tout autour jusqu'au rebord de la roue, la virole sera de bonne longueur, parce qu'après qu'on l'aura soudée pour la rendre juste de grandeur, on la forgera pour la durcir, chose très-nécessaire; car outre que le cuivre dont on se sert est mou, il le devient encore plus en soudant la virole.

800. On fera rejoindre les bouts de la virole si près que

## 246 Essaisur L'Horlogerie.

l'on voudra, en ouvrant l'étau d'environ un pouce; & préfentant dessus le côté opposé à la jonction de la virole, on prend raune barre de fer que l'on mettra en dedans de la virole sur le milieu de l'ouverture de l'étau; en frappant avec un marteau sur un bout de cette barre, dont on tient l'autre

bout d'une main, on fera joindre la virole.

801. Pour souder la virole, on se servira de soudure jaune dont voici la composition. On prendra 2 onces 2 gros de laiton, 4 gros d'argent, & 8 gros de zinc: on sera sondre le tout ensemble dans un creuset; ensuite on coulera ce mêlange en lames bien minces pour les battre plus facilement & parvenir à les couper en paillons. On pourroit se servir de soudure sorte faite seulement avec du laiton & du zinc; mais la premiere est

préférable, parce qu'elle souffre le marteau.

802. Avant que de placer la foudure fur la virole, il fau: préparer la jonction de cette virole en passant une lime à égaler, qui rende les deux bouts unis & de façon qu'ils se joignent avec un intervalle égal qui soit de l'épaisseur d'une feuille de papier : on passera en dedans de la virole, à l'endroit où elle se rejoint, une lime à trois quarts qui ôtera les angles des bouts de la virole : c'est dans cette longueur qu'on placera la foudure; mais avant il faut la jetter dans l'eau pour que les faletés qui pourroient être jointes s'en féparent : on la retirera de l'eau pour la placer en dedans de la virole dans toute la longueur, en atrangeant les paillons à la file l'un de l'autre, bien exactement sur la rainure faite avec la lime à trois quarts: cela fait, on prendra du Borax (sorte de sel) que l'on, réduira en poudre & dont on recouvrira toute la soudure qu'on évitera avec soin de déranger : pour que le borax ainsi mis, s'arrête à cet endroit, il est à propos de répandre sur la soudure quelques gouttes d'eau; on mettra aussi sur le dehors de la virole, à l'endroit de la jonction, un peu de borax en poudre, cela facilitera la soudure pour couler à traver, & souder très-parfaitement.

803. En mettant en cet état la virole dans une poële remplie de charbon allumé, on fera une place sur laquelle on

posera la virole, ayant attention que l'endroit de la soudure soit toujours en en bas & bien droite: on n'approchera d'abord que soiblement la virole du seu, parce que la chaleur trop violente saississant le borax, lui sait saire une espece de bouillonnement qui renverse la soudure, ce qui n'arrive pas quand

on l'approche du feu par degrés insensibles.

804. La virole placée bien droite sur le charbon, on entourera principalement de charbon l'endroit de la soudure & assez au-dessus, pour que l'air ne puisse pas se porter à cet endroit; on aura soin cependant de ne pas cacher la soudure, mais de réserver des passages entre lesquels on puisse la voir, pour juger de l'instant où elle se fond: on prendra un sousset dont on dirigera le vent contre les charbons allumés qui peuvent porter leur chaleur directement sur la longueur de la sente; quand on verra cette partie devenir rouge, on sousser plus soiblement, ayant l'œil à la soudure, asin de sousser & de retirer la virole au moment où la soudure est bien sondue, ce qui se voit aisément; car si on la laissoit plus long-temps, on courroit le risque de sondre la virole; un coup de sousset de plus, quand la soudure est un peu sorte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de zinc, en sait l'assaire.

805. Quand la virole est soudée, on prend une bigorne, (espece d'enclume qui porte un bec recourbé, & formant avec l'enclume un angle droit (ou d'équerre) le bout recourbé est d'acier, il est rond & conique): on attache la bigorne sur un billot de bois: on passe la virole dans le bec, & en la frappant à petits coups à l'endroit soutenu par la bigorne, on la rendra dure & on l'aggrandira jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus grande que le rebord, asin d'avoir de quoi la tourner; pour la faire emboîter sur ce rebord, on la rendra bien ronde & cy-lindrique, c'est-à-dire, de même grosseur dans toute sa largeur?

806. Pour tourner la virole, on préparera un morceau de bois tourné, sur lequel on la fera entrer un peu à force; on appelle cet outil de bois un mandrin: on peut employer du bois de poirier ou de hêtre qui ait trois ou quatre pouces de long, dans lequel on chassera à chaque bout deux bouts de fer ayant un

point conique formé avec un pointeau, pour faire rouler sur les pointes du tour, asin qu'en tournant le bois & ensuite la virole, les centres du mandrin ne se déjettent pas, mais qu'ils restent constants.

807. On fera au plus gros bout du mandrin une rainure ronde qui servira de cuivrot; & comme ce cuivrot seroit trop gros si on le laissoit de la grosseur même du mandrin, & que, pour que l'archet fit faire plusieurs tours au mandrin, il seroit nécessaire que cet archet fût très-long, on l'enfoncera d'environ un tiers de plus : on se servira pour cela d'un archet dont la corde entourera le mandrin : le cuivrot étant fait, on tournera le reste du mandrin, & on diminuera le bout jusqu'à ce qu'il entre bien à force jusqu'aux deux tiers de la largeur de la virole, laquelle débordera le mandrin d'environ un tiers de fa largeur: on la laissera ainsi faillante, afin de ne pas être obligé de la démonter de dessus le mandrin, pour voir si elle s'emboîte bien; ce que l'on seroit forcé de faire, si elle étoit à fleur du bout du mandrin, à cause de la têtine de la roue qui l'empêcheroit : on tournera donc le côté faillant de la virole jusqu'à ce qu'il s'emboîte bien juste & à force sur le rebord de la roue.

808. Si l'on avoit un peu trop ôté du mandrin & que la virole entrât plus avant que ce que nous avons dit, pour éviter de refaire un autre mandrin, on mettra sa virole de grandeur convenable, en prenant avec le maître-danse la messure sur la roue, & en tournant la virole, selon cette mesure, mais un peu juste, asin qu'elle s'emboîte à force sur la roue; & s'il restoit un peu trop de force, on en seroit quitte pour reculer un peu le rebord de la roue, ou pour replacer de nouveau la virole sur le mandrin: en tout cas, avant de démonter la virole, on ne sera pas mal de la repairer avec le mandrin, asin qu'elle se remette sacilement droite & ronde.

809. Si lorsqu'on a tourné rond le bout de la virole, elle entroit trop librement, il faudroit l'aggrandir en la forgeant; & si au contraire, on l'avoit trop aggrandie, en sorte que pour la faire emboîter sur la roue il fallût trop l'amincir, on seroit

forcé

forcé de couper la virole à l'endroit de la soudure, de l'accourcir de quelques lignes plus ou moins, selon qu'elle seroit trop grande, de la ressouder & de la resorger. Mais supposant la virole de bonne grandeur, on en tournera le côté de devant; ensuite on tournera le dehors de la virole jusqu'à la distance de 4 à 5 lignes du devant; on rendra cette partie cylindrique, & on la diminuera jusqu'à ce qu'elle puisse s'emboîter sur le rebord de la roue de barillet. Quand le bout de la virole sera ainsi tourné, ony fera un trait de burin léger, qui soit distant du bord, de l'épaisseur du fond du barillet, plus, ce qu'il est besoin de réserver pour la rivure des tenons qu'il faut former sur cette virole pour l'assembler avec la roue : ce trait réglera l'enfoncement de ces tenons. Cela fait, on ôtera la virole de dessus le mandrin; ensuite on prendra un foret qui ait pour grosseur l'épaisseur du bout tourné de la virole : on se servira de ce foret pour percer six trous sur le fond de la roue de barillet tout près du rebord; ces trous seront placés à peu près à égale distance les uns des autres : ces trous étant percés. on emboîtera la virole sur la roue, en sorte que le bout touche le fond; & avec le même foret qui a servi à percer les trous au barillet, on marquera (en faisant tourner ce foret avec un archet) des points sur le bout de la virole, qui indiqueront parfaitement l'endroit où on doit former les tenons : on aura attention, en emboîtant la virole, que l'endroit de la soudure se trouve dans l'intervalle de deux trous; car si par hasard il se trouvoit un tenon à l'endroit de la soudure, il ne vaudroit rien, car on ne pourroit pas le river : avant de déboîter la virole, on fera un petit trait sur le champ de la roue & vis-àvis sur la virole; ce qui servira de repaire & indiquera l'endroit où il faudra placer la virole, pour que les tenons correspondent vis-à-vis leurs trous.

8 I O. La virole étant démontée, on l'entaillera avec une lime entre tous les endroits marqués par le foret jusqu'au trait que l'on a fait au tour & bien exactement en ne faisant que de l'atteindre, & ainsi tout à l'entour : on réservera de quoi former les tenons, qu'on fera ronds & de la grosseur juste des trous percés à la 1. Partie.

roue, ce que l'on verra en les présentant chacun sur leur trou par le côté plan du barillet; les tenons étant bien saits, on mettra en chansrein les trous des tenons du côté plan de la roue; pour cet effet, on prendra un foret aigu, de moitié plus gros que le trou, & on enlevera l'angle autour du trou, c'est ce que les Horlogers appellent chansreiner, ou mettre en chansrein: on emboîtera ensuite la virole sur la roue, en la mettant à son repaire; on chassera la virole à sorce; & lorsque le fond des tenons joindra parsaitement le sond de la roue, on rivera les tenons avec la tête d'un marteau, ensorte que ces tenons en se rebroussant, remplissent la creusure ou chansrein que l'on a sait à la roue.

811. Il y a des Ouvriers qui se servent d'une méthode plus simple pour sixer la virole avec la roue : ils ne sont, après qu'ils l'ont emboîtée bien juste, que de la souder à l'étain. Mais cette méthode est très-désectueuse & peu solide; car 1°, on amollit la roue & la virole en faisant sondre l'étain; & 2°, une telle soudure ne peut résister à de grands efforts : il y a même des gens qui prétendent que l'huile ronge cette soudure; c'est ce que je n'ai pas vu; quoi qu'il en soit, je conseille à ceux qui desireront saire de bon ouvrage de ne jamais rien souder à l'étain.

812. Le barillet ainsi monté, on remettra la roue sur l'arbre à vis à son repaire, & on s'en servira à diminuer la hauteur de la virole jusqu'à ce que le barillet ait en tout 12 lignes 10 de hauteur; ainsi qu'il est nécessaire, comme nous l'avons dit (793).

813. Quand on aura mis le barillet de hauteur, il faudra tourner rond le dedans de la virole & jusqu'au fond: pour cet esset, on placera le support de l'autre côté du tour, & on sera entrer la moitié de ce support dans le barillet: on prendra un fort burin qu'on passera sous la broche du tour, & on roulera la corde de l'archet sur le cuivrot de l'arbre en sens contraire, asin que le barillet tourne dans le sens convenable pour faire couper le burin: on pourroit bien tourner le dedans du barillet en tenant le support du même côté & en tournant à l'ordinaire; mais cette situation est plus gênante.

8 I 4. Quand on aura tourné le dedans du barillet, on creusera tout au bord intérieur de la virole une petite retraite large d'une bonne demi-ligne & prosonde de \frac{1}{8} de ligne, arrondie par son entrée & rentrée un peu plus prosondément en dedans; c'est ce qu'on appelle le drageoir du couvercle : le couvercle du barillet doit entrer à force sur ce drageoir; & lorsqu'il y est logé, il ne doit en sortir qu'avec effort; c'est pour cela qu'il faut que cette retraite ou drageoir soit un peu plus creusée en dedans.

8 I J. Lorsque le drageoir est fait, il faut faire le couvercle qui doit être de cuivre doux fondu, asin de réserver à son centre une têtine pour augmenter l'épaisseur du trou; car le couvercle ne devant avoir que demi - ligne d'épaisseur, cela ne seroit pas suffisant pour le frottement qu'il éprouve en rou-

lant autour du pivot de l'arbre de barillet.

8 I 6. Si l'on n'a pas de couvercle fondu, & qu'on ne veuille pas se donner la peine de faire un modele pour cela, on prendra du cuivre (ou laiton) qui ait une ligne ½ d'épaisseur; on le réduira à une ligne en le forgeant; on percera un trou plus grand que celui de la roue & propre à entrer sur l'arbre à vis de la groffeur au-dessus de celui qui a servi à tourner la roue de barillet, c'est-à-dire, dont la portée aura 3 lignes : de diametre; on tournera ce couvercle jusqu'à ce qu'il soit réduit à demi - ligne d'épaisseur à la réserve de la têtine; on le tournera de grandeur à entrer bien à force dans le drageoir de la virole de barillet; mais avant que de le faire entrer, il faut faire au bord du couvercle une entaille propre à loger le bout d'un gros foret : cette entaille servira à retirer le couvercle de son drageoir, ce que l'on auroit de la peine à faire sans cette précaution; d'ailleurs cette entaille servira toujours lorsqu'on voudra lever ce couvercle.

817. Le barillet étant monté, il faudra faire l'arbre de barillet; on le fera forger portant une tête pour remplir le vuide entre les deux têtines du couvercle & de la roue : cette tête doit être environ trois fois plus petite que l'intérieur de la virole, c'est-à-dire, que si la virole a un pouce ½ de dia-

I i ij

metre en dedans, la tête de l'arbre devra avoir 6 lignes toute tournée : on fera forger deux tiges à cet arbre, dont l'une plus grosse doit être assez longue, pour que sur l'axe prolongé en dehors de la cage, il y ait au moins un pouce pour faire le quarré pour remonter le ressort; l'autre bout n'a besoin que d'assez de longueur pour y former un pivot pour le mettre en cage : au reste, il faut le faire forger plus long & plus gros qu'il n'est besoin, asin qu'il y ait dequoi le tourner bien rond: le Forgeron réservera à la tête de quoi y former le crochet pour le ressort; il doit forger cette tête ronde ainsi que le reste, pour qu'il y ait moins à ébaucher.

8 1 8. Pour fixer la longueur de la tête, c'est-à-dire, pour prendre la mesure bien juste de l'intervalle entre les deux têtines du barillet, on prendra un morceau de cuivre que l'on fera entrer dans le trou du couvercle; on le fera porter contre la têtine de la roue; on fera une entaille à ce morceau de cuivre à l'endroit du couvercle, laquelle on reculera jusqu'à ce que la partie intérieure entre sans jeu entre la roue & le couvercle: on prendra cette hauteur avec le maître-danse, & on diminuera la tête en conséquence, en la tenant un peu juste,

pour qu'on ait de quoi tourner en achevant l'arbre.

819. Après qu'on a ébauché l'arbre à la lime, il faudra le tourner dans toute sa longueur & le mettre à peu près de grosseur; on tournera de même la tête. Quand l'arbre sera ainsi préparé, pour achever de le tourner rond, on terminera les pointes coniques, lesquelles n'étant d'abord saites qu'à la lime ne peuvent pas être rondes; ensorte que par leur moyen ce qu'on tourne devient irrégulier, comme les pointes. Pour sormer ces pointes, il saudra les tourner au burin jusqu'à ce que la pointe saite à la lime soit coupée: on coupera ainsi de chaque bout de l'arbre la longueur d'une ligne: on sera rouler les pointes sur une broche entaillée, en appuyant avec une lime carrelette douce, qui achevera de rendre la pointe aiguë: on en sera autant à toutes deux; on fera rouler ces pointes dans des points peu prosonds des broches du tour, & on tournera encore avec le burin le plus près de la pointe que l'on pourra.

Avec ces précautions très-faciles à prendre, on sera assuré que les pointes sont parsaitement rondes: au lieu que celles qui sont saites à la lime seulement sont presque toujours ovales, & que la piece qu'on tourne avec de telles pointes ne peut jamais se tourner ronde, elle reste ovale comme la pointe: cette pointe ne doit être ni trop aigue ni trop obtuse, elle doit former un angle d'environ 45 degrés. Cette maniere de former les pointes est essentielle, & beaucoup d'Ouvriers seroient très-bien d'en faire usage; car elle doit s'appliquer à tous les ouvrages d'Horlogerie qui se sont en tournant sur la pointe, & singulière-

ment aux pignons.

820. Ces pointes ainsi préparées, on pourra achever de tourner l'arbre & réduire ses pivots à la grosseur convenable donnée par les trous de barillet: on observera que le petit pivot de l'arbre doit entrer dans le trou de la roue de barillet & le gros pivot dans le trou du couvercle; on tient ce pivot-ci plus gros, afin qu'après l'avoir diminué au point d'avoir une portée pour le contenir en cage, l'axe prolongé, qui passe par la platine des piliers pour aller au cadran, ait assez de solidité pour que le quarré de l'arbre qu'on ne fait ordinairement que de fer, & qui doit recevoir la clef destiné à remonter le ressort, ne puisse être tordu ou faussé par l'effort que ce ressort exige pour être bandé. Mais avant de réduire les pivots à leurs grosseurs, il faut passer l'écarissoir dans chaque trou, le faisant entrer par le côté opposé à celui par lequel ils ont été d'abord aggrandis, c'est-à-dire, qu'il faudra passer l'écarissoir du côté du dedans, soit du couvercle ou du barillet, & jusqu'à ce que le trou ait pris la figure un peu conique de l'écarissoir, (qui ne doit pas être trop en pointe, mais sensiblement cylindrique); par ce moyen le roulement du trou sur l'arbre se fera selon toute son épaisseur, ce qui rendra le frottement plus constant. On diminuera donc insensiblement les pivots jusqu'à ce qu'ils entrent très-juste & un peu à force dans les trous du barillet, & on aura l'attention que ces pivots aillent en décroissant comme l'écarissoir ; par ce moyen ces pivots porteront sur toute l'épaisseur des trous; l'on diminuera la longueur de la tête de l'arbre, selon la mesure qu'on aura prise avec le maître-

danse; en sorte que par ce moyen, lorsque le barillet roulera sur son arbre, il n'aura point de jeu, selon l'axe, ce qui est très-essentiel; car le barillet étant en cage, il pourroit aller frotter soit contre la grande roue moyenne, & soit contre celle de minutes.

821. Les pivots de l'arbre doivent être tournés avec grand foin, bien ronds & unis; & avant qu'ils entrent tout-à-fait dans leurs trous, on prendra une lime douce carrelette d'Angleterre marquée au T, que l'on appuyera sur les pivots en faisant rouler l'arbre, asin de les adoucir; mais il saut que cette lime n'enleve précisément de la matiere que les petites inégalités du burin; car si l'on s'en servoit pour diminuer l'arbre, elle lui seroit perdre la rondeur exacte que le tour lui a donnée, sur-tout si la matiere de l'arbre n'est pas également dure; car les parties molles s'enleveront plutôt, & l'arbre deviendra ou ovale ou par ondes, &c. On prévient cet obstacle lorsqu'on sait bien tourner; car en tenant le burin inébranlable, quoique la matiere que l'on tourne soit inégale, le burin en emporte également tout autour; on ne se sert donc de la lime que pour adoucir les traits du bu-

rin, & ainsi le pivot se conserve rond.

822. J'ai dit ci-dessus, qu'il faut faire entrer un peu à force les pivots dans leurs trous, en voici la raison : c'est pour achever de tourner le dehors de la virole de barillet; car le barillet entrant à force sur son arbre ; après qu'on l'aura assemblé avec le couvercle & le barilllet on pourra tourner la virole en faifant entrer un gros cuivrot sur le bout de la grande tige de l'arbre: & comme cet arbre est supposé parfaitement rond, on tourners le barillet de même, ainsi que la virole qui est encore brute. Lorsqu'on l'aura tournée bien unie, on passera une lime douce en roulant le barillet, pendant que la main promene la lime dans le sens contraire au chemin du barillet ou de l'archet. Avant de démonter le barillet, c'est-à-dire, d'ôter le couvercle: on fera à l'endroit de l'entaille de ce couvercle un repaire sur le bord de la virole, pour que toutes les fois qu'on remontera le barillet, on fasse convenir l'entaille avec ce repaire, afin que le barillet tourne toujours parfaitement droit & rond; ce qui pourroit bien ne pas arriver, si l'on changeoit la position du

couvercle: il ne faut, pour que cela arrive, qu'à avoir un couvercle qui auroit été tourné sur un arbre mal rond, c'est-à-dire, dont le trou du couvercle ne fût pas bien concentrique au bord.

823. Qand on aura démonté le barillet, il faudra passer une lime à pivot sur les pivots & contre les portées de l'arbre; ensuite on les polira: pour cet effet, on prendra un morceau de bois de noyer limé bien d'équerre & uni, & en faisant rouler l'arbre sur le tour, on mettra du rouge d'Angleterre broyé avec de l'huile sur l'arbre; ce rouge s'attachera au bois & polira les pivots & les portées. A propos de ces portées; pour en réduire le frottement, il ne faut pas qu'elles ayent toute la largeur de la tête de l'arbre : on ôtera donc les angles de la tête, pour que les portées ne frottent sur les têtines que du centre. Quand on fait le barillet (& avant de le monter), on peut un peu arrondir ces têtines, en leur laissant feulement autour du trou une demi-ligne de largeur & une

ligne du côté du fond, comme je l'ai dit.

824. Quand les pivots seront polis, on les présentera dans leurs trous; s'ils y entrent encore à force & que le poli n'ait pas ôté assez de matiere pour que le barillet roule librement fur son axe, on passera légérement l'écarrissoir dans les trous. jusqu'à ce qu'il roule librement & sans jeu. Il y a des Ouvriers qui, après avoir tourné le barillet sur l'arbre, comme nous l'avons dit, pour le mettre libre, introduisent dans les trous un peu de rouge d'Angleterre bien fin, & qui, rendant l'arbre fixe en le terrant à l'étau, font rouler d'abord avec la main & ensuite à l'archet le barillet; en sorte que les trous & les pivots s'usent dans les endroits où ils frottent le plus; & que si les trous ne sont pas ronds ils sont forcés à le devenir. Quand le barillet commence à tourner librement, on le démonte pour nettoyer les trous & les pivots, & on remonte ensuite le barillet: s'il ne tourne pas encore assez librement, on introduit de nouveau du rouge dans les trous, en observant que si un de ces trous a déja un peu de jeu, il ne faut point y mettre de rouge; mais seulement à celui qui est trop juste.

825. Lorsque le barillet tournera librement sur son arbre,

on le placera tout monté sur le tour, (les trous & pivots étant bien nettoyés), & on l'attachera à une tenaille à vis qui rendra l'arbre immobile: alors on prendra un grand archet dont on passera la corde sur la virole, comme sur un cuivrot; on fera, par ce moyen, rouler le barillet sur son arbre, & on tournera la roue parsaitement ronde sur sa circonférence, & droite sur ses côtés: on démontera le barillet, & on limera bien plan le côté extérieur de la roue de barillet, qui étoit resté en partie brut à cause de l'arbre à vis que l'assiette recouvroit.

826. Le barillet ainsi fait, il faudra le placer en cage. Pour cet effet, il faudra former des pivots sur l'arbre pour entrer dans les platines; c'est-à-dire, qu'il faudra diminuer cet arbre de maniere que les pivots qui doivent entrer dans les platines soient retenus sur leur longueur par la plus grande grosseur de l'arbre, en sorte que cet arbre ne puisse que tourner sans pouvoir changer de place, selon son axe: on appelle portée cette grosseur d'un axe quelconque qui le contient; tel est l'estet de la tête de l'arbre dans le barillet: les pivots des roues sont ainsi bornés par des portées qui les retiennent dans leurs cages.

827. Pour former les portées à la hauteur convenable pour que le barillet étant mis en cage, on conserve de chaque côté la place de la roue de grande, moyenne & celle des minutes, il sera nécessaire de remonter le barillet & de le présenter sur le côté de la cage, asin qu'en réservant les intervalles convenables pour ces roues, on puisse marquer sur l'arbre l'endroit de la portée du côté de la roue, c'est-à-dire, du petit pivot : on levera donc le pivot que l'on réduira jusqu'à ce que la portée ait environ il de ligne de large tout autour : ainsi le pivot qui roule dans le trou du barillet ayant, je suppose, 3 lignes, on donnera au pivot qui doit entrer dans la seconde platine 2 lignes il de diametre; on retranchera donc du premier pivot de l'arbre.

828. On ne reculera pas d'abord la portée à l'endroit marqué, il vaut mieux la présenter à plusieurs sois, asin de ménager convenablement les intervalles entre la platine &

roue: (on appelle jour, l'intervalle qu'il y a d'une roue à une autre, ou à la platine ou à une piece quelconque). La portée ainsi reculée jusqu'à ce que le barillet ait le jour requis . avec la seconde platine pour la place de la grande roue moyenne, & dessous la virole pour celle de la longue tige; on redémontera l'arbre; on adoucira le pivot, & on le polira avec le bois & du rouge, de la même maniere que je l'ai indiqué cidessus; & mettant quatre goupilles aux piliers pour arrêter la cage, on prendra avec le maître-danse, la hauteur de la cage, & à l'endroit où le barillet doit être placé, ce qui est marqué sur le dehors de la platine des piliers. On mettra l'arbre sur le tour, & on présentera les pointes de l'outil, en en plaçant une contre la portée du pivot fini; l'autre marquera l'endroit juste de la portée du gros pivot: on levera ce pivot, c'est-à-dire, qu'on le diminuera de maniere à former une portée qui ait environ 2 de ligne de largeur; ainsi la grosseur du trou du couvercle de barillet ayant 3 lignes 🗦 de diametre, le pivot devra avoir 3 lignes : ce pivot formé & la portée reculée, selon la mesure donnée par le maître-danse, on ôtera le cuivrot mis sur le bout du long pivot, & on le placera sur le court pivot, afin de diminuer cette tige dans toute sa longueur, & de la réduire à la grosseur du fond de la portée, & même en allant un peu en diminuant, de la portée au bout de la tige. On polira la partie du pivot qui est contre la portée, seulement un peu plus que l'épaisseur de la platine des piliers, n'étant pas nécessaire. de polir le reste de cette tige; cela seroit inutile, puisqu'il faut y faire le quarré de remontoir.

829. Il faudra avoir grande attention, pendant tout le temps que l'on tournera cet arbre, d'entretenir d'huile les pointes des pivots, afin que par leurs frottements sur les trous coniques des broches du tour, ces pointes ne se rongent, & ne se jettent de côté; car alors le pivot que l'on tourne actuellement ne seroit plus concentrique à celui du barillet, désaut très-considérable, puisque l'engrenage du barillet avec son pignon seroit tantôt sort & tantôt soible;

I. Partie, K.k

selon le côté que cet arbre présenteroit au pignon.

830. L'arbre ainsi préparé pour être mis en cage, il faudra percer les trous aux platines. Pour cet effet, on fera un foret qui soit un peu plus petit que le plus petit pivot : on percera avec ce foret un trou à la platine des piliers, à l'endroit où le cercle du barillet a été marqué en traçant le calibre; on appliquera enfuite & à son repaire, le dehors de la feconde platine dont les tenons entreront dans leurs trous faits à celle des piliers; le trou percé pour le barillet à la platine des piliers, dirigera le foret pour percer exactement le trou correspondant à la seconde platine; (on employera le même foret pour percer ce second trou): on appelle cela percer les trous l'un sur l'autre. On passera un écarissoir légérement, pendant que ces platines sont ainsi assemblées, afin que ces trous se conviennent ou coïncident parfaitement; on aura attention à tenir le foret, quand on perce les trous, perpendiculaire aux plans des platines, & on observera la même chose en aggrandissant ces trous. On séparera ensuite les platines, & on aggrandira le trou de la seconde platine, jusqu'à ce que le petit pivot y entre bien juste. On sera attention à faire entrer l'écarissoir par le côté intérieur de la platine, afin que ce pivot porte sur toute l'épaisseur du trou. On aura eu attention, ainsi qu'on doit le faire pour les pivots quelconques, de les diminuer un peu par se bout & selon la forme des écarissoirs qui ne doivent pas être trop en pointe.

831. Pour adoucir l'intérieur des trous, après qu'on y a passé l'écarissoir, il saut saire des outils qu'on appelle des Alaisoirs; ils sont de la forme des écarissoirs, c'est-à-dire, presque cylindriques; ils sont tournés ronds, & on les laisse tels; on les adoucit bien selon leur longueur, en sorte que par leur moyen on polit & on rend très-ronds les trous de pivots. On aggrandira de la même maniere le trou du gros pivot de la platine des piliers, & l'on mettra l'arbre dans la cage; il doit tourner très-juste & sans jeu, soit selon sa hauteur, ou soit selon la grandeur des trous qui doivent être exactement de la grosseur des pivots.

832. Lorsque l'arbre est mis en cage, on travaille à l'en-

cliquetage. Pour cet effet on commence par limer quarrément le grand pivot de l'arbre, afin d'y ajuster le rochet; le rochet doit approcher de la platine avec un petit jour pour n'y pas frotter: ainsi pendant que l'arbre oft en cage, il faut faire, presque à raz de la platine, un trait sur l'arbre, ce qui marque l'origine du quarré du remontoir : on ôte l'arbre de la cage, & on le met fur le tour; & avec un burin aigu, on marque tout autour de l'arbre un trait fin pour régler également cette origine du quarré. On formera donc dans toute la longueur faillante du pivot, quatre pans ou fections que l'on enfoncera petit-à-petit jusqu'à ce que cela forme un quarré dont les angles ne seront pas tout-à-fait aigus; & pour ne pas être exposé à échapper avec la lime fur le pivot qui est à l'origine du quarré, on fera entrer sur le pivot une petite virole de cuivre tournée de l'épaisseur de la platine, & qui recouvre juste le trait du burin qui regle la longueur du quarré : cette virole retiendra le côté non taillé de la lime, (on se sert de lime bâtarde d'Angleterre ). Quand le quarré sera ainsi ébauché, on ôtera la virole, & on reculera petit-à-petit le quarré jusqu'à ce qu'il atteigne également tout au tour le trait. Pour s'assurer que les angles du quarré sont droits ou d'équerre, on présentera une petite équerre; & pour juger que chaque section est de même largeur, on se servira du calibre à pignon, ( si l'on n'a pas la vue affez bonne pour en juger sans l'outil). Chaque pan ou section étant égales, & les angles étant droits, le quarré sera bien fait, & on l'adoucira avec une carrelette au T, d'abord en limant bien droit en travers l'axe & ensuite selon sa longueur. On appelle cette derniere maniere de limer, Ettirer en long.

833. Il y a des Ouvriers qui, pour limer bien droit les côtés du quarré, placent l'arbre sur le tour en le laissant mobile sur les deux pointes, & en cet état ils achevent de limer le quarré, ce qui rend ses côtés bien plats. On peut faire la même chose après qu'il est ébauché à l'étau, en le limant sur un morceau de liege d'environ un pouce ½ quarré pour l'épaisseur & de la longueur des mâchoirs de l'étau plus

Kkij

ou moins; on attache ce liege à l'étau: on dresse très-bien à la

lime les pieces que l'on fait ainsi appuyer sur du liege.

834. Lorque le quarré de l'arbre est achevé, on ajuste quarrément le rochet d'encliquetage R, fig. 3. Pour rendre ce trou quarré, on commence d'abord par aggrandir le trou rond avec un écariffoir jusqu'à ce qu'il soit de la grandeur d'un cercle inscrit au quarré qui termine l'arbre, c'est-à-dire, que ce trou ait pour diametre l'épaisseur du bout du quarré pris depuis un pan jufqu'à celui qui lui est opposé; ensuite on fera un quarré d'acier de la même grosseur & figure que le quarré de l'arbre; ce quarré ayant ses angles coupés vifs & tranchants, sera droit & bien régulier; on l'adoucira felon sa longueur: après l'avoir limé bien plat, & avec les soins employés à l'arbre, on trempera ce quarré, qui est un outil que l'on appelle un Etampe, c'est-à-dire, qu'on le fera chauffer jusqu'à ce qu'il soit également rouge & couleur de cerife; en cet état, on le plongera dans un vase rempli d'eau froide, par ce moyen l'acier acquerra le plus grand degré de dureté; c'est cette opération que l'on appelle la trempe: mais comme l'acier qui a acquis cette dureté, devient cassant comme du verre, & qu'il n'y a gueres que les burins qui ayent besoin d'être si durs, on se sert d'un moyen très-simple pour l'amollir un peu : c'est, après qu'il est trempé, de commencer par blanchir avec de la pierre-ponce les côtés du quarré que l'on pose sur le charbon allumé, & de le laisser chauffer jusqu'à ce que l'acier qui étoit blanc, devienne jaune: on appelle cette opération faire revenir. On fait revenir l'acier plus ou moins, selon qu'il est besoin que la piece soit dure: si, par exemple, on vouloit se servir de ce quarré, pour rendre quarré un trou fait dans l'acier, il ne faudroit que le faire devenir jaune; & si on veut seulement s'en servir pour du cuivre, il sera assez dur, en le faisant revenir d'un bleu vif: c'est la même pratique, lorsqu'il est question de tremper un foret, on le fait revenir, selon qu'il doit servir à percer de l'acier trempé ou du cuivre, &c. A propos de forets, quand on a de petits forets à tremper, on ne les

fait pas chausser dans le charbon, on se sert d'un outil qu'on appelle un chalumeau, c'est une espece de tuyau recourbé par son petit bout, dont on place la plus grande ouverture dans la bouche & la plus petite sur la slamme d'une grosse chandelle; en soussilat on dirige cette slamme contre le soret jusqu'à ce qu'il soit rouge, alors on le plonge dans le suis de la chandelle même qui le saisit & le trempe: on le blanchit & on appuie le bout du soret trempé sur une lime; on présente la tige du soret à la slamme pour le faire chausser, en sorte que cette tige qui est trempée revient, c'est-àdire change de couleur, tandis que le bout du soret qui pose sur la lime conserve toute sa dureté, & sans être sujet à casser: si l'on veut que le soret soit moins dur, on continue à faire chausser la tige, & l'on appuie moins fort contre la lime, & on le sait revenir comme on veut.

- 835. Lorsqu'on aura trempé l'étampe, on le chassera à force dans le trou du rochet, lequel prendra petit-à-petit la forme du quarré que l'on fera alternativement entrer & sortir à coup de marteau, & en enduisant l'étampe d'huile, jusqu'à ce que le trou puisse entrer à force & très-juste sur le quarré de l'arbre du barillet: quand on l'aura ensoncé jusqu'au sond, & avant cela, ôté les bavures que l'étampe aura faites, c'est-à-dire, qu'on aura passé la lime sur les côtés plats du rochet; cela, dis-je, ainsi préparé, on tournera le rochet sur son arbre, & l'on terminera le bas des dents par un trait fait avec un burin sur le tour, asin de régler également l'ensoncement de ces dents.
- 836. Comme le rochet est fendu avec des dents inclinées, il faudra avoir attention, en étampant son trou, c'estadire, en le rendant quarré, de faire entrer le quarré par le côté convenable pour que l'encliquetage se fasse de maniere qu'en bandant le ressort, il fasse tourner la roue des minutes en avant, & selon l'ordre des chissres du cadran: or comme il y a une roue intermédiaire entre le barillet & celle de longue tige, il suit que le barillet doit tourner du même côté que celle des minutes. Il faudra donc que les dentes

### 262 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

du rochet soient inclinées de sorte qu'on bande le ressort en tournant en avant, & comme cela est dans la figure 3, qui représente le côté extérieur de la platine des piliers : on étampera donc le trou de ce rochet, en faisant entrer le quarré

par le dessous du rochet.

837. Lorsqu'on aura tourné le rochet, il faudra percer un trou à travers le quarré de l'arbre bien à fleur du rochet, lequel servira à retenir le rochet avec le quarré au moyen d'une goupille n; ensuite, avant de démonter ce rochet de dessus son quarré, il faut marquer un repaire en faisant un point sur un des pans du trou du rochet & autant sur le côté correspondant de l'arbre, asin qu'on le remette toujours de même, & que par ce moyen le rochet tourne rond.

838. On achevera de limer réguliérement les dents du rochet dont le côté droit doit être un peu dirigé en rentrant en R, centre du rochet, pour mieux retenir & arcbouter contre le cliquet e; car si le devant des dents étoit dirigé de l'autre côté du centre, l'effort du moteur tendroit à éloigner le cliquet, ainsi le ressort se débanderoit tout à coup: on fera le

cliquet auquel on donnera la figure de celui c (fig. 3).

839. Pour faire le cliquet on prendra du fer, qui soit un peu plus épais que le rochet, afin que portant à plat sur la platine, il soit à fleur avec le rochet; on percera dans le milieu de sa longueur qui est arbitraire, mais qui peut être d'un pouce pour cette horloge; on percera, dis-je, un trou qui ait environ une ligne \(\frac{1}{2}\) de grosseur; c'est sur ce trou que le cliquet doit être mobile, en tournant autour de la vis d sixée à la platine.

840. Pour faire cette vis, voici comment on opérera: on prendra du fil de fer bien net qui ait près de trois lignes de grosseur; on formera des pointes à cette broche: à l'un des bouts, on chassera un cuivrot pour servir à tourner les vis que l'on fera avec cette tige: à l'autre bout, on levera un pivot d'abord à la lime qui ait plus d'une ligne de grosseur, & ensuite on tournera ce pivot, & sa portée jusqu'à ce qu'il ait environ une ligne un peu plus ou un peu moins, selon la grosseur

des trous de la filiere dont on veut se servir, mais plutôt plus grosse; car comme elle doit soutenir tout l'effort du grand resfort ou moteur, elle a besoin d'une certaine solidité; on sera entrer à sorce en tournant à droite ce pivot dans le trou de la filiere, en sorte que les pas de la filiere s'impriment prosondément dans le pivot qui deviendra une vis: on appelle cela tarauder la vis. On taraudera ainsi cette vis jusqu'à sa portée.

841. Pour bien tarauder, il faut qu'à chaque demi-tour que l'on tourne en avançant, reculer ensuite d'autant, & revenir sur ses pas, & avancer après d'un demi-tour, en allant & revenant par degrés jusqu'à la portée. Pour faciliter le taraudage de la vis, il faut y mettre de l'huile, ainsi qu'au trou

de la filiere.

842. Pour diminuer à propos la vis de maniere qu'elle ne soit ni trop petite ni trop grosse, mais qu'elle se taraude bien, il faut la tourner d'abord un peu en pointe, ensorte que l'extrémité du bout puisse entrer dans le trou de la filiere, & on va en avançant jusqu'au point où l'on voit le filet de la vis terminé & arrondi: c'est-là le point de grosseur convenable; il ne faudra plus que tourner le reste de la vis jusqu'à la portée de la même grosseur, & continuer à tarauder.

843. Il y a des filieres qui portent à côté de chaque trou taraudé des trous unis qu'on appelle Trous d'essai, lesquels servent à donner la grosseur dont il saut diminuer la vis pour être taraudée; on tourne la vis de grosseur à entrer dans le trou d'essai, ensuite on les taraude: on peut suppléer à ces filieres (qui sont commodes pour des personnes peu dans l'usage de travailler) en employant la méthode que je viens

d'indiquer.

844. Lorsque la vis vient à se courber en taraudant, il faut la redresser en frappant sur la broche mise sur le tour & jusqu'à ce qu'elle soit bien ronde; ensuite on levera au burin une seconde portée distante de celle qui termine la vis de l'épaisseur du cliquet: on diminuera le pivot que cela formera jusqu'à ce qu'il entre très-juste dans le trou du cliquet, & que

# 264 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

la portée qui restera après la vis, déborde un tant soit peus Cette portée qui termine la vis, est nécessaire pour arrêter la vis sur la platine, & de maniere à laisser la liberté au cliquet de tourner autour : la seconde portée sert à empêcher le cliquet de s'écarter de la platine; c'est pour ces raisons qu'on ap-

pelle cette vis , Vis à portée.

845. La vis ainsi préparée, & le bout du cliquet qui doit agir sur le rochet, étant limé de maniere à remplir le vuide des dents, comme on le voit dans la figure, on pourra le placer; on le présentera donc sur la platine, lorsque le rochet est placé sur l'arbre du barillet mis en cage; l'on sera appuyer le bout contre les dents du rochet, & l'on marquera avec une pointe sur la platine l'endroit du trou du cliquet: on percera par ce point un trou dans lequel devra entrer la vis. Pour percer ce trou de grosseur convenable, on sera un soret qui passe juste dans le trou de la filiere qui a servi à tarauder la vis; on trempera ce foret, & ensuite on percera le trou de la

vis de cliquet à la platine.

846. Pour tarauder ce trou, c'est-à-dire, pour le former par un pas de vis, on prendra un bout d'acier quarré dont on formera le bout en vis & sans le rendre rond, en le faisant pasfer dans la filiere, en forte qu'il n'y aura que les angles qui fe forment en vis ; lorsque la vis sera bien formée sur ces angles, & de longueur un peu plus que l'épaisseur de la platine; on trempera ce bout d'acier taraudé, & qu'on appelle un Taraud; on le fera revenir bleu, & on s'en servira pour former le troufait à la platine en vis : ainsi les angles creuseront la rainure spirale de la vis. Pour faciliter le taraudage du trou, il faudra enduire le taraud de suif de chandelle; après qu'on a fait entrer toute la partie taraudée du taraud dans la platine, on passe une lime sur le trou pour ôter la rebarbe ou bavure, & l'on fait entrer la vis qui est encore au bout de la broche, jusqu'à ce que la portée s'applique sur la platine : on retire la vis, & on met le cliquet; on remet de nouveau la vis afin de voir si le cliquet a assez de jeu; s'il n'en a pas assez, on reculera la seconde portée qui recouvre le cliquet, & on l'adoucira

l'adoucira avec une lime à pivot : alors on fait la tête de la vis qui doit avoir près d'une ligne d'épaisseur au-dessus de la seconde portée qui recouvre le cliquet : le dessus de la tête doit être un peu arrondi au burin, après quoi on passe sur cette tête une lime douce à arrondir; on fait entrer la vis dans le trou de la filiere, & on acheve de couper la tête d'avec la tige; on se sert pour cela d'une lime à fendre; ensuite avec la même lime à fendre, & par le milieu de la tête de la vis, on fait une fente pour pouvoir la visser & dévisser au moyen du tourne-vis: on adoucira le dessus de cette tête, on l'ôtera de dessus la filiere, & on la placera sur la platine avec le cli-

quet. (Cette vis d est vue de profil, fig. 20).

I. Partie.

847. Enfin pour achever l'encliquetage, il faudra faire le ressort rfd. Pour cet esset on prendra un morceau d'acier qui ait environ vingt lignes de long & trois de large, & de l'épaisseur du cliquet; on percera à six lignes de distance d'un bout, un trou d'une ligne de grosseur; on limera la tête e du ressort à peu-près de la figure que l'on voit dans la figure 3. en laissant de la force autour du trou; on limera en diminuant le reste de la longueur depuis la tête jusqu'au bout comme on le voit dans la figure. Quand on l'aura ainsi limé de la force convenable pour faire ressort, on le battra au marteau légérement dans toute sa longueur, afin de le durcir; ensuite on l'adoucira, & avec un brunissoir (outil d'acier trempé qui est ovale & poli), on le polira; on passera pour cela le brunissoir sur du savon avec un peu d'eau : il ne restera plus qu'à le plier; ce que l'on fera en serrant à l'étau un petit arbre lisse ou une broche ronde de deux lignes : environ de diametre; on appuyera la partie f contre cet arbre, avec une pince à goupille, tandis qu'on pressera les bouts du ressort, pour entourer la broche, jusqu'à ce qu'il ait la figure efd, ou approchant, ce qui est assez indissérent à l'esset de ce ressort : on fera une vis sans portée de la grosseur du trou, mais dont la tête recouvrira le ressort; on percera & on taraudera un trou à la platine, à l'endroit où la tête du ressort ne puisse point nuire ni aux ponts ni à la roue de cadran : cette vis retiendra le

#### 266 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

ressort appliqué contre la platine; & en la serrant très-sort, on rendroit la tête sixe pour l'empêcher de tourner, & produire par-là la pression du ressort contre le cliquet; mais pour empêcher encore mieux le ressort de tourner, on percera à l'extrémité de la tête e un petit trou à travers le ressort & la platine. On chassera à travers le trou du ressort, une cheville d'acier bien à sorce; on laissera saillir par-dessous le ressort le bout de cette cheville, laquelle servira à entrer dans le trou sait à la platine, & à maintenir le ressort en place; tous les ressorts doivent, pour les mêmes raisons, être ainsi rendus sins avec des pieds ou tenons.

# 4°. De l'exécution des Pignons & de la maniere d'assembler le Rouage.

848. Il y A des Ouvriers qui, pour abréger l'ébauche des pignons, se servent d'acier tiré à la filiere. Je ne conseille point d'en faire usage ; car outre l'inégalité ordinaire de ces pignons, il est très-rare d'en trouver qui soient faits de bon acier pur, net, & fans paille. On fera donc forger le pignon qui doit engrener dans le barillet, de la grosseur convenable, pour qu'étant ébauché & rond, il ait pour diametre cinq dents pleines de la roue (528). On fera de même le pignon de longue tige, afin qu'après avoir été limé & tourné, il ait pour grosseur quatre dents, prises sur les pointes de la grande roue moyenne (531), dans laquelle il doit engrener; quant aux autres pignons, ils doivent tous être pris dans de l'acier quarré, de grosseur convenable : ainsi pour faire ces pignons, il faudra d'abord ébaucher à la lime les tiges, grandes & petites, qui forment l'axe du pignon : on appelle simplement Tige, la longue partie de cet axe, & Tigerons, la tige la moins longue.

849. Pour faire les petits pignons, on coupera donc dans des tiges d'acier quarré, des bouts qui soient un peu plus longs que la hauteur totale de la cage, en y comprenant les

platines.

850. Quand on aura coupé ces pignons, il faudra les placer dans de la braise bien allumée, & les laisser s'échauffer tout seuls, sans se servir de soussele; ils deviendront rouges par la seule chaleur de la braise que je suppose être assez sort pour cela : on les laissera ainsi dans cette braise jusqu'à ce qu'elle soit consumée, & que par conséquent les pignons se soient refroidis : cette opération les aura amollis au point qu'on les travaillera avec beaucoup de facilité : on appelle cela Faire recuire. Lorsque le fer est trop dur, on le sait aussi recuire.

85 I. On ébauchera de suite à la lime tous les pignons gros & petits; mais pour réserver les tigerons de chaque pignon de la longueur convenable, il faut faire attention à l'endroit où les roues peuvent être placées sur la hauteur de

la cage.

852. Le pignon de la grande roue moyenne ne peut pas avoir un long tigeron, car cette roue devant être placée entre le barillet & la platine, & l'intervalle n'étant pas grand, ce tigeron ne peut pas l'être; au reste, on peut, pour faciliter l'exécution, le tenir assez long pour y loger un cuivrot : le tigeron d'un pignon de longue tige ne doit pas être bien long, puisqu'il ne doit avoir pour longueur que l'intervalle de la grande roue moyenne, c'est-à-dire,  $\frac{2}{12}$  de ligne; mais on laissera également un tigeron pour pouvoir porter un cuivrot. Il est de même à propos de tenir les tiges & tigerons plus longs qu'il n'est besoin, afin de pouvoir hausser ou baisser le pignon dans la cage : le pignon d de la roue de champ ne doit pas non plus avoir un long tigeron par la raison que la roue de longue tige E devant passer sous le barillet, doit approcher très-près de la platine des piliers, ainsi qu'on le voit dans la figure 1 qui représente le côté intérieur de la platine des piliers sur laquelle les roues sont placées. Pour déterminer la longueur du tigeron du pignon e de la roue d'échappement, il faut faire attention que la roue de champ doit passer par-dessus la roue des chevilles G: or celle-ci pour la facilité des bascules, doit être placée au tiers, Llii

#### 268 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

de la hauteur des platines, c'est-à-dire, à cinq lignes de distance de la seconde platine; & comme elle porte des chevilles qui auront une ligne, & pour que la roue de champ ne puisse jamais y toucher, (& que d'ailleurs rien n'empêche de faire approcher cette roue de champ de la seconde platine,) il saudra laisser un jour d'une demi-ligne entre cette roue & les chevilles; ainsi la roue de champ pourra être placée à trois lignes environ de distance de la platine. On conservera donc en conséquence un tigeron au pignon e du rochet qui devra être au moins de 4 lignes, à cause du pivot qu'il faut lever

pour rouler dans la platine.

853. La premiere roue L de répétition doit être placée du côté de la platine des piliers, à la distance d'environ 4 lignes; ainsi on réservera un tigeron au pignon / dans lequel elle doit engrener, qui ait au moins 5 lignes à cause du pivot. La roue M doit aussi passer au-dessus des chevilles de la roue G du côté de la seconde platine; ainsi on la placera à la même hauteur que la roue de champ. Le pignon g dans lequel la roue M eng rene devra donc avoir un tigeron de la même longueur que ce-lui du rochet, c'est-à-dire, environ 4 lignes. La roue N doit être placée du côté de la platine des piliers, & pour que le volant V ait plus de longueur, on éloignera seulement cette roue N de deux lignes de la platine; le tigeron du pignon h aura donc 3 lignes.

854. Voilà les observations préliminaires qu'il étoit à propos de faire pour régler les places des roues selon la hauteur de la cage, & pouvoir en conséquence ébaucher & faire

les pignons.

855. On sait que l'axe du pignon de la roue des minutes D, doit être prolongé en dehors de la platine des piliers pour porter la chaussée, ainsi qu'on le voit (fig. 4): on réservera donc en conséquence une tige à ce pignon, c'est-à-dire, qu'on la sera plus longue ou plus courte, selon que le cadran que l'on doit employer sera élevé au-dessus du dehors de la platine des piliers, ce qui dépend sur-tout de la courbure du cadran lorsqu'il est d'émail, & de la hauteur des roues de cadran

(fig. 3). Au reste, pour n'être pas gêné, on peut donner à cette tige presque le double de la hauteur de la cage; on en sera quitte pour la raccourcir après que la chaussée & les aiguilles

seront ajustées.

856. Il faut observer que le milieu de cette tige doit être conservé assez gros pour pouvoir y lever la premiere portée a (fig. 4) qui sert à contenir la roue en cage, & ensuite la se-conde portée b, qui sert à arrêter la chaussée, & l'empêcher de descendre plus bas; mais cette tige & ses pivots doivent être plus petits qu'ils ne sont marqués dans la figure: les portées ne doivent se faire que lorsque le pignon est fendu; il faut seulement ébaucher la tige, de sorte que du milieu elle aille en diminuant, & contre le pignon pour en permettre l'ensoncement des dents, & contre le bout de la tige.

857. Pour ébaucher le pignon de renvoi r(fig. 3), il faut faire attention que la tige de ce pignon vu (fig. 6) doit traverser la cage & avoir un pivot prolongé (en dehors de la seconde platine sur laquelle il roule d'un côté) pour porter le limaçon des quarts h(fig. 2); or ce pivot prolongé doit avoir environ 5 lignes de longueur; la cage a 17 lignes de hauteur, y compris l'épaisseur des platines, ce qui donne vingt-deux lignes; enfin les ailes de ce pignon doivent avoir environ quatre lignes de longueur, & son tigeron peut en avoir deux; ainsi ce pignon avec sa tige & le tigeron pourra

avoir 28 lignes.

858. Tandis qu'on ébauchera les pignons, on pourra faire en même temps l'arbre de la premiere roue de sonnerie; cet arbre doit être d'acier quarré que l'on rendra rond, & de même grosseur dans toute sa longueur; sa grosseur doit être d'environ une ligne \(\frac{3}{4}\), tout tourné, & la longueur doit être non-seulement de la hauteur de la cage, mais il doir porter de chaque côté extérieur des platines des pivots prolongés, dont l'un doit porter la poulie P, (fig. 2), & l'autre la tête de l'arbre auquel s'accroche le ressort contenu dans le barillet B (fig. 3); or chaque pivot prolongé doit être d'environ cinq lignes: on aura donc vingt-sept lignes pour la longueur de cet arbre.

# 270 ESSAI SUR L'HORLOGERIE:

859. Lorsqu'on aura ainsi ébauché les pignons, selon les dimensions que nous venons d'indiquer, il faudra les tourner dans toute leur longueur en proportionnant la grosseur des tiges à leurs longueurs & à la grosseur des pignons; il vaut mieux même tenir les dimensions un peu sortes, parce qu'elles sont plus faciles à diminuer, lorsque les pignons sont trempés: quant à la longueur du corps du pignon; pour celui de 12, il saut qu'il soit plus long que l'épaisseur de la roue de barillet d'environ une ligne \frac{1}{4}; les autres pignons peuvent avoir environ 3 lignes chacun de longueur de corps; les plus petits pignons doivent être plus courts de corps.

860. Pour tourner les pignons à la grosseur convenable, on se servira des regles que nous avons données, Ch. XXII. (art. 522 & suivants); savoir, pour le pignon de 12, 4 dents pleines; pour le pignon de 8, 4 dents sur les pointes; & pour les pignons de 6 qui sont menés, on prendra 3 dents pleines arrondies, un peu sorcées; & pour le pignon r de renvoi qui mene, il saudra le tenir plus gros d'environ la moitié de l'intervalle d'une dent, c'est-à-dire, qu'au lieu de lui donner seulement trois dents pleines, on lui donnera trois dents pleines.

nes, plus la moitié du vuide d'une dent.

861. Quand on aura tourné le pignon de 12 de grosseur; avant que de réduire le corps à la longueur que nous avons dite, il faudra former au bout de la tête du pignon, du côté du tigeron, une retraite ou portée que l'on reculera un peu plus que l'épaisseur de la grande roue moyenne; on enfoncera cette retraite de maniere que la portée ait environ : de ligne de prosondeur, asin de servir d'assiette à la grande roue moyenne qui doit être sixée contre cette portée & rivée, comme nous le dirons en son lieu.

de renvoi, une portée pour servir d'assiette à la roue S dont l'épaisseur réglera la quantité dont on doit reculer la portée.

863. Tous les autres pignons seront rivés sur des assiettes qui doivent être soudées sur les tiges, ainsi il n'y a que ces deux pignons qui ayent besoin de pareilles portées sormées.

fur le pignon; la raison en est que la grande roue moyenne doit passer par-dessus le barillet; & le pignon devant nécessairement être placé du même côté pour engrener dans le barillet, il ne reste pas assez d'intervalle pour souder une assiette; d'ailleurs une assiette placée si près du pignon, empêcheroit de polir le pignon après qu'il auroit été trempé.

- 864. Quand tous les pignons seront tournés de grosseur, il faudra les diviser pour les fendre: voici comment il faudra s'y prendre, si on n'a pas un tour disposé avec une petite plateforme semblable à celle de la Planche XIX. (fig. 6). Pour marquer les pignons, on fera entrer sur le bout de leur tige une roue qui contienne des aliquotes de ces pignons, c'està-dire, dont le nombre de dents du pignon soit contenu un certain nombre de fois sans reste: par exemple, les pignons de cette Horloge sont de 12, de 8, & tous les autres de 6: ainsi en prenant une roue qui ait 36 dents ou 72, on pourra par le moyen de cette roue, diviser tous les pignons de cette piece; car je suppose qu'on prenne la roue de cadran qui a 72 dents, on voit que le nombre des ailes du pignon de 12 est contenu six sois dans celui des dents de la roue; celui du pignon de 8, neuf fois; & celui des pignons de 6, douze fois.
- 865. Voici donc comme on divisera très-simplement ces pignons. Pour diviser le pignon de 12, on sera entrer à sorce le bout de la tige dans le trou de la roue; & si ce trou est trop grand, on percera un petit morceau de cuivre un peu plus épais que la roue & un peu plus grand que son trou; on percera, dis-je, ce morceau de cuivre d'un trou qui soit de la grosseur du bout de la tige du pignon; on en sera une virole qui étant tournée sur un arbre lisse de la grosseur convenable pour entrer à sorce dans le trou de la roue, servira à la sixer avec la tige du pignon; on placera cette roue ainsi montée, sur un tour ordinaire en faisant rouler les pointes du pignon dans les points saits aux bords des broches, asin que le corps du pignon déborde les broches. On attachera sur la branche du tour au-dessous de la roue & avec une tenaille à

vis, une lame d'acier ou de cuivre battu, il n'importe, capable seulement de faire ressort, & qui portera par son extrémité un crochet propre à entrer dans le vuide des dents de la roue pour la fixer; (cette regle servira d'alidade) (431). On fera approcher le support du tour fort près du pignon: ce support doit être limé droit & parallele à l'axe du pignon; on prendra la quarre d'une lime angulaire, comme d'une lime à arrondir, ou une pointe dure, & on tracera un trait selon la longueur du support en traînant tout le long; on levera le ressort qui arrête la roue, & on la fera avancer de six dents: on tracera une seconde division, & on fera avancer la roue de six dents, & ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fait faire le tour à la roue, & par conséquent divisé le pignon en douze parties: ces traits de division serviront donc à diriger la lime qui doit fendre le pignon; mais il est bon d'observer que dès que la lime à fendre a entamé la division, il ne reste plus de guide que l'œil pour juger si l'on n'anticipe pas sur une dent prochaine: ainsi pour être assuré de ce que l'on fait, il est à propos de divifer un pignon de 12 en 24 parties au lieu de 12; par ce moyen, il y aura 12 divisions qui marqueront les endroits où l'on doit faire appuyer la lime pour fendre & former le vuide des dents; & il restera 12 autres divisions pour marquer la pointe des ailes; or ces 12 divisions n'étant pas emportées par la lime à fendre, serviront à guider la main & à fendre son pignon très-juste.

866. Le pignon de 12 ainsi divisé, on placera la roue fur le bout de la tige du pignon de 8; & si le trou de la virole que l'on a fait pour le pignon de 12 est trop gros pour celui de 8, on chassera cette virole de dessus la roue, & on en fera une autre dont le trou entre juste sur le bout de la tige & l'extérieur dans le trou de la roue de cadran: on placera de la même maniere que nous venons de l'expliquer, ce pignon sur le tour, & on le divisera en 16 parties pour en former un pignon de 8, pour les raisons que nous venons d'en donner; enfin on fera la même chose pour les pignons de 6 qu'on di-

visora en 12 parties par la même méthode.

- 867. Lorsqu'un pignon est divisé; pour sormer le vuide des dents, on se sert de limes tranchantes & un peu angulaires qu'on nomme Limes à fendre. Il faut avoir plusieurs limes de cette espece, mais de différentes grosseur & épaisseur, asin de pouvoir choisir celle qui est convenable à la grosseur du pignon & à celle des dents, & de ne pas les rendre trop minces.
- 868. Pour fendre un pignon, il faut le tenir d'une main au moyen d'un étau à main (ou d'une forte tenaille à boucle), avec lequel on le serre en le pinçant par l'extrémité de la tige. On place dans le gros étau une planche de chêne de 4 ou 5 lignes d'épaisseur, dans laquelle on fait des entailles pour y loger la tige du pignon: on appuie le colet de la grande tige contre la planche; on prend d'abord une petite lime à fendre pour marquer profondément les divisions qui doivent former le vuide des dents: on prend ensuite une lime à fendre plus épaisse avec laquelle on enfonce les ailes jusqu'à ce qu'on soit parvenu à la tige, si c'est un petit pignon; mais si c'est le gros pignon de 12, comme la tige doit être plus petite que le bas des dents, on fait avec un burin un trait sur le tour pour régler cet enfoncement des dents qu'il ne faut pas faire trop longues, afin de les rendre plus solides : on peut à peu près se regler, pour la proportion des dents, au pignon ponctué b (Pl. V, fig. 1), pour le pignon de 12; & pour celui de 8, au pignon de la roue D (fig. 4, & les pignons de 6 sur le pignon c(fig.1); car on ne peut pas prescrire une regle bien positive pour fixer l'enfoncement d'un pignon; cela dépend fur-tout de l'intelligence de l'Ouvrier : lorsque le pignon doit être pressé par une sorce assez considérable, comme par un grand resfort, il faut, pour que les ailes soient solides, les tenir plus courts & moins dégagés.

869. A mesure que l'on fend un pignon, il faut avoir grand soin de conserver les dents de même grosseur, & se guider pour cela sur les traits de divisions qui sont au milieu de la dent, & qu'il faut conserver attentivement jusqu'à ce que le

pignon soit sini.

I. Partie.

# 274 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

870. Quand un pignon est fendu, il faut le placer sur le tour, asin de dresser le devant des ailes, c'est ce qu'on appelle dresser la face (2); cette opération enleve les bavures de la lime à sendre, & donne le moyen de bien voir la forme du pignon.

871. On replace de nouveau le pignon sur l'étau à main; & pour former le flanc des ailes, on se sert de limes angulaires plus épaisses & plus douces que les limes à sendre ces limes que l'on appelle Limes à essanguer, sont terminées par un petit plan qui forme le fond de la dent du pignon, en le rendant quarré. On passe ces limes bien également & droit dans chaque vuide, en sorte qu'en conservant les dents égales entr'elles, on dresse le flanc des ailes, & que l'on forme le vuide convenable pour l'engrenage, c'est-à-dire, que le vuide doit être un peu plus grand que l'épaisseur de la dent; ce que les Horlogers appellent avoir plus de vuide que de plein; ce qui est opposé à ce que les dents des roues exigent (780), ainsi que nous le ferons voir dans la II<sup>e</sup> Partie.

872. A mesure qu'on efflanque un pignon, on se sert du calibre à pignon pour l'égaliser. Pour cet effet, avant que de passer la lime à efflanquer, on ouvre le calibre, ensorte qu'il embrasse deux dents pleines : on le présente alternativement sur toutes les dents, & on voit par-là s'il y en a de plus écartées les unes que les autres; en efflanquant, on rejette celles qui sont plus distantes, en appuyant avec la lime contre

celles-là; par ce moyen on rend un pignon égal.

873. Il faut avoir plusieurs de ces limes à estlanquer pour les dissérentes sortes de pignons; car elles sont plus ou moins angulaires, selon que les pignons ont plus ou moins de dents: plus les pignons sont nombrés, & moins ces limes sont angulaires; & au contraire. On choisira donc pour chaque pignon la lime à estlanquer convenable, pour que l'aile soit solide du bas, sans être trop vuide du haut; on aura aussi attention à ne pas ensoncer inégalement les ailes d'un même pignon.

Les dents des pignons s'appellent aussi les ailes: leur devant ou le bout qu'elles présentent, s'appellent la face des ailes, & leurs côtés s'appellent les flancs.

- 874. Quand on a suffisamment efflanqué un pignon, il est presque sini; il ne reste plus qu'à ôter les angles qui terminent le haut des ailes, c'est ce qu'on appelle arrondir; on se sert pour cela de limes qu'on appelle par cette raison, Limes à arrondir: ces limes ne sont taillées que d'un côté; de l'autre, elles sont unies & arrondies en allant se terminer en angle avec le côté plat qui est taillé. On se sert d'abord d'une lime à arrondir, un peu rude pour ôter l'angle; ensuite avec une plus douce on acheve d'arrondir l'aile.
- 875. Afin de s'assurer que l'on arrondit également toutes les dents, on se sert du calibre à pignon, & de la maniere que je viens de le dire. On a soin que les dents soient bien égales de grosseur, arrondies également de chaque flanc, ensorte que les dents soient bien dirigées au centre du pignon, & qu'elles ne soient pas à rochet, c'est-à-dire, penchantes d'un côté; c'est sur-tout en passant la lime à estlanquer qu'il faut y avoir attention; car la lime à arrondir ne doit pas toucher aux sonds des ailes, mais seulement entrer environ aux deux tiers de la longueur de la dent, pris depuis le fond.

876. Il faut conserver jusqu'au dernier instant, les traits de division qui sont aux sommets des dents; cela regle la

lime à arrondir.

877. Les pignons étant ainsi arrondis; pour vérisier s'ils ont la grosseur convenable pour l'engrenage, on se servira de la méthode indiquée (516); pour cet esset on arrondira quelques dents à chaque roue, & on présentera la roue & le pignon sur l'outil d'engrenage; & s'il y a des pignons un peu trop gros, il faudra les retourner, c'est à-dire, diminuer au burin sur le tour, & les arrondir de nouveau, jusqu'à ce qu'ils ayent la grosseur requise.

878. Lorsqu'on aura fini le pignon de 12, il faudra effacer le trait que l'on avoit fait au burin, pour en régler l'enfoncement; & pour qu'il ait plus de grace, on fera au-dessous du fond des dents une petite creusure qui aille jusqu'à la tige en réservant près du fond des dents un petit intervalle depuis le bord de la creusure; on dressera ensuite la face du pignon

Mmij

en se servant du côté d'une lime carrelette dont on fait appuyer

le plan fur la tige.

879. Quand les pignons seront sinis, on prendra du sil rond de laiton d'environ 3 lignes de grosseur; on en coupera des petits bouts qui, étant percés de trous selon les grosseurs des tiges, serviront pour les assiettes qui doivent sixer

les roues fur les pignons.

880. Pour l'affiette de la roue de longue tige, on prendra du fil de laiton de quatre lignes de diametre & de cinq de longueur; on le percera d'un trou propre à entrer bien juste sur le milieu de la tige à l'endroit où doit être placée la roue de longue tige; pour cet esset on présentera le pignon sur le bord de la cage, & on ensoncera l'assiette jusqu'à ce que le bout du pignon, du côté du tigeron, & le bout extérieur de l'assiette entrent juste dans l'intérieur de la cage; mais avant de placer entiérement l'assiette, il saut ébiséler le trou des deux bouts de l'assiette, asin de faciliter l'entrée de la soudure. On prendra pour cet esset un soret plus gros que le trou, ce qui en ôtera l'angle; on fera la même opération à toutes les assiettes avant de les placer sur leur tige pour les souder.

881. On placera l'affiette sur le pignon de la roue de champ; en sorte que la roue puisse être distante de 3 lignes de la seconde platine (comme on l'a vu 852), tandis que le pignon doit être tout contre celle des piliers, pour engrener

dans la roue de longue tige.

882. L'assiette du rochet doit être placée à environ 2 lignes de distance de la platine des piliers, tandis que le pignon e qui la porte doit engrener dans la roue de champ

distante de trois lignes de la seconde platine.

883. L'arbre de la premiere roue de répétition doit porter deux assiettes, sur l'une desquelles doit être rivée la roue G des chevilles, & sur l'autre le rochet R d'encliquetage. La roue G doit être placée à cinq lignes de distance de la seconde platine; & il faut que les bouts de l'arbre qui la porte, soient saillants de chacun 5 lignes en dehors de la cage; on placera done l'assiette de la roue G en conséquence. Le rochet

d'encliquetage doit être distant de quatre lignes de la platine des piliers; on posera l'assiette en conséquence; on observera que ces assiettes ayant chacune environ 4 lignes de longueur pour être solides, les roues doivent entrer par le bout de la tige pour être rivées sur les bouts extérieurs des assiettes; & que par conséquent ce qui forme proprement l'assiette, est en dedans de l'intervalle qui sépare les deux roues G & R, ainsi ces deux assiettes se toucheront presque en dedans; on pourroit même en employer une seule qui auroit 8 lignes de longueur, afin de trouver aux bouts de quoi river les roues sans changer l'intervalle qui doit les séparer.

884. On placera l'affiette de la roue M sur le pignon f, ensorte que ce pignon étant distant de trois lignes de la platine des piliers, la roue M passe par-dessus les chevilles de la roue G, c'est-à-dire, qu'elle soit distante de 4 lignes de la

leconde platine.

885. Enfin on placera l'assiette sur laquelle doit être rivée la roue N sur le pignon g, de maniere que tandis que le pignon engrene dans la roue M distante de 4 lignes de la seconde platine, la roue N soit distante de 2 lignes de la platine des piliers. Le pignon de volant ne doit pas porter de

roue, ainsi il m'a pas besoin d'assiette.

886. Pour souder les assiettes sur les pignons, on fera de la soudure d'argent. On prendra pour cela 3 gros d'argent ordinaire & un gros de laiton: on fera fondre le tout ensemble fur un charbon avec un chalumeau : lorsque le tout sera fondu & formera un petit lingot, on le forgera & on l'applatira; à mesure qu'il se durcira, on le recuira & on le sorgera jusqu'à ce qu'on en ait fait une plaque de l'épaisseur d'une carte: on le recuira de nouveau.

887. On coupera avec des ciseaux des petites bandes de cette soudure; on appliquera une de ces bandes contre l'assiette du pignon, & avec des pinces à goupilles on la pliera autour de la tige; on en mettra autant à chaque assiette; on mouillera chaque bout d'assiette, asin d'y mettre du borax réduit en poudre; on présentera cela tout doucement contre

## 278 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

le charbon que l'on aura allumé dans une poële; on laissera fondre le borax pour qu'il ne dérange pas la foudure; enfuite on posera le pignon sur le charbon, & on entourera l'assiette de petits charbons, réservant seulement une ouverture pour voir quand la foudure fera fondue; on foufflera légérement à cet endroit en dirigeant la chaleur contre l'assiette, afin que la tige ne s'échauffe pas trop, ce qui corromproit l'acier en en séparant les parties, en sorte qu'il casseroit très-aisément. Quand la foudure fera bien fondue, on fera chauffer le pignon dans toute sa longueur jusqu'à ce qu'il soit également chaud & de couleur de cerise; dans cet instant, on prendra avec de longues pincettes le pignon par son affiette, & on le plongera perpendiculairement dans un vase rempli d'eau froide ; je dis perpendiculairement, parce que si l'on négligeoit cette précaution, & si on le plongeoit tout à plat, la tige se courberoit beaucoup plus.

888. On foudera & on trempera ainsi les uns après les autres les pignons & l'arbre de répétition. Quand ils seront tous trempés, on les blanchira avec de la pierre-ponce, en appuyant très-légérement, & les saisant porter sur du liege; car sans cette précaution, on courroit le risque de les casser. Après les avoir blanchis, on les sera revenir (834) en les plaçant sur des charbons bien allumés; on les laissera chausser jusqu'à ce que le pignon soit également d'un bleu vis dans toute sa longueur. Il n'y a que les pignons qui doivent servir d'assette pour river les roues, qui doivent être un peu plus revenus à l'endroit de la rivure, comme par exemple, d'un bleu moins vis. On fera la même opération à tous les pignons & à

l'arbre de répétition.

889. Pour empêcher que les pignons ne se rouillent, avant qu'on les polisse, il sera à propos de les enduire d'huile.

890. On prendra le pignon de 12; on mettra un cuivrot à l'extrémité de sa tige; on le placera sur le tour, & on verra si la trempe ne l'a point courbé: pour cet effet, tandis qu'on le fait tourner doucement d'une main avec un archet, on tiendra de l'autre une broche de sil de laiton terminée en pointe par

le bout; on l'approchera légérement des ailes du pignon; si elles touchent toutes également la pointe, c'est une preuve que le pignon est rond, sinon on remarquera les dents qui en approchent le plus, & avec une lime carrelette on jettera la pointe conique du tigeron de ce côté; & on vérisiera de nouveau si le pignon est rond; on répétera la même opération jusqu'à ce que le bout du pignon du côté du tigeron, soit parsaitement rond; lorsqu'il sera mis exactement rond par ce bout, on examinera l'autre bout de la même maniere: s'il n'est pas rond, c'est une preuve que la tige s'est courbée par ce bout; on en rejettera la pointe, & ainsi successivement jusqu'à ce que les ailes du pignon soient exactement rondes; la tige ne le sera pas; mais

on y remédiera en la tournant avec le burin.

891. Le pignon étant parfaitement arrondi, il faudra en terminer les pointes que la lime peut avoir rendues ovales; ce que l'on exécutera de la maniere suivante. On tournera avec grand foin au bout du tigeron, une ligne de longueur seulement; quand ce bout sera bien rond, on tournera la pointe conique jusqu'à ce qu'on la coupe entiérement, & qu'on la sépare de la pointe qui roule dans la broche du tour; cette pointe ainsi coupée, on fera rouler le bout du tigeron tourné dans l'entaille d'une broche de laiton; & avec une lime à pivot on rendra aiguë la pointe que le burin a coupée; on fera tourner cette nouvelle pointe dans un petit point de la broche du tour; & en présentant la pointe de laiton contre les ailes du pignon, on verra si pendant cette opération, il n'a pas perdu son rond; car en ce cas il faudroit le lui rendre en limant un peu de la pointe, & en la recoupant de nouveau, afin d'être assuré qu'elle n'est pas ovale : on fera la même opération à l'autre pointe de la tige, ce que l'on répétera jusqu'à ce que les pointes étant rondes & bien faites, le pignon tourne parfaitement rond.

892. Quand cela est fait, on tourne la tige & le tigeron dans toute sa longueur, & bien uniement; ensuite on fait rou-ler une lime douce pour les adoucir: cela ainsi préparé, il faut polir le pignon.

893. Pour cet effet, on l'attachera à l'étau à main, de la

même maniere que l'on a employée pour le fendre, en le faifant appuyer dans l'entaille d'un bois attaché à l'étau (868).
Pour polir ce pignon, on limera un morceau de bois de
noyer de la même figure que la lime qui a servi à l'efflanquer, on prendra du gros rouge d'Angleterre ou de l'émeri sin,
broyé avec de l'huile; on se servira de ce bois comme d'une
lime, & jusqu'à ce qu'on n'apperçoive plus aucun trait de lime sur les slancs des ailes & le sond des dents, & qu'elles
soient bien adoucies: il restera à adoucir le haut des ailes;
pour cet effet, on limera un morceau de noyer un peu angulairement, asin qu'il ne porte que sur le haut des ailes; ce bois
se creusera en frottant, en sorte qu'en mettant du gros rouge
d'Angleterre, on adoucira l'extrémité des ailes.

894. Pour achever de polir le pignon, on prendra du bois de fusin; on en taillera deux morceaux pour tenir lieu de ceux de noyer, l'un pour le flanc & le fond des ailes, & l'autre pour le sommet; on employera du fin rouge d'Angleterre avec ce bois, & par ce moyen les ailes se poliront très-bien.

895. Les pignons étant travaillés jusqu'a ce point, on tournera bien droit & rond la portée fur laquelle on doit river la grande roue moyenne; on en aggrandira le trou de maniere qu'elle entre à force sur la portée du pignon : il faudra que le bout des ailes du pignon entaillé, soit un peuplus saillant que la roue, afin d'avoir de quoi le river; mais avant de river le pignon, on adoucira le centre de la roue avec une pierre douce, & on polira ce centre avec un bois de fusin & de la pierre pourrie, broyée avec de l'huile; après quoi on chassera la roue sur la portée du pignon : on prendra un cuivrot dont le trou soit de grosseur à entrer librement sur la tige de la roue; on placera le pignon sur l'étau ouvert seulement pour laisser passer librement la tige du pignon; on posera le devant du pignon sur le cuivrot qui servira d'appui, tandis qu'avec la panne d'un marteau, on rabattra le bout des ailes entaillées du pignon; en sorte qu'elles pénétreront dans la roue & la fixeront très-solidement avec le pignon : c'est ce qu'on appelle river; quand une roue est ainsi rivée sur son pignon, on dit qu'elle

qu'elle est enarbrée. Pour mieux river cette roue, il sera à propos de creuser un peu en dessous contre la tige de la rivure afin qu'en frappant de nouveau avec la panne du marteau, elle soit rivée bien solidement, ce qui est très-essentiel, si on ne veut pas que le seul effort du ressort ébranle le pignon & le fasse tourner sans entraîner la roue, ainsi que je l'ai vu plusieurs

fois à des ouvrages négligés.

896. Lorsqu'on rive la roue un peu fortement, en frappant inégalement autour avec le marteau, il arrive que la portée des ailes pénétre d'un côté dans la roue, & qu'elle ne tourne pas droit : pour y remedier, il faut frapper du côté opposé sur la rivure, afin- de ramener la roue droite; & si le devers de la roue est très-petit, on la redressera en frappant sur les croilées, en ouvrant l'étau pour appuyer la roue à plat, & pour

frapper sur celle qui demande à revenir.

897. Lorsque la roue est bien dressée, c'est-à-dire, qu'elle tourne bien droit des côtés, on la tournera légérement pour achever de la faire tourner parfaitement; on la tournera de même ronde, & on la limera bien plat, en emportant avec une lime douce d'Angleterre, les endroits que le burin a marqués; on la remettra sur le tour & on sera deux petits traits légers, l'un en dedans du champ pour régler la largeur du cercle qui termine les croisées, le second à l'origine des barrettes, afin de faire le centre des barrettes exactement rond, & que par conséquent, en limant la roue selon ces traits, & en rendant les barrettes égales, la roue foit d'équilibre; on fera de chaque côté de la roue deux traits fins au fond des dents les plus enfoncées de la roue; ces traits serviront, quand on fera la denture, à rendre les dents d'égale longueur, en enfonçant celles qui ne le sont pas assez.

898. La roue ainsi enarbrée, on mettra sur le tigeron un cuivrot qui donnera la facilité de polir la tige & de dresser la face du pignon; ce qu'il est à propos de faire avant de lever les pivots. On commencera par faire la face du pignon: pour cet effet, on prendra une plaque d'acier de demi-pouce en quarré; on percera au milieu de cette plaque, un trou que

I. Partie.

l'on aggrandira, enforte que la tige du pignon y entre librement & même avec du jeu : on dressera bien plan un côté de cette plaque, & on s'en servira pour dresser la face du pignon que l'on fera rouler sur ses pointes dans le tour, & avec l'autre on appuyera la plaque pour qu'elle porte bien à plat sur la face du pignon; mais pour que cette plaque dresse la face du pignon, il faut introduire entr'elle & ce pignon de la pierre à huile du Levant, d'abord réduite en poudre, & ensuite broyée avec de l'huile; cette pierre rongera la face; & comme la plaque est plane, la face du pignon le deviendra aussi : on dressera de nouveau cette plaque à mesure qu'elle s'usera : lorsque la face sera dressée de maniere qu'elle porte de toute la largeur sur la plaque rendue plane, on la polira, en prenant une plaque de cuivre qu'on percera d'un trou plus grand que la tige, afin qu'en promenant cette plaque à mesure qu'on fait rouler le pignon, elle emporte les traits de la pierre à l'huile. Pour polir la face du pignon, il faut introduire entre la face de la plaque de cuivre, ou du rouge fin d'Angleterre ou de la potée d'étain; si l'un ne réussit pas, on se servira de l'autre. Ce qui peut exiger qu'on change d'ingrédient, c'est que le rouge sera plus propre pour un pignon dont la trempe sera dure, & la potée d'étain pour celui qui est mou; au reste, ce sont - là des minuties ; car que la face d'un pignon soit bien ou mal polie, cela ne fait en rien à la bonté de la machine; mais ilest bon d'indiquer les soins de propreté que l'on met en usage; il y a beaucoup d'Ouvriers qui en font plus de cas que de l'intelligence qu'il faut employer pour construire une machine ou pour en bien rendre les effets.

899. Avant de polir la tige, on terminera la creusure faite au bas des dents du pignon; on la tournera avec un burin pour la rendre bien unie, & pour diminuer le bord qui a dû s'élargir en faisant la face; ensuite on polira cette creusure avec une pointe de bois & du rouge : cela fait, si l'on apperçoit que l'on ait un peu dépoli le bord de la face en y touchant avec le bois, on la fera rouler de nouveau contre la plaque de

cuivre avec de la potée d'étain.

900. Ensuite on polira la tige; mais pour ne pas s'exposer à gâter la face du pignon, on coupera un morceau de carte que l'on sera entrer sur la tige, & que l'on poussera contre la face; on passera une pierre à huile avec de l'huile sur la tige, en faisant rouler le pignon, & jusqu'à ce qu'on ait emporté les traits de la lime: quand cela est fait (on prend une lime unie non trempée ou bien une plaque de ser: on appelle cela une lime de ser) sur laquelle on met de la pierre à huile broyée, & on roule le pignon jusqu'à ce que la tige soit bien unie; cela fait, on nettoye la tige avec un linge, en laissant toujours la carte contre la face du pignon: on prend une plaque de cuivre bien dressée; on met dessus de la potée d'étain, & on fait rouler la lime sur la tige jusqu'à ce qu'elle soit bien polie & brillante.

901. La grande roue moyenne ainsi enarbrée, on prendra le pignon de longue tige que l'on dressera par ses pointes; ainsi que nous l'avons expliqué pour celui de la grande roue moyenne (890). Quand les pointes seront terminées & rondes, on tournera la tige dans toute sa longueur, ainsi que l'assiette; après qu'on l'aura mise ronde & droite par ses bouts, on présentera le pignon sur le bord de la cage, afin de voir s'il ne faut pas la reculer, ce que l'on fera jusqu'à ce que la face du pignon étant éloignée de la seconde platine de la quantité que le doit être la grande roue moyenne, le devant de l'assiette (j'appelle devant de l'assiette, celui qui est du côté du bout de la tige, & derriere de l'assiette, le bout qui est du côté du pignon) approche fort près de la platine des piliers; cela étant fait, on levera sur le devant de cette assiette une portée de l'épaisseur de la roue & de grosseur non-seulement à entrer dans le trou de la roue, mais telle qu'il reste autour de la tige assez de cuivre pour former la rivure : on observera de ne pas diminuer alors assez cette portée pour l'entrer dans le trou de la roue D. On réservera derriere la portée une épaisseur d'une ligne, & on diminuera le restant du derriere de l'assiette jusqu'à ce qu'il reste seulement autour de la tige un canon de cuivre pour maintenir l'assiette solide, & pour ne pas emporter l'endroit de la foudure.

# 284 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

902. L'assiette & la tige étant tournées, il faudra polir le pignon de la même maniere qu'on a poli celui de 12 (893); on polira sa face de même; ensuite on adoucira à la pierre à l'huile la partie de la tige qui est entre l'assiette & le pignon,

& on la polira comme on l'a dit ci-dessus (900).

903. Le pignon étant en cet état, on assemblera les platines, & on mettra quatre goupilles aux piliers: on prendra avec le maître-danse la hauteur de la cage à l'endroit où la longue tige doit être posée, c'est-à-dire, au milieu; alors on levera le pivot du côté de l'assiette : pour cet effet, on posera une des pointes à la distance de la face du pignon, égale à celle que doit avoir le dehors de la grande roue moyenne contre la seconde platine; & pour le mieux, on fera d'abord le petit pivot; pour cet effet on mettra le barillet en cage; on présentera la grande roue moyenne sur le bord de la cage le plus près qu'il se pourra du barillet; on sera passer la grande roue moyenne entre la platine & le barillet, en partageant les jours convenablement; on présentera de même sur le bord de la cage le pignon de longue tige, de maniere qu'il foit dans le plan de la grande roue moyenne (tenue droite) : on marquera l'endroit du tigeron où le bord intérieur de la seconde platine affleure see fera l'endroit de la portée du petit pivot du pignon de chauffée. On placera donc fur le bout de la tige un cuivrot, & on formera ce petit pivot qui pourra être réduit à 🚣 de ligne de diametre, & on le coupera à la longueur des deux tiers de l'épaisseur de la seconde platine; on aura attention à le couper bien rond & uni; quand on l'aura coupé au burin, on le fera rouler sur une broche de cuivre (Planche XIX. fig. 10), à laquelle on fera en c une petite entaille propre à loger le pivot; on roulera une lime à pivot, ayant attention à ne faire qu'emporter seulement les traits du burin, & à ne pas changer la figure du pivot qui doit être un peu en pointe, c'est-à-dire, de la figure d'un bon équarrissoir. Quand le pivot & la portée feront bien adoucis, on fera passer un morceau de linge sin sur le bout de la broche du tour, afin qu'en polissant le pivot, il ne s'arrête pas dans l'entaille de la broche des grains capables de ron-

ger le pivot. Pour le polir, on prendra un morceau de cuivre rouge bien quarré, à peu-près de la grosseur d'une lime à pivot; on mettra un peu de rouge bien sin sur cette espece de lime, & on roulera le pivot avec cette lime jusqu'à ce que le pivot de la portée soit bien poli, ce qui se fera promptement.

904. Pour donner plus de brillant au pivot, on prendra un brunissoir à pivot; c'est une espece de lime de grosseur de celle à pivot, mais qui est unie, & que l'on frotte de temps à autre sur un bois sur lequel on met du gros émeri : cette lime est trempée comme une lime ordinaire; on prend même de vieilles limes à pivot que l'on passe sur la meule ou pierre à l'huile pour ôter les tailles, & ensuite on les passe sur un bois avec de gros émeri; on adoucit un peu l'angle de ce brunissoir, asin qu'en portant contre la portée qui est polie,

il ne la déchire pas.

905. Lorsqu'on a ainsi fini le pivot, on place sur le corps du pignon, un cuivrot le plus petit de rainure qu'il se pourra; on le sait entrer assez avant pour qu'il affleure par le dehors avec la face du pignon, asin de ne pas empêcher de présenter le maître danse sur la portée du pivot sini, tandis que l'autre pointe va marquer sur la tige du côté de l'assiette l'endroit où il saut former l'autre portée. On sormera donc par cet endroit indiqué le pivot du côté de l'assiette; on creusera la tige avec le burin jusqu'à ce que la portée ait environ \(\frac{1}{12}\) de ligne de large: on reculera cette portée jusqu'à ce que les pointes du maître-danse embrassent juste les deux portées, alors on tournera la tige jusqu'au bout, allant en diminuant de grosseur; on polira ce pivot, comme on a fait l'autre, puis on le mettra en cage.

906. Pour cet effet on verra si le trou du centre sait à la seconde platine n'est point trop grand pour le petit pivot du pignon de longue tige; s'il se trouve trop grand, on le bouchera pour en saire un autre : pour cela, on l'aggrandira encore, en sorte qu'il ait environ une ligne de diametre; on ébiselera les bords du trou vers chaque côté. On prendra du laiton que l'on a ôté des angles des platines; on le durcira bien, & on

le limera rond, de façon à entrer bien juste dans ce trou de la seconde platine. On coupera le bout qui y entre, en le laissant saillir des deux côtés de la platine, ensuite à coups de tête de marteau, on rabattra cet excédent sur l'embiselure du trou, ce qui le rivera des deux côtés & jusqu'à ce qu'on ne voye point de sente autour. On donne le nom de bouchon à la cheville que l'on rive dans la platine. On doit toujours prendre du laiton bien net & durci pour faire les bouchons des pivots, & les durcir encore autant que cela se peut en les rivant. Le fil de laiton tiré à la filiere, dont se fervent quelques Ouvriers, ne vaut pas le laiton pris en planche & bien battu: dans les montres, j'emploie du cuivre de Chaudin pour boucher les trous des pivots. C'est une chose essentielle pour conserver les trous des pivots, & les empêcher de

se ronger par le frottement.

907. Le trou étant ainsi rebouché, on appliquera les deux platines l'une sur l'autre par les tenons portés par la seconde platine, en les mettant à leurs repaires; on prendra un foret qui soit en pointe & qui entre bien juste dans le trou du centre de la platine des piliers; on se servira de ce foret pour marquer sur la seconde platine l'endroit où il faut percer le trou du petit pivot de longue tige. On séparera les platines; on fera un foret un peu plus petit que le pivot, & on percera par le point marqué le trou de ce pivot, ayant attention à tenir le foret perpendiculaire au plan de la platine; ensuite on aggrandira avec un équarrissoir bien adouci le trou de ce pivot, jusqu'à ce qu'il y entre ; ce trou doit être aggrandi par le dedans, de la platine afin qu'il ait la forme du pivot; on aggrandira même le trou du centre de l'autre platine, jusqu'à ce que le gros pivot y entre juste & librement; on présentera l'autre platine pour voir si le pignon tourne librement; si les trous sont trop justes, on les aggrandira; ensuite on verra, en mettant les goupilles aux platines, si les portées ne sont pas trop hautes, défaut que l'on appelle être trop haut en cage. Si le pignon est trop haut en cage, & qu'il n'ait pas un peu de jeu en hauteur, on reculera en conséquence la portée du

gros pivot; on le représentera de nouveau en cage, jusqu'à ce qu'il ait le jeu requis; alors on repolit le pivot & la portée, mais on se souviendra dans ce cas, lorsqu'on mettra une autre roue en cage, que l'outil ou maître-danse donne trop de justesse, & qu'en conséquence pour que la roue ait le jeu convenable, qu'il faut un peu plus reculer les portées que l'outil ne le marque. On pourroit à la vérité regler cet outil de maniere qu'il donnât son jeu aux roues, il ne faudroit pour cela que rapprocher les pointes en les pliant, de sorte qu'elles embrassassent les porteés en leur état actuel; mais il faut le laisser juste, afin d'avoir une mesure précise pour les arbres

de barillet, lesquels ne doivent pas avoir de jeu.

908. Quand on aura mis la roue de longue tige en cage, & qu'elle tournera librement, on formera au dehors des trous de pivots, des creusures en forme d'entonnoir, qui serviront à contenir l'huile qu'on doit mettre aux pivots, & qui réduiront en même temps la partie frottante de la platine à une quantité relative à la pression des pivots. Pour faire cette creusure, on fera ce qu'on appelle un foret à chanfrein. Ce foret fera formé d'un morceau d'acier qui aura environ, lignes en quarré, afin de fervir à tous les trous dont on a ordinairement besoin : on limera le bout de ce morceau d'acier en pointe conique d'environ 45 degrés; cette pointe sera formée par 6 petits plans ou faces qui se réuniront à la pointe & y feront 6 angles; c'est ce qui formera le foret qui coupera par ces 6 angles. On terminera l'autre bout de cet outil en pointe conique ronde & on placera à ce bout un cuivrot : on trempera le bout du foret, & on le fera revenir jaune; on passera une pierre à huile sur chaque petite face pour rendre les angles bien unis. On creusera par le dehors de la seconde platine le trou du pivot en se réglant pour l'enfoncement jusqu'à ce que la creusure affleure au bout du pivot ni plus ni moins: on fera de même la creusure pour l'autre pivot au dehors de la platine en la rendant profonde d'environ un tiers de l'épaisseur de la platine; on appelle ces creusures des réservoirs, parce qu'elles conservent l'huile aux pivots; chose essentielle pour rendre le frottement constant. En formant ces réservoirs, il entre de la bavure dans le trou. On repassera l'équarrissoir à chaque trou pour l'ôter.

909. On placera le pignon en cage, & on marquera sur la tige prolongée qui doit porter la chaussée, un petit trait qui marquera l'endroit où on doit former la portée pour recevoir cette chaussée on sera ce trait d'une demi-ligne en dehors de la platine; on ôtera le pignon & on le mettra sur le tour asin de lever le pivot b c (fig. 4), que j'appelle le pivot de la chaussée. On commencera d'abord par ensoncer le pivot devers b jusqu'à ce qu'il y ait une portée assez large pour arrêter la chaussée; ensuite on tournera la tige de-là jusqu'en c, en diminuant un peu de grosseur. Après quoi on sera la chaussée.

9 I O. Pour faire le canon a b de chaussée (fig. 5), on prendra du fil de laiton qui ait environ 3 lignes de diametre; on en coupera un bout de la longeur be du pivot; on durcira bien ce fil en le forgeant tout autour, felon sa longueur; quand il sera bien forgé, on marquera à chaque bout le milieu par un coup de pointeau : on fera un foret dont la grofseur sera un peu moindre que le petit bout du pivot de chaussée. On placera à un bout du fil de laiton un cuivrot; on fera rouler ce bout contre la pointe conique de la broche du tour; on approchera le support du tour tourné en travers jusqu'à l'autre bout du canon; on appuyera le foret sur ce support, & on le tiendra fixe, tandis qu'avec l'archet on fera rouler le canon: de cette maniere on percera le trou de ce canon parfaitement droit, & jusqu'à ce que le foret ait percé le trou d'un bout à l'autre du canon, & qu'il vienne rencontrer la pointe du tour : ainsi on voit qu'il faut dégager la tige de ce foret-de maniere à pouvoir entrer tout-à-fait dans le canon; mais on ne dégage ainsi cette tige qu'à mesure que le foret perce, afin de la conserver plus solide & moins sujette à se courber.

9 I I. Lorsqu'on a percé le canon de chaussée, on prend un équarrissoir bien fait, & on aggrandit le trou du canon jusqu'à ce qu'il soit prêt à entrer sur le pivot de chaussée, ayant attention à voir si le pivot porte également sur toute la longueur;

car si ce pivot a été tourné plus en pointe que ne l'est l'écarrissoir, il ne faudra pas aggrandir le trou de la chaussée pour la faire entrer trop avant sur le pivot, puisque dans ce cas le bout de ce pivot n'entreroit pas assez juste sur le petit bout du trou. Pour s'en assurer, on présentera le bout de la tige sur le plus petit bout du trou; s'il n'y entre pas, on peut encore aggrandir la chaussée en supposant qu'elle n'est pas trop petite du côté de la portée : en un mot, il faut avoir soin que le pivot porte sur toute la longueur du trou. Lorsqu'on a rendu ce trou bien uni & que l'équarrissoir porte sur toute la longueur du trou, on acheve d'ajuster le pivot avec la chaussée, en le diminuant sur le tour aux endroits qui portent; ce que l'on voit en mettant un peu d'huile sur le pivot que l'on fait un peu rouler dans le trou du canon; les endroits trop gros sont marqués de noir par le canon. Avant de le faire entrer tout-à-fait au fond de la portée, il faut passer une lime douce & ensuite une pierre à huile sur ce pivot, jusqu'à ce qu'il y entre avec un frottement doux.

9 I 2. Pour tourner le canon de chaussée, on fera un arbre lisse de la longueur & grosseur du trou du canon, & de la même figure, en sorte qu'il porte sur toute la longueur du trou de canon; ainsi entré à frottement sur l'arbre bien lisse (tourné bien rond), on verra si l'arbre n'est point courbé par le canon, ce qui prouveroit que le trou n'est pas parfaitement droit; si cela est, pour redresser ce trou, on sera poser les deux bouts du canon sur la mâchoire de l'étau ouvert en conséquence, & on frappera sur le milieu du canon pour le redresser. Pour remarquer l'endroit où il faut frapper, on met le canon monté sur son arbre sur le tour, & on présente la pointe du burin fur le bout de l'arbre qui est entre le cuivrot & le gros bout du canon; l'endroit qui se présente au burin tenu sixe désigne le côté où il faut frapper: on laissera l'arbre dans son trou pendant cette opération, afin de ne pas changer la figure du trou. Quand le canon sera dressé, on tournera le canon d'abord rond sur toute la longueur; on levera la portée de la roue avec la quantité requise pour la rivure; ensuite on I. Partie.

## 290 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

dégagera la chaussée en laissant en b de l'épaisseur pour l'assiette, & assez de force sur toute la longueur a b, pour qu'on puisse sormer sur le bout un quarré, comme on le voit en a,

pour ajuster l'aiguille des minutes.

913. On prendra la roue de chaussée, on aggrandira son trou; & après l'avoir mis en chanfrein, on fera entrer cette roue sur l'affiette de la chaussée; on rivera le bout pour la fixer à la roue; cette roue enarbrée bien solidement, on passera dans son trou l'équarrissoir dont on s'est servi pour l'aggrandir; on limera à plat l'excédent de la rivure, en forte que ces deux pieces n'en paroîtront faire qu'une ; on présentera de nouveau la chaussée sur sa tige pour voir si en rivant le canon, l'ajustement n'a point changé; si elle y entre un peu trop juste, on la rendra libre, mais sans jeu; ce que l'on sera, foit en passant l'équarrissoir dans le trou, soit en faisant rouler le pivot de la chaussée avec la pierre à huile, aux endroits qui portent. Quand la chaussée tournera assez librement pour la faire tourner sur son pivot avec un archet, tandis que le pivot est rendu fixe, on placera le pignon de longue tige & la chaussée sur le tour; on arrêtera avec des tenailles à boucle le pignon par son assiette, pour l'empêcher de tourner : on fera passer la corde d'un archet sur le canon de la chaussée; comme fur un cuivrot; en cet état on tournera la roue de chaussée droite & ronde, & on fera un trait fin au-dessous du fond des dents, pour en rendre l'enfoncement égal.

914. Lorsqu'on aura terminé l'ajustement de la chaussée sur la tige, on pourra enarbrer la roue des minutes. Pour cet effet on retournera légérement la portée de l'assiette, asin de s'assurer qu'elle n'a pas changé en tournant les pivots de la chaussée; alors on aggrandira son trou & on sera entrer cette roue bien juste sur son assiette; en cet état on la mettra dans la cage, & ensuite le barillet, pour voir si elle partage également l'intervalle de la platine des piliers au barillet, c'est-à-dire, si les jours sont égaux; si elle est trop près de la platine, il faut reculer un peu l'assiette: elle ne peut pas être trop près du barillet, à moins que l'on n'ait négligé les

précautions que j'ai indiquées pour lever sa portée (901): si cela est, on en sera quitte pour recommencer; car je n'approuve pas les assiettes soudées à l'étain. Il est vrai qu'en supprimant l'assiette qu'on auroit ainsi gâtée, on pourroit en chasser une à sorce; mais c'est une opération trop délicate qu'il est inutile d'indiquer à ceux qui sont capables la mettre en usage.

- 915. L'assiette ainsi préparée, on rivera dessus la roue de longue tige, de la maniere que je l'ai expliqué, à cela près que la tige empêchera de rabattre la rivure de l'assiette avec le marteau; ainsi pour y suppléer, on prendra un morceau d'acier d'une ligne en quarré, & long d'un pouce & demi environ; on limera un bout en biseau, & se terminant par un petit plan qui servira à river la roue (lorsqu'on l'aura trempé & revenu jaune); on appelle cet outil, un pointeau à river. On placera le derriere de l'assiette du pignon qui est encore toute quarrée sur les mâchoires de l'étau ouvert seulement pour que le canon de l'assiette y entre; on posera le pointeau à river sur l'endroit de la rivure, & avec le marteau on frappera sur l'outil à mesure qu'on fera tourner la roue pour rabattre également la rivure tout autour.
- 9 1 6. Lorsque la roue de longue tige sera rivée, il faudra la dresser, si elle ne l'est pas, jusqu'à ce qu'elle tourne bien droit; ce que l'on fera par les barrettes (896). On tournera proprement la partie de la rivure qui est saillante, mais qu'on rendra unie seulement sans l'affleurer à la roue qui n'en sera que plus solidement sixée: on fera un trait sin pour régler le fond des barrettes. Mais en achevant de tourner la roue, pour éviter que sa tige qui est longue & mince ne siéchisse pas, & pour plus de persection, voici le moyen dont on se servira: on placera sur le tour deux broches à lunettes pareilles à celle (Pl. XIX. fig- 10): on fera entrer bien juste le premier pivot a de la longue tige sur un trou de cette lunette, & on placera le petit pivot dans un point de l'autre lunette qui soit également distant du centre de cette lunette, que celui dans lequel entre le pivot l'est du sien. On mettra de l'huile au pivot qui entre dans la lunette, pour que le

# 292 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

frottement qu'il éprouvera ne le ronge pas: en cet état, on pourra tourner parfaitement rond la roue (a), & sans que sa tige siéchisse; on la tournera du haut & des côtés; on sera des traits au bas des dents, & pour régler la largeur du champ de la roue; on achevera de tourner le derriere de l'assiette qui est quarrée & qu'on pourra tourner un peu en arrondissant depuis la roue jusqu'au canon, ce que les Horlogers appellent mettre en goutte de suif; mais il saut laisser près du canon la même épaisseur d'assiette, c'est-à-dire, environ une ligne, asin que si par quelque accident on étoit forcé à changer de roue, on pût un peu reculer la portée de l'assiette (pour gagner de la rivure) & que celle-ci restât cependant assez solide pour supporter l'essort qui se sait

en rivant : on polira tout de suite cette affiette.

917. Avant de travailler à enarbrer les autres roues & pignons, il faudra enarbrer & mettre en cage la premiere roue de répétition, à cause que cette roue regle la hauteur des autres. On tournera donc l'arbre de cette roue; & s'il est fort éloigné d'être rond, on le dressera en jettant les pointes de côté; mais s'il y a peu de chose, & que pour le mettre rond, il ne faille pas trop diminuer l'arbre, on le tournera, ayant attention premierement de couper de nouvelles pointes (819). Quand l'arbre sera tourné bien rond, on levera les portées de chaque affiette pour y river les roues G & R, que l'on fera entrer sur ces assiettes, & on les présentera sur le bord de la cage, asin de voir si elles sont placées convenablement, c'est-à-dire, la roue G distante de cinq lignes de la platine, & le rochet R de 4 : quand cela sera fait, on tournera le derriere des assiettes, & on rivera d'abord le rochet R; on aura attention, en le plaçant sur son assiette, de le tourner du côté convenable pour l'encliquetage, & ainsi qu'il est représenté (fig. 1.) par la raison que le cordon X(fig. 2) doit être tiré en bas, ce qui fait rétrograder le rochet de R en O, (fig 1.), pour bander

a Il y a des Ouvriers qui attendent à pesanteur de cette roue empéche que l'on former les pivots de longue tige, & à les mettre en cage, qu'ils l'ayent enarbrée; aussi c'est une mauvaise méthode, car la que, qui est d'ailleurs plus expéditive.

le ressort & saire avancer le rateau (figure 2), pour venir presser le limaçon & régler le nombre des coups de marteau. On rivera ensuite la roue des chevilles: on dressera les roues G & R, & on les tournera droites & rondes. On achevera les assiettes qui sont entre ces deux roues: on les polira ainsi que la partie de la tige qui les sépare; on polira de même le tigeron du côté de la roue des chevilles: cela sait, on placera le cuivrot sur ce tigeron, & on tournera bien plan le devant du rochet & la rivure même jusqu'à la tige: on tournera ce tigeron bien rond, & allant un peu en diminuant depuis le rochet jusqu'à la pointe, on adoucira & polira ce tigeron: alors on sera entrer très-juste le trou de la roue L de répétition sur ce pivot, en sorte que cette roue porte contre le rochet.

918. Mais si le trou de cette roue étoit trop grand, il faudroit l'aggrandir encore, afin de le reboucher. Pour cet effet on le fera plus grand que la tige d'environ une ligne, c'est-à-dire, que si l'arbre a une ligne : de grosseur, on aggrandira le trou de deux lignes ; on ébiselera les bords du trou de chaque côté de la roue, & on prendra du cuivre bien écroui, qui ait le double d'épaisseur de la roue, & plus grand que son trou; on le percera d'un trou plus petit que le tigeron ou pivot du rochet; on y passera l'équarrissoir pour l'unir; on le mettra sur un arbre lisse, & on le tournera jusqu'à ce qu'il entre bien juste & à force dans le trou de la roue : on tournera les côtés de cette virole, & on creusera un peu en amincissant contre le trou, & réservant toute l'épaisseur à la circonférence. afin qu'en rivant cette virole ou bouchon, le trou ne souffre pas des coups du marteau. On en fera autant des deux côtés de la rivure; on chassera la virole de dessus l'arbre lisse, & on la fera entrer dans le trou de la roue; on rivera ce bouchon en l'appuyant d'un côté sur le tas, & frappant de l'autre avec la tête du marteau, pour que le centre de la virole se conserve bien concentrique à celui de la roue : cette virole étant bien rivée, on la limera à rase de chaque côté de la roue, & on aggrandira le trou pour le faire entrer fort juste sur le tigeron du rochet.

# 294 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

9 1 9. Pour retenir cette roue contre le rochet, & seulement de maniere que l'un puisse tourner sans l'autre, pour l'effet de l'encliquetage, on placera derriere la roue une clavette semblable à c(Pl. III, fig. 2.) qui sera retenue par une rainure faite à la tige. Pour faire cet ajustement, il faut marquer avec une lime un petit trait sur la tige, & qui affleure le derriere de la roue lorsqu'elle est appliquée contre le rochet : ôtant ensuite la roue, on fera sur le tour une petite rainure en dehors de ce trait, laquelle aura environ : de ligne de largeur & autant de profondeur. La rainure faite, on prendra un morceau de laiton qui ait un peu moins que la grandeur du rochet, & de ligne d'épaisseur; on l'écrouira, de maniere à le rendre de moitié plus mince: on percera au milieu un trou qui foit un peu plus petit que le fond de la rainure; on tracera un trait de compas de la grandeur du rochet, & on limera cette clavette jusqu'à ce trait; ensuite on la chassera un peu à force fur un arbre lisse, & on en tournera le bord & puis les côtés jusqu'à ce qu'elle soit réduite à une épaisseur égale à la largeur de la rainure; on la creusera d'un côté afin qu'elle n'appuie fur la roue que par sa circonférence; on l'ôtera de dessus l'arbre, & on percera près du bord un trou affez grand pour y faire passer le tigeron jusqu'à la rainure. On fera, de ce trou jusqu'à celui du centre, une fente ayant pour largeur la profondeur de la rainure : on fera donc entrer cette clavette sur l'arbre par son trou extérieur, & en la poussant par sa fente fur la rainure faite à la tige, & jusqu'à ce que la partie du trou qui termine la fente, touche au fond de la rainure; cette clavette sera concentrique à l'arbre, & celui-ci pourra tourner indépendamment de la clavette qui retiendra la roue appliquée contre le rochet, au moyen de la rainure faite à l'arbre.

920. Après qu'on a mis la roue contre le rochet, on place la clavette que l'on fait d'abord appuyer un peu fortement contre la roue, afin de produire un frottement assez grand, pour qu'en faisant tourner l'arbre, on puisse tourner la roue

parfaitement ronde.

921. Pour empêcher que la clavette ne sorte de la rainure,



on met une petite vis qui entre sur la roue, & dont la tête affleure avec la clavette, & passe contre le bord extérieur du grand trou, en sorte que la tête de cette vis empêche la clavette de se déranger. Le bout de la vis doit être limé à rase de la roue pour ne pas toucher au rochet; cela étant fait, on tournera la roue droite & ronde, & on terminera le fond des dents par un petit trait de burin distant du sond d'environ de ligne pour regler l'ensoncement des dents qui ne doit pas aller jusqu'au trait, mais à la même distance tout autour. J'ai déja parlé de cette opération que je ne répéterai plus, parce qu'on doit la faire à toutes les roues dentées, à com-

mencer par le barillet, &c.

922. On démontera la roue de dessus son arbre, afin de faire les pivots & de mettre cet arbre en cage: on fera d'abord le pivot du côté de la roue des chevilles qui est celuiqui doit passer à la cadrature pour porter la poulie P (fig. 2). On formera la portée de ce pivot à la distance de cinq lignes de la roue des chevilles; on donnera environ une ligne de diametre au pivot qui ira un peu en décroissant de la portée à la pointe: quand il sera tourné bien rond & uni, & la portée reculée à la quantité convenable, on le roulera & adoucira avec la lime à pivot, & on le polira avec une lime de cuivre rouge & du rouge. Le pivot fait, on mettra le cuivrot fur le bout, & on tournera l'autre pivot après avoir pris d'abord la mesure avec le maître-danse qui réglera la place de la portée: ce pivot qui doit être prolongé en dehors de la platine des piliers pour porter l'arbre ou crochet du ressort, pourra être réduit à la même grosseur que l'autre pivot, & en allant comme lui un peu en diminuant de la portée à la pointe: on adoucira ce pivot & on le polira, après quoi on mettra la roue en cage: pour cet effet, par le point marqué pour cette roue sur le derriere de la platine des piliers, on percera un trou avec un foret un peu plus petit que les pivots; on appliquera contre cette platine la seconde pour tenir avec la premiere par ses tenons & par le trou percé à la premiere, & avec le même foret, on percera le trou correspondant de la seconde; on sé-

parera les platines; on aggrandira les trous des pivots pour qu'ils y entrent, sçavoir, le pivot du côté de la roue des chevilles, dans le trou de la seconde platine, & celui du côté du rochet, dans le trou de la platine des piliers: on mettra cette roue bien libre dans ses trous, ensuite on fera avec le foret à chanfrein les réservoirs pour l'huile sur le dehors des trous des platines: ces réservoirs pourront avoir

pour profondeur le tiers de l'épaisseur des platines.

923. Lorsqu'on aura ainsi mis cette roue en cage, on pourra achever d'enarbrer toutes les autres roues du rouage; ce que l'on fera en commençant par la roue de champ : on dressera ou on fera tourner rond le pignon en jettant sur un côté les pointes selon qu'il en sera besoin. Quand le pignon tournera parfaitement rond, on coupera de nouvelles pointes, selon la méthode indiquée (819). Ces pointes faites, on tournera la tige bien ronde dans toute sa longueur, & on l'adoucira en la roulant avec une lime : on tournera l'assiette, & on levera la portée de la roue de champ, fur le devant de l'assiette; & pour voir si elle est reculée à la quantité convenable, on mettra la premiere roue de répétition en cage, ainsi que la roue de longue tige; on présentera le pignon de roue de champ sur le bord de la cage, & on approchera le devant du pignon de l'intérieur de la platine des piliers, jusqu'à ce qu'on voie qu'il soit bien à fleur de la roue de longue tige avec laquelle il doit engrener (a), c'est-àdire qu'il faut que le devant du pignon soit également distant de cette platine des piliers que l'est la roue de longue tige, cela détermine la position du pignon de champ, selon sa hauteur; ainsi il faut que dans cette position la roue de champ passe par-dessus la roue des chevilles, en laissant un intervalle d'une ligne pour la place de ces chevilles; on la reculera donc en conséquence; ensuite on dégagera le derriere de l'assiette, en réservant seulement une ligne d'épaisseur d'assiette, & terminant le reste par un canon afin d'alégir la tige.

(a) Lorsqu'un pignon est ainsi à sleur ou des ailes passe un peu le devant de la roue, à la même hauteur que la roue dans laquelle il doit engrener, & que le devant en plein dans son pignon.

924. Il faut observer, par rapport à la grosseur que l'on doit donner aux portées des roues pour les rivures, que pour ne laisser que le moins possible de pesanteur aux assiettes, on doit diminuer ces portées jusqu'à ce qu'il reste autour de la tige une épaisseur (en laiton) qui ait environ 🚣 de ligne 🕫 quantité qui est à peu près requise pour avoir assez de matiere à rabattre sur la roue pour la river. Au reste la grandeur des trous que l'on a faits aux roues détermine en partie la grosseur de cette portée; & à moins qu'ils ne fussent trop petits à & qu'ils ne laissassent pas assez d'étosse à la portée pour river la roue, si l'on réduisoit ces portées à la grosseur du trou. on réduira la portée au plus petit calibre, & on aggrandira le trou de la roue, selon le calibre de la portée; mais si le trou est un peu plus grand qu'il ne seroit besoin, il faura nécessairement se régler sur cette grandeur pour le calibre de la portée, afin d'éviter de reboucher le trou de la roue, ce qu'il ne faut pas faire aux roues qui étant minces se rivent sur des assiettes, car elles ne seroient pas assez soli-

925. Par rapport à la grandeur des trous des roues, nous l'avons à peu près limitée (766) pour des roues de moyenne grandeur, comme le sont celles de ce rouage; ainsi on se réglera sur les trous de ces roues pour le calibre des portées pour les rivures, c'est-à-dire, que l'on diminuera ces portées, jusqu'à ce qu'elles puissent entrer à peu-près dans les trous des roues; & pour les y faire entrer tout-à-sait, & un peu à sorce, on se servira de l'équarrissoir pour aggrandir tant soit peu le trou, & le netoyer des rebarbes qu'il pourroit y avoir.

926. Enfin pour ne laisser pas trop d'étosse à l'assiette qui soutient la roue avant de l'enarbrer, on diminuera ces assiettes jusqu'à ce qu'elles restent environ de demi-ligne plus grandes que la portée, cette quantité étant suffisante pour sormer l'appui de la roue, lorsque c'est de petites roues; car si ce sont de grandes roues, qui reçoivent de l'essort, il saudra proportionner l'appui de l'assiette & la grosseur de la portée à cet essort.

I. Partie.

927. L'affiette de la roue de champ disposée avec les précautions que nous venons d'indiquer, on rivera la roue sur son affiette, au moyen de l'outil à river que l'on doit avoir fait; on la mettra droite, & on la tournera sur le bord & les côtés; on limera le plan de la roue pour ôter les traits du burin & la rendre bien plane & également épaisse; & se réglant sur les traces du burin que l'on effacera également & avec précaution tout autour de la roue & de chaque côté de la roue, on remettra la roue sur le tour pour faire les traits du bas des dents & ceux qui doivent borner les croifées. On achevera de tourner le derriere de l'affiette que l'on figurera un peu en goutte de fuif (916); mais on aura foin de ne pas trop affoiblir l'appui de la roue & le canon de l'affiette. Dans les dernieres roues du rouage, on doit tenir le milieu de la roue plus petit, les barrettes & le champ de la roue plus étroits, afin de n'avoir pas trop de pesanteur. Lorsqu'on fait les croisées des roues, on les laisse plus larges; & cen'est que lorsqu'elles sont enarbrées que I'on fixe cette largeur qui doit être plus grande dans les premieres roues, & aller en diminuant à proportion qu'elles sont plus petites.

928. La roue de champ étant enarbrée, on fera la même opération à la roue d'échappement. On dresser (a) le pignon; on formera les pointes; on tournera la tige & l'affiette. Pour reculer la portée de la rivure de la roue, on se réglera sur la distance dont la roue de champ est éloignée de la cage: on observera que comme elle est éloignée d'environ 3 lignes, il n'est pas nécessaire que le devant du pignon asser au devant de la roue, comme il le faut au pignon de champ avec la roue de longue tige, asin de conserver le plus de tigeron qu'il est possible à ce pignon pour empêcher l'huile du réservoir de s'extravaser & entrer dans les ailes du pignon, désaut qui arrive lorsque les portées sont très près du pignon, c'est-à-dire, lorsqu'il ne reste pas de tigeron; mais on n'a pas cet obstacle à craindre dans le pignon de roue d'échappement, puisqu'il peut

Dresser s'entend ici pour faire tourner rond le pignon; les Ouvriers se servent de ce mot pour exprimer cette opération.

avoir un tigeron de deux lignes; & sans que la roue affleure le devant des ailes, elle peut même engrener dans le milieu de la longueur des ailes un peu plus ou un peu moins: cela est égal,

(lorsqu'il y a de l'espace pour le tigeron).

929. Quand la roue d'échappement sera enarbrée, on la dressera & tournera bien ronde & droite; mais on attendra de faire les traits aux croisées que la roue soit sendue: on ne sera pas non plus de trait pour régler le sond de la denture, puisque l'on ne sait pas encore sa prosondeur qui est sur-tout déterminée par la nature de l'échappement que l'on veut employer.

930. On passera aux roues de répétition dont on dressera les pignons, en suivant la méthode indiquée ci-devant (890 & 891): on fera passer la roue M à une ligne au-dessus de la roue G: elle sera donc placée à la même hauteur que la roue de champ; ainsi on reculera l'affiette en conséquence, ayant attention que le milieu des ailes ou à peu près du pignon, foit placé à la hauteur de la roue L qu'on placera dans la cage pour servir à déterminer la hauteur de la portée pour river la roue M. Quand cette roue M sera tournée ronde & droite. les traits faits, l'assiette finie, &c, en un mot enarbrée, ou dressera le pignon g; on fera ses pointes, on tournera sa tige, l'assiette & la portée que l'on reculera à propos, pour que le pignon se trouvant placé à la hauteur de la roue M, celle Nqui doit être rivée sur l'assiette soit distante de deux lignes environ de la platine des piliers; on rivera cette roue; on le tournera ronde & droite; on la limera bien plane sur ses côtés, selon les traits du burin, comme je l'ai expliqué (896 & 897); opération qu'il faut faire à toutes les roues que l'on enarbre, afin de les rendre parfaitement égales d'épaisseur; on sera les traits, pour le fond des dents, croisés, & milieu. On tournera le derriere de l'assiette. On dressera le pignon de volant; on fera ses pointes, & on tournera sa tige, pour qu'elle aille tant soit peu en diminuant depuis le pignon, afin que les deux extrémités du volant V'entrent bien juste sur cette tige; on l'adoucira à la lime. Enfin on dressera le pignon ar de renvoi (fig. 6). & on tournera les pointes de la tige, P ij

931. Les roues étant ainsi enarbrées, & les pignons dressés, on polira tous les pignons, en tenant la roue d'une main, & faisant appuyer l'extrémité de la tige sur l'entaille d'un bois attaché à l'étau: on se servira d'abord pour adoucir les ailes des pignons, d'un bois de noyer limé selon le vuide qui sépare les ailes, comme nous l'avons expliqué (893): mais on aura l'attention de ne pas appuyer trop sortement pour ne pas casser les ailes; on adoucira le haut des dents avec un bois qui n'appuyera que sur le haut & sans toucher le sond des slancs; on fera la même opération aux pignons de volant & de renvoi que l'on tiendra par le bout des tiges avec des tenailles à boucles.

932. Quand on aura bien adouci tous les pignons, on les polira avec du fusin limé convenablement, dont on se servira

avec du rouge d'Angleterre.

933. Les pignons étant tous bien polis, on mettra des cuivrots sur ces pignons, & on en adoucira les tiges, d'abord avec la pierre à huile, ensuite avec une lime d'acier détrempée & limée unie, employant de la pierre du levant broyée avec de l'huile; & ensin on le polira avec une plaque d'étain & du rouge sin d'Angleterre, ou bien avec une lime de laiton & de la potée d'étain: à mesure qu'on adoucit & qu'on polit les tiges, on doit faire appuyer la lime, soit d'acier soit de cuivre, contre le derrière des dents du pignon, ce qui les dresse & les polit.

934. Après avoir poli les tiges, il faudra faire les faces des pignons: pour cet effet on fera des perites plaques d'acier que l'on percera chacune d'un trou, de grosseur dissérente, selon la grosseur des tigerons; on placera des cuivrots sur les bours des riges; & en roulant d'abord avec de la pierre à huile broyée mise sur la plaque d'acier, on dressera en on adoucira la face du pignon; ensuite on la polira en se servant d'une plaque de cuivre percée d'un trou un peu plus grand que la grosseur du tigeron; on se servira de rouge sin d'Angleterre ou, comme je l'ai dit, de la potée d'étain; on polira ainsi les faces de tous les pignons, & selon la méthode indiquée plus au long (898),

935. Les roues & pignonsétant ainsi préparés, il faudra

faire les pivots de ces pignons: on commencera par ceux du pignon de grande roue moyenne. Pour cela on placera le barillet tout monté dans la cage; on posera la grande roue moyenne sur le bord de la cage, en sorte qu'elle passe entre le barillet & la seconde platine; on lui fera partager également cet intervalle : on marquera dans le moment un trait sur le tigeron en dedans de la seconde platine : ce trait marquera l'endroit où il faut lever la portée du pivot. On mettra sur le milieu de la longueur de la tige un cuivrot, & on enfoncera le pivot par le trait marqué sur le tigeron : on ne reculera pas d'abord tout-à-fait cette portée jusqu'au trait, il vaut mieux former d'abord le pivot qui devra avoir #, de ligne de diametre, & de longueur un peu plus de trois quarts de l'épaisseur de la platine: on présentera de nouveau la roue sur le bord de la cage, afin de reculer petit à petit la portée selon qu'il en est besoin, pour l'intervalle du barillet à la platine, en observant le même intervalle de la roue à la platine que l'on a suivi lorsque l'on a fait les pivots de la roue de longue tige (903).

936. Le pivot étant réduit à son diametre donné, & la portée reculée comme il saut, on tournera l'angle de cette portée, & on sera une petite rainure à l'extrémité du petit plan incliné que cela sormera avec le tigeron; ce trait de burin ou rainure bornera l'huile qui n'étant pas attirée par une grande surface, ne tendra pas à s'extravasser du réservoir pour aller sur le milieu de la roue. Pour éviter plus sûrement ce désaut, on peut alonger le tigeron en creusant le pignon au-dessous de la rivure, mais saus altérer la solidité de cette rivure.

937. On adoucira le pivot & la portée avec une lime à pivot bien douce & quarrée, & dont l'angle soit bien visignai déja dit, par rapport aux pivots (903), qu'il faut qu'ils aillent un peu en diminuant de la portée à la pointe; c'est ce que l'on doit faire lorsqu'on les tourne, car la lime à pivot ne doit pas en changer la figure, elle doit seulement ôter les traits du burin, sans diminuer le pivot : l'angle qui termine la portée avec le pivot doit être bien droit & coupé

net au burin: enfin, si l'on veut avoir des pivots bien faits, il faut qu'ils soient tournés au burin de la grosseur & sigure qu'ils doivent avoir, & qui ne doit pas changer en les adoucissant & en les polissant: il faut donc avoir de bons burins dont les faces soient bien dressées sur la pierre à huile, & dont l'angle soit très-vif, c'est-à-dire, point émoussé par la pointe.

938. On adoucira ce pivot en le faisant rouler sur l'entaille d'une broche du tour; & pour le polir, on revêtira cette broche d'un linge sin, & on employera une lime de cuivre rouge & du rouge sin d'Angleterre. Nous avons expliqué (903 & 904) toute cette opération qu'il faut mettre en usage à chaque pivot, ainsi nous ne la répéterons plus; on observera seulement qu'il faut avoir plusieurs broches de laiton ajustées sur le tour pour avoir des entailles de différentes grosseur & épaisseur, selon

la grosseur & la longueur des pivots.

939. Lorsqu'on n'a pas la main assez assurée pour bien rouler un pivot, on peut y suppléer par la méthode dont on se sert pour les petits pivots de Montre; c'est de placer dans l'entaille d'une broche c (Pl. XIX. sig. 10) une petite vis distante du bout entaillé du pivot, de la largeur d'une lime à pivot; par ce moyen la lime à pivot porte en même temps sur le pivot & sur la vis; & selon quel'on éleve, ou que l'on ensonce cette vis, la largeur de la lime devient droite ou inclinée au pivot; ainsi on rend le pivot cylindrique ou en pointe: la tête de la vis est placée en dessus, & est fendue, asin de la monter ou descendre avec le tourne-vis, selon la grosseur & sigure du pivot; on abaisse la vis jusqu'à ce que la lime s'applique sur toute la longueur du pivot, & pose en même temps sur la tête de la vis.

. 940. Nous observerons encore, qu'à mesure que l'on adoucit le pivot en le faisant rouler sur la broche du tour, que l'on doit passer la lime à pivot sur la pointe coupée du pivot pour rendre cette pointe unie & un peu émoussée, asin que lorsqu'on met la roue dans sa cage, cette pointe ne déchire pas la seconde p latine pendant qu'on amene le pivot dans son trou; mais il saut avoir soin en ôtant l'aigu de cette pointe, à ne pas faire perdre le rond au bout du pivot, en sorte qu'en le pla-

cant de nouveau sur le trou d'une broche du tour, le pivot tourne aussi rond que lorsqu'on l'a tourné. On évitera ce désaut, lorsqu'on coupe le pivot de longueur, si on a soin de le tourner avec soin au burin, mais en y allant très-doucement, jusqu'à ce que le burin soit parvenu au centre de ce pivot; on donne même avec le burin une petite courbure sphérique à la pointe du pivot, au lieu de le rendre conique & angulaire: ainsi coupé au burin, on roule le bout de ce pivot sur la broche de cuivre pour l'adoucir, & on passe le brunissoir à pivot sur ce bout: après qu'on a poli le pivot, on passe ce même brunissoir sur la totalité du pivot avec les précautions indiquées ci-devant (904).

941. Le pivot du tigeron de la grande roue moyenne étant fini, on mettra quatre goupilles aux platines, & l'on prendra avec le maître-danse, la hauteur de la cage à l'endroit où cette roue doit être placée; on fera l'autre pivot à l'endroit marqué par une pointe, tandis que l'autre appuie sur la portée du pivot fini. On diminuera le pivot jusqu'à ce qu'il soit de la même grosseur que celui qui est déjà fait : on observera qu'il pourroit même être plus petit, par la raison que l'action du ressort sur le pignon étant saite presque à l'extrémité de l'axe, la pression sur le pivot placé près du pignon, est beaucoup plus grande que la pression sur l'autre pivot : ces pressions sont en raison réciproque de leurs distances au centre de la roue; car si on suppose que le pignon est placé au milieu entre les deux pivots, & que la pression se fait en ce point, il est évident que chaque pivot (supposé de même grosseur & longueur) éprouve le même frottement; mais si la pression se fait aux trois quarts de la longueur, le pivot placé à ce bout éprouvera un frottement trois fois plus grand, & ainsi de suite: ainsi dans notre exemple, si de la distance de l'appui de la roue sur le pignon jusqu'au pivot du côté du pignon, il y a trois lignes; la distance prise du même point de pression jusqu'à l'autre pivot sera de 12 lignes (puisque la hauteur totale du dedans de la cage est de 15 lignes en négligeant l'épaisseur des platines), ainsi la pression sur le plus proche pivot sera

à la pression sur le pivot le plus distant, comme 12 est à 3 ; ou 4 à 1 ; d'où il suit que pour rendre ces frottements de même nature, il seroit nécessaire, ou d'augmenter la longueur du pivot à raison de la dissérence des pressions, ou d'augmenter les parties frottantes: c'est pour prévenir cet inconvénient qu'il faut placer les pignons (principalement dans les machines qui ont de grands frottements) le plus également distants des pivots qu'il est possible; mais cela n'est pas toujours prati-

cable dans les machines d'Horlogerie.

942. Pour en revenir aux pivots de la grande roue moyenne, on voit, par ce que nous venons de dire, qu'il est nécessaire que le pivot du côté de la roue ait une certaine groffeur, & qu'il foit long; parce que, comme il foutient lui feul la plus grande partie de l'action du ressort, les éminences du pivot pénétreront dans les pores du trou ; & plus sa surface fera petite, & plus les partics qui la composent déchireront le trou, sur-tout si le pivot est petit, car alors sa surface est composée de parties angulaires. On ne peut donc faire trop d'attention à toutes ces circonflances, qui si elles ne diminuent pas la quantité absolue du frottement, le rendent au moins constant, ce qui revient presque au même : quant à l'autre pivot, comme il est pressé par une petite force, il est assez indifférent de le faire plus petit ou plus grand, ayant fur-tout un mouvement lent : on pourra donc le faire presque de la même grosseur que celui du côté du pignon.

943: Les pivots de la grande roue moyenne étant faits, on fera ceux de la roue de champ; & l'on fera d'abord celui du côté du pignon, dont la portée sera distante de la face, de la même quantité que l'est le devant de la roue de longue tige, asin qu'il affleure à cette roue. On mettra cette roue dans la cage, asin de mieux juger cette quantité dont elle est éloignée de la platine des piliers: on levera le pivot, & on reculera la portée en conséquence; ce pivot peut avoir de ligne de diametre. Comme le tigeron sera assez court, il faudra éviter que l'huile du réservoir ne puisse s'introduire dans le pignon, pour cet esset on creusera tant soit peu le bas des ailes avec

un burin aigu; on ôtera foiblement l'angle de la portée, & on fera un petit trait de burin, pour que l'huile n'aille pas plus loin; ce pivot peut avoir les deux tiers de l'épaisseur d'une platine pour longueur, c'est-à-dire, 2 de ligne: on le coupera donc en conséquence, au burin & de la maniere que je l'ai dit (940); on adoucira & on polira le pivot & la portée; on mettra un cuivrot sur le pignon, & assez avant pour qu'il n'empêche pas le maître-danse d'appuyer d'une de ses pointes contre la portée du pivot sini; on prendra la hauteur de la cage avec cet outil, & on formera le second pivot auquel on donnera la même grosseur & la même longueur qu'à celui qui est déjà fait; on l'adoucira & on le polira de la même façon.

944. On pratiquera la même chose pour les pivots de la roue d'échappement: ils doivent être un peu plus petits & plus courts que ceux de la roue de champ : on se réglera sur la hauteur de la roue de champ pour lever d'abord le pivot du côté du pignon; on fera la portée de la même maniere avec une petite rainure pour arrêter l'huile; observation qu'il ne faut négliger à aucuns pivots: il faut aussi avoir soin de conserver une certaine largeur à ces portées, afin que, par leur frottement contre la platine, elles ne puissent pas former un petit enfoncement très-nuisible, & qui ôte la liberté du mouvement : c'est ce qui ne manque jamais d'arriver, lorsque ces portées sont trop étroites, & que les trous des pivots sont un peu grands; & cela arrive sur-tout aux pivots du côté du pignon, lorsque l'on a trop ensoncé les ailes, & que le tigeron étant venu fort petit, on s'est vu forcé de faire un pivot trop fin pour avoir une bonne portée; c'est donc une attention qu'il ne faut pas négliger en fabriquant ces pignons; & ne pas faire comme bien des Ouvriers qui, pour donner plus de grace à leurs pignons, en enfoncent si fort les ailes, qu'ils sont obligés, pour ne pas rendre la tige & le tigeron trop foibles, de laisser la canelure faite par la lime à fendre. Il faut préférer de faire des machines plus solides & mieux raisonnées, que de s'attacher à imiter de pareils ouvrages.

945. L'orsqu'on aura fait & fini les piyots du rouage du I. Partie. Q q

mouvement, on fera ceux des roues de sonnerie. On commencera par ceux de la roue M; on levera celui du côté du pignon, auquel on donnera pour diametre  $\frac{1}{1}$  de ligne, & pour longueur un peu plus des deux tiers de l'épaisseur de la platine; on reculera la portée, selon la position de cette roue, que nous avons dit devoir passer à une ligne au-dessus de la roue G, à cause des chevilles qu'elle doit porter. On adoucira, & on polira ce pivot, on levera & on finira de même l'autre pivot qui doit être de la même grosseur & longueur.

946. Pour lever les pivots de la roue de volant N, on se réglera sur la hauteur de la roue M: on reculera donc la portée selon qu'il sera besoin. Les pivots de la roue de volant doivent être plus petits & plus courts que ceux de la roue M: on les sera donc en conséquence, & on les polira selon

les méthodes que j'ai indiquées.

947. Enfin on levera les pivots du pignon de volant; mais avant de les faire, on formera sur le milieu de la longueur de la tige, une rainure avec le burin, laquelle aura iligne de largeur & un douzieme de ligne de prosondeur, & sera coupée bien plate dans le fond, & quarrément par les bords: cette rainure servira à contenir un petit ressort plat qui étant mis à travers le volant, retiendra celui-ci avec le pignon par un frottement assez fort pour que le pignon par son mouvement entraîne le volant. Pour lever la portée du côté du pignon, on se réglera sur la distance de la roue Nà la platine des piliers, asin qu'elle engrene en plein dans le pignon. On fera les pivots plus petits & un peu plus courts que ceux de la roue de volant N.

948. Lorsqu'on aura fait les pivots du pignon de volant, on fera le volant. On fait ordinairement le volant avec du laiton fondu exprès; mais si l'on n'en trouve pas de modele, on pourra se dispenser d'en faire un exprès pour cela; ainsi on prendra du laiton qui ait une ligne d'epaisseur; on lui donnera pour longueur une ligne de moins que la longueur de la tige prise du derrière du pignon jusqu'à la portée du pivot : on donnera 9 lignes de largeur à ce cuivre : on l'ébauchera avant

de l'ecrouir, c'est-à-dire, qu'on l'amincira de chaque côté en réservant seulement à chaque bout dans le milieu de la largeur une têtine qui aura deux lignes de largeur & une ligne d'épaisseur; on réduira le reste à un tiers de ligne d'épaisseur; ensuite on l'écrouira bien dur au marteau, ayant soin de l'élargir plus que de l'alonger, pour qu'il ne devienne pas plus long que la tige; car on ne pourroit raccourcir que trèspeu les têtines, pour leur laisser une certaine solidité autour des trous, qui doivent être percés dans leur longueur, pour taire entrer la tige du pignon de volant. Pour durcir les têtines sans les amincir, on serrera la partie mince du volant à l'étau, en faisant appuyer le derriere de la têtine sur les deux mâchoires; en cet état on les frappera à coups de marteau; on en fera autant à toutes deux : le volant étant bien écroui, on percera les têtines felon la longueur du volant bien au milieu de la largeur & de l'épaisseur; ce trou devra être un peu plus petit que le petit bout de la tige du pignon; on ne percera que les têtines; car le volant étant mince ne pourra être percé dans ce sens selon sa longueur; mais pour le faire, on tirera une ligne selon la longueur du volant qui passe bien par le milieu des trous faits aux têtines; par cette ligne, on percera à travers le volant des trous qui soient fort près les uns des autres; & ainsi entre tout l'intervalle qui sépare les têtines, on limera toutes les petites séparations de ces trous; ensorte que l'intervalle entre les deux têtines formera une fente qui permettra à la tige de passer dans toute la longueur du volant, & d'entrer dans les trous des têtines que l'on aggrandira en conséquence; on élargira la fente qui sépare les têtines, afin que ces bords ne touchent point à la tige; ainsi le volant tiendra au pignon par ses deux extrémités. Il faut que le volant entre librement sur la tige.

949. Le volant ainsi préparé, on en limera les bouts pour qu'ils soient d'équerre avec les trous des têtines; & l'on accourcira le volant jusqu'à ce qu'il soit d'une demi ligne plus court que la tige prise du derriere du pignon, jusqu'à la portée du pivot. On tiendra le volant le plus large qu'il se pouria, c'est-à-dire,

Qqij

de maniere a passer à côté de la tige de la roue de volant sans y toucher : par ce moyen on aura dequoi l'étrécir pour faire sonner la répétition de la vîtesse convenable, lorsque la piece fera finie : le volant doit être de même largeur dans toute sa longueur. Cela fait, on limera le volant que l'on rendra fort mince & d'égale épaisseur, ensorte qu'il soit d'équilibre dans quelque position qu'on lui donne lorsqu'il roule sur les pivots de son pignon : on terminera les têtines que l'on rendra les plus légeres qu'il se pourra, sans qu'elles puissent cependant stéchir;

on les arrondira autour des trous, & également.

950. On fera ensuite le ressort qui doit obliger le pignon d'entraîner le volant : on peut faire ce petit ressort de plusieurs manieres, mais voici celle que je préfere. On pratiquera visà-vis de la rainure faite à la tige, une fente transversale qui foit faite de chaque côté de la fente du volant jusqu'au milieu de sa largeur; cette fente doit être de même largeur que la rainure faite à la tige, & on observera, en marquant cette fente, de placer le volant sur sa tige, ensorte que l'un des bouts ne touche pas au derriere du pignon, & que l'autre foit affez éloigné de la portée pour qu'il ne puisse jamais aller toucher à la platine lorsque le pignon est mis en cage : c'est cette fente transversale qui doit servir à loger un petit ressort mince, recourbé pour appuyer par le milieu de sa longueur sur la rainure de la tige, tandis que les deux bouts passent sur l'autre côté du volant, & appuyent chacun par leurs bouts sur l'extrémité de la fente transversale, ils anticipent même un peu sur la largeur du volant : pour faire ce ressort, on employe de l'acier mince que l'on écrouit, (un bout de ressort de montre revenu est bon pour cela); on le rend également large & épais selon toute sa longueur, qui est moindre que la largeur totale du volant.

951. On pourroit croire que ce ressort est inutile; & qu'en faisant entrer le volant à frottement sur sa tige, cela produiroit le même esset; mais on se tromperoit. Ce ressort est absolument nécessaire dans une piece à sonnerie; car la détente qui arrête la cheville de la roue d'arrêt, suspend tout à coup le mouvement du rouage; mais à cause de l'inertie ou pesanteur,

#### Premiere Partie, Chap. XXXVI. 309

le volant tend à continuer son chemin avec sa vitesse actuelle; si donc on le suppose sixé sur la tige, & qu'il ait une certaine pesanteur, il fera nécessairement casser les pivots du pignon; mais si au lieu d'être sixé à la tige, il peut tourner séparément par frottement doux; la roue d'arrêt étant arrêtée subitement, ainsi que la roue de volant, & par conséquent le pignon de volant, le volant continuera à tourner, & séparément du pignon, jusqu'à ce qu'il ait consumé toute la force de mouvement; ainsi il n'en pourra résulter aucun accident; d'ailleurs un volant ainsi arrangé sait moins de bruit en tournant que s'il étoit rendu sixe sur la tige.

952. Dans les Horloges à répétition, il n'est pas absolument nécessaire que le volant puisse tourner séparément du pignon, ainsi que nous venons de faire voir qu'il l'est aux sonneries; car dans une répétition, l'encliquetage de la premiere roue L de sonnerie, permet au rouage de continuer à tourner du même côté par l'impulsion du volant & l'inertie des roues, à cause que l'arrêt se fait par l'axe & non par le rouage; mais malgré cela il est à propos de faire un ressort aux volants de répétition, parce que le rouage fait moins de bruit en tournant.

953. Le ressort de volant ne doit pas être trop sort, asin qu'il ne puisse pas fausser la tige : c'est pour prévenir ce désaut qu'il est nécessaire de conserver la tige d'un pignon de volant plus sorte, & qu'il ne saut pas saire la rainure au milieu de la longueur, comme nous l'avons dit, mais presqu'à l'extrémité du volant : ainsi on place ce ressort en conséquence.

954. Les roues & les pivots amenés en cet état, on pourroit faire les dentures, mettre les roues en cage, & former les engrenages; mais afin de faire toutes les dentures de suite, il est à propos d'enarbrer, & de poser les roues de cadrans & leurs ponts. Pour cet esset, on sera d'abord le pont a b, (fig. 3), de la roue de cadran. Ce pont (2) est de laiton sondu. A

a Il y a des Ouvriers, qui pour faire pour former les deux pattes, & qui rivent ces sortes de ponts prennent du laiton en ensuite un canon dans le milieu pour porplanche d'environ une ligne d'épaisseur, ter la roue de cadran; mais ce pont est qui le plient selon la forme requise, moins solide que d'une seule piece, & d'ails

Paris, l'on en trouve de tout faits chez les mêmes Marchands qui vendent les limes, les outils d'Horlogers; & en général ces Marchands vendent tous les outils & matériaux nécessai-

res pour la fabrique des ouvrages d'Horlogerie.

955. Il y a des Ouvriers qui font rouler le canon de la roue de cadran immédiatement sur le canon de chaussée, ainsi que cela se fait dans les montres; mais pour éviter le frottement que cause la pesanteur de la roue de cadran sur la chaussée, il est à propos de faire le pont ab dont nous venons de parler; ce pont s'attache sur la platine, & porte un canon, dans le trou duquel le canon de la chaussée passe librement & sans y toucher; le dehors du canon du pont sert à recevoir le canon de la roue de cadran; ainsi celle-ci ne gêne point le mouvement de la chaussée, qui ayant douze sois plus de vîtesse que la roue de cadran, exige qu'on la décharge de la pression de cette roue; cela est sur-tout nécessaire dans les Horloges à secondes, dont on veut réduire les frottements pour

n'avoir que la moindre force motrice.

9 5 6. Sil'on n'est pas en lieu de pouvoir trouver ce pont jetté en moule, on fera un modele en bois; on prendra pour cela un morceau de bois de hêtre ou autre, de la longueur de a b, de cinq lignes de largeur, & de quatre lignes d'épaisseur; on le percera dans le milieu de sa longueur & de sa largeur, d'un trou propre à laisser passer le canon de la chaussée. On mettra la roue de longue tige en place, & la chaussée sur sa tige; on entaillera ce bois en travers de toute la quantité requise, pour laisser passer en dessous la roue & l'assiete de chaussée, & que les pattes a b posent sur la platine : on réduira le reste de l'épaisseur au-dessus de l'entaille à une ligne d'épaisseur, en limant à plat toute la longueur du bois; & pour que les pattes n'ayent pas une épaisseur inutile, on entaillera (par-dessus) les boucs a h, bg, jusqu'à ce que ces pattes ayent une ligne d'épaisseur. Il restera à chaque bout des montants coudés en g & en h, auxquels on donnera aussi une ligne d'épaisseur.

leurs plus difficile à exécuter. Il est vrai que pour le faire d'une seule piece, il faut avoir un modele; mais ce modele une sois fait

Pour achever ce modele, il ne restera qu'à tourner un morceau de bois qui ait environ un pouce de long & quatre lignes de diametre, il servira à faire le canon du pont; on le tournera sur toute sa longueur; on levera à un bout une portée de la grosseur du trou sait à la traverse g h du pont, & de l'épaisseur d'une ligne; on fera entrer à force cette portée, & on la colera pour ne sormer avec le pied qu'une seule piece; on observera que le trou du canon du pont ne doit pas être percé au modele, parce que ce trou est trop petit pour devoir se sormer à la sonte, cela ne serviroit d'ailleurs de rien. Le

modele fait, on le fera jetter en moule.

957. Le pont ainsi fondu, on écrouira les pattes, le canon & la traverse, en maintenant le tout bien droit; ensuite on percera felon la longueur du canon, bien droit & au milieu, un trou avec un foret un peu plus petit que le canon de chaussée; on aggrandira ce trou avec un équarrissoir, jusqu'à ce que la chaussée y entre bien juste; on chaussera ce canon sur un arbre lisse, afin de marquer un trait de burin qui serve à dresser le dessous des pattes pour qu'elles posent bien à plat sur la platine, & que le canon soit perpendiculaire au plan de la platine; on les dressera donc en conséquence, & on limera le dessous de la traverse jusqu'à ce que l'assiette de la chaussée n'y touche plus, & que les pattes posent bien à plat sur la platine, tandis qu'elle entre juste sur le canon de chaussée. Cela étant, on percera à chaque bout les trous pour les vis qui doivent fixer ce pont sur la platine. On mettra le pont à sa place, ayant l'attention de diriger les pattes du pont pour qu'elles ne nuisent pas à l'encliquetage, & qu'elles réservent la place de la roue de renvoi, marquée sur cette platine par le calibre qui y a été tracé; en cet état on percera avec le même foret les trous à la platine; ensuite on fera les vis, & on taraudera les trous faits à la platine; mais avant d'attacher le pont, on en aggrandira un peu le trou pour que la chaussée n'y entre pas si juste, mais qu'elle puisse tourner librement & sans jeu, ni par un bout ni par l'autre; ensuite on attachera le pont sur la platine; en cet état, il faut (si le pont est bien posé) que la chaussée tourne librement, sans quoi c'est une marque que le pont n'est

pas bien concentrique à la chaussée. Pour corriger ce défaut, on aggrandira les trous des vis du pont un peu plus qu'il n'est besoin pour le passage des vis; on attachera le pont fortement sur la platine par le moyen de ces vis; & avec un marteau, on chassera le pont en frappant sur les côtés des pattes, en essayant à chaque coup de faire tourner la chaussée; quand elle tourne librement, on perce à chaque bout des pattes un trou qui traverse les pattes & la platine; ces trous serviront à y chasser des pieds pour arrêter le pont à l'endroit convenable, pour qu'il

foit concentrique à la chaussée.

958. Pour percer les trous des pieds, on prendra un foret qui ait une demi-ligne de grosseur; on passera dedans un équarrissoir pour les rendre unis, & on sera un repaire d'une des pattes du pont avec la platine, asin de ne pas changer les pattes de côté; on démonte le pont, & on lime des chevilles de sil de laiton tiré bien dur pour les faire entrer dans ces trous; ces chevilles qu'on appelle des pieds ou tenons doivent être peu en pointe; après qu'on les a limées bien rondes & unies, on les sait entrer à sorce sur la patte du coq, en les chassant par le dehors, c'est-à-dire, du même côté où l'on a passé l'équarrissoir; on les lime à sleur de la patte de ce côté, & on les laisse sailse sailse sailse faillantes en dessous de l'épaisseur de la platine.

959. Pour ôter les rebarbes des bouts de ces tenons, on fera un outil que j'appellerai Foret à tenon; ce foret se fait avec un bout d'acier tiré rond, lequel a environ une ligne \( \frac{1}{2} \) de diametre: on lime plat un bout de ce fil d'acier, & on fait deux fentes en croix avec une lime à fendre, ensorte qu'il se forme au point de réunion une creuseure formée par quatre angles qui servent à couper les rebarbes des tenons; on en fait de différentes grosseurs selon celle des tenons ou chevilles: le bout de cet outil doit être trempé & revenu jaune; & l'autre bout sait en pointe, doit porter un cuivrot comme un foret: si les tenons du pont entrent trop à force dans les trous saits à la platine, on aggrandira un peu ces trous, mais légérement, car ces tenons doivent entrer un peu à force.

960. Le pont étant ainsi posé, on le mettra sur l'arbre

lisse, afin de tourner son canon, ce que l'on fera jusqu'à ce que l'épaisseur de ce canon soit autour du trou d'environ de ligne au plus; on tournera le milieu de la traverse g h pour la rendre bien plane, & on limera le reste de cette traverse en la réduisant d'égale épaisseur sur toute sa longueur; on réservera une petite épaisseur sur le canon au-dessus de cette traverse, laquelle formera une assiette qui éloignera la roue de cadran d'un quart de ligne de la traverse, c'est-à-dire, qu'on reculera la portée du canon jusqu'à un quart de ligne du dessus de cette traverse.

961. Le canon du pont ainsi préparé, il faudra saire le canon de la roue de cadran. On se servira pour cela de fil de faiton tiré ou fondu, n'importe, qui ait environ un pouce de long & cinq lignes de diametre; on l'écrouira bien dur, & on le percera sur le tour (910) avec un foret un peu plus petit que le dehors du canon du pont, pris par le bout; on aggrandira ce trou pour le faire entrer sur le canon, & pas tout-à-fait au fond, mais seulement jusqu'au milieu de sa longueur; on placera ce canon sur un arbre lisse, & on le tournera dans toute fa longueur; on formera au bout du côté le plus aggrandi du trou une portée pour recevoir le trou de la roue de cadran; on laissera une épaisseur convenable pour la rivure : cela fait, on réservera l'épaisseur de l'assiette, & on tournera de-là jusqu'au bout du canon, en le réduisant à environ demi-ligne d'épaisseur autour du trou: on aggrandira le trou de la roue de cadran pour le faire entrer bien juste sur la portée du canon; & on le rivera après avoir ébiselé le trou pour la place de la rivure; & afin que cette roue ne puisse pas se dériver en pasfant l'équarrissoir dans le trou de son canon, on ne limera pas la rivure tout a-fait à fleur de la roue : on passera l'équarrissoir dans le trou du canon, afin d'ôter les rebarbes; on tournera légérement la partie saillante de la rivure en la mettant un peu en goutte de suif; on tournera, & on dressera la roue sur ses côtés, & on fera les traits pour le fond des dents & pour les croisées; bien entendu que les arbres lisses dont on se servira pour tour-L. Partier

ner ces canons, doivent être parfaitement ronds & de la forme

des équarrissoirs.

962. Pour faire entrer le canon de la roue de cadran sur celui du pont, on tournera ce dernier petit-à-petit, asin de l'y faire emboîter juste & sans jeu à un bout plus qu'à l'autre, employant pour cela les précautions indiquées pour la chaussée; (911) on fera tourner librement la roue sur le pont en adoucissant le canon du pont avec une lime douce, & passant ensuite un brunissoir plat pour ôter les traits de la lime.

963. Pour tourner la roue parfaitement ronde sur sa circonférence, on la sera rouler sur le canon du pont : celui-ci placé sur l'arbre lisse, on le mettra sur le tour, & on le rendra immobile avec une tenaille qui l'empêchera-de tourner; on entourera le canon de la roue avec la corde d'un archet, & en cet

état on tournera la circonférence de la roue.

964. Pour achever les roues de cadran, il ne restera qu'à enarbrer la roue de renvoi S (fig 3.). Si le trou de la roue est de la grosseur juste de la portée que l'on a formée sur le pignon, on la rivera après son pignon, sinon il faudra river une affiette fur ce pignon; pour cet effet, on reculera encore cette portée d'une deuxieme épaisseur de la roue S, pour avoir l'épaisseur de l'assiette; on prend, pour faire cette assiétte, du laiton qui ait environ quatre lignes de diametre, & deux fois ! l'épaisseur de la roue; on écrouira ce laiton, & on percera dans le milieu un trou de grosseur propre à faire entrer à force sur la portée du pignon; on tournera cette assiette, & on formera dessus une portée pour l'épaisseur de la roue; on creusera sur le tour le milieu de l'assiette, pour que cette premiere rivure soit plus enfoncée que celle de la roue; on rivera cette assiste fur le pignon, & bien solidement; on tournera l'assistte bien ronde; on donnera pour longueur de la portée l'épaisseur de la roue, & en sus la quantité requise pour la rivure; on laissera cette portée assez grosse, pour qu'en rivant la roue, on ne puisse pas déranger la rivure du pignon.

965. Lorsqu'on aura rivé la roue de renvoi sur cette as-

fiette, on la tournera droite & ronde: ensuite on fera les pivots; pour cela il faudra présenter cette roue sur le bord de la cage, en faisant approcher la roue de renvoi à la même distance du dehors de la platine des piliers, que l'est la roue de chaussée; alors on marquera un trait sur la tige, bien à fleur du dedans de la seconde platine; ce trait marquera l'endroit de la portée du gros pivot, lequel doit rouler dans cette platine, & dont le bout prolongé doit porter la piece des quarts: on levera la portée de ce pivot, & on fera le pivot qui doit avoir à peu-près 4 de ligne de diametre, ce qui dépend de la grosseur de la tige, qu'il est nécessaire de diminuer au point de former une bonne portée pour le pivot; ce pivot fait & fini, ainsi que nous l'avons expliqué (903), on formera le second pivot en levant la portée à 🗜 de ligne de distance de la face du pignon: ce pivot peut avoir un ; de ligne de diametre, si le tigeron est assez gros, pour qu'après avoir levé une portée convenable, le pivot reste à cette grosseur; sinon on le diminuera, s'il est besoin, pour former la portée.

966. Avant de faire les dentures pour former les engrenages, il faudra achever les croisées des roues (à l'exception de celles du rochet d'échappement qui ne doivent être finies qu'après que la roue est fendue) afin qu'après que les dentures seront faites, les roues n'ayent plus aucuns efforts à éprouver qui puissent les courber & les rendre mal droites; ensorte que par cette précaution les roues resteront parsaitement rondes, & qu'on formera de bons engrenages. On limera donc ces croisées selon les traits qu'on y a faits au burin : on rendra les barrettes d'une même roue également larges entr'elles, & en leur conservant la solidité convenable, c'est-à-dire, relative à l'épaisseur de la roue, à la largeur du champ, & à la pression que la roue doit soutenir; ensorte que si la roue recevoit un effort, toutes ses parties puissent sléchir également, & sans qu'une d'elles pût casser plutôt qu'une autre : de cette maniere la roue restera solide, & sera la plus legère qu'il est posfible.

967. Pour former les croisées, on a dû se servir de limes R r ii

les barrettes, de limes à barrettes rudes; ce sont des especes de limes à arrondir, mais qui se terminent en pointe : pour achever les croisées, on se servira des mêmes especes de limes, mais qui seront douces, & dont les angles soient nets & viss,

afin de terminer proprement les coins des croifées.

168. Quand les croisées seront ainsi terminées, on ôtera les angles ou carres des barrettes & du champ, asin que l'ordure ne puisse y être arrêtée par les bavûres; ensuite on promenera la largeur de la lime douce à barrette, selon la longueur des barrettes & du tour du centre, pour mener les traits de la lime en long: on fera de même sur le dedans du champ. Les barrettes ainsi adoucies, on les polira, en se servant pour cela d'un brunissoir de sigure ovale terminé en pointe: on plongera le brunissoir dans l'huile, & on le promenera sur les barrettes, en appuyant un peu sortement & selon les traits faits en long, ce qui esfacera ces traits: on brunira ainsi les barrettes, le tour du centre & le dedans du champ des roues, & les croisées seront sinies,

# 4°. Faire les Dentures & former les Engrenages sur l'outil,

969. Pour contenir les roues solidement pendant qu'on en sait les dentures, il saut avoir une planche que l'on attachera à l'étau, & contre laquelle on sera appuyer la roue en la pressant avec une main contre la planche, tandis qu'avec l'autre on arrondit les dents. Il saut que cette planche soit de bois dur, tel que le chêne; elle aura environ six lignes d'épaisseur, trois pouces de large, & six pouces de longueur; on percera cette planche de plusieurs trous assez grands pour laisser passer librement les pignons, asin que les roues posent à plat contre la planche; ces trous doivent être percés assez près du bord pour qu'il n'y ait qu'une portion de la roue qui saille par-dessus le bord de la planche; ainsi ces trous doivent être plus ou moins éloignés du bord de la planche, selon qu'ils doivent servir à de

grandes ou à de petites roues; cette planche doit être bien plane & unie, afin que la roue ne puisse bercer & se courber

pendant qu'on en forme les dents.

970. Avant que de travailler à arrondir les roues de cette Horloge, il est bon d'observer que les dents de toutes les roues ne doivent pas avoir la même figure, & que l'origine de la courbe doit se prendre plus ou moins près du sommet de la dent, selon que la roue engrene dans un pignon plus ou moins nombré : si, par exemple, on fait les dents de la roue de barillet, laquelle doit engrener dans un pignon de douze, comme les dents de la roue doivent moins pénétrer dans l'intervalle des ailes du pignon pour former l'engrenage, il suit de-là que la courbure des dents doit être plus proche du sommet; mais si au contraire on fait les dents de la roue de longue-tige, comme cette roue engrene dans un pignon de six, alors chaque dent de la roue doit conduire le pignon pendant la sixieme partie de sa révolution, c'est-à-dire, lui faire décrire 60 dégrés; c'est ce que les Horlogers appellent la menée. Ainsi la menée du pignon de six étant double de celle du pignon de douze, la dent pénétrera d'autant plus, & la courbe devra prendre son origine plus près du fond de la dent : par ce moyen on parviendra à rendre la menée de la dent uniforme. Au reste nous renvoyons, pour ce qui regarde la théorie des courbes des dents, à notre seconde Partie, & sur-tout au Cours de Mathematiques de M. Camus; & pour suppléer à l'un & à l'autre, l'outil d'engrenage servira à donner ces courbes, ainst que nous le verrons ci-après.

971. Quoiqu'il soit assez indissérent par quelle roue commencer, pour en faire la denture, on ne sera pas mal de saire d'abord les dents de la roue de barillet. Comme ces dents sont plus grosses, on s'accoutumera plus facilement à sormer les courbes qui deviennent plus apparentes: on prendra donc le barillet monté sur son arbre; on percera à la planche un trou convenable pour laisser passer le pivot du côté de la roue, & ce trou sera distant du bord, de maniere que les dents ne sail-lent au-dessus du bord de la planche qu'à peu-près comme le

barillet faille les platines, dans les figures de la Planche Ve; par ce moyen on tiendra plus facilement la roue appliquée contre la planche, fans que l'effort de la lime fatigue la main

qui appuie fur le barillet.

972. Pour ébaucher les dents, on prendra une lime à trois carres, & on limera les angles des dents, en faisant entrer dans l'intervalle des dents l'angle de la lime, & on appuiera, en dirigeant la lime selon l'axe du barillet, pour que l'on ne fasse pas les dents inclinées sur l'axe, ce que l'on appelle faire les dents à vis sans fin; on aura aussi attention d'abattre également les carres à chaque côté des dents, & à chaque dent de la roue, & jusqu'à ce que l'on ait fait le tour de la roue; c'està-dire, ôté les angles de toutes ses dents : lorsqu'on aura ainsi passé la lime à trois carres, on se servira d'une lime à arrondir rude pour ôter les pans ou angles des dents, & on formera la courbe également de chaque côté des dents, & toujours en dirigeant la lime felon l'axe de la roue, afin de ne pas arrondir les dents à vis sans fin : on aura aussi attention à ce que le devant & le derriere des dents foit limé de la même courbure; pour cet effet il faut pousser la lime sans la hausser ni baisser, mais en la menant parallélement à l'axe de la roue.

973. La roue ainsi arrondie, on choisira une lime d égalir qui entre bien juste dans le vuide des dents, & on s'en servira pour en dresser le fond, & pour ôter les traits que la fraise a faits aux slanes des dents: si les dents de la roue ne sont pas également ensoncées, on prendra une lime d égalirbâtarde, & on ensoncera les dents les moins longues, en se téglant pour cela sur le trait sait près du sond des dents.

974. Les dents ainsi préparées, il faudra, avant de les adoucir, présenter la roue sur l'outil d'engrenage, ainsi que le pignon dans lequel elle doit engrener, & comme on le voit (Planche IV. fig. 2.) On fera approcher la roue de son pignon, de la maniere que je l'ai expliqué (518), & jusqu'à ce que l'on ait trouvé la distance la plus convenable entre les deux axes, asin que l'engrenage se fasse le plus uniformément. Pour bien



juger de l'effet de l'engrenage des roues mises sur l'outil, on presse avec une main sur l'axe du pignon, pour produire un frottement. tandis qu'avec l'autre main on fait tourner la roue par un mouvement lent, afin de juger de l'inégalité du mouvement que les dents de la roue produisent sur le pignon : si on ne peut pas trouver un point où l'engrenage ne se fasse pas sans sault, c'est une marque que la courbure des dents n'est pas bien faite. (car ie suppose qu'on a fait le pignon de la grosseur convenable, & selon les regles prescrites); ainsi les inégalités dans le mouvement de la roue & du pignon, sont produites par les mauvaises courbures des dents, c'est-à-dire, qu'elles sont encore trop quarrées, & pas assez arrondies; on les arrondira donc de nouveau en abbattant plus fortement les angles pour former une bonne courbure: & s'il arrivoit que les dents de la roue eussent été faites trop vuides, & que l'on ne pût pas y former une courbure propre à mener uniformement les ailes du pignon, on pourroit faire cette courbure plus grande d'un côté de la dent que de l'autre; c'est-à-dire, que le sommet où la courbure de chaque côté de la dent vient se réunir, ne seroit pas au milieu de l'épaisseur de la dent, mais un peu sur le côté, ayant égard pour cela au côté selon lequel la roue doit tourner. On voit que par ce procédé l'engrenage ne seroit uniforme, que lorsque l'on fait tourner la roue du côté où les grandes courbes sont formées, & qu'en la faisant tourner de l'autre sens, l'engrenage se feroit par sault; mais il ne saut pas avoir égard à cette prétendue disficulté ; car dans nos Horloges, les roues vont toujours du même côté sans aller & revenir alternativement sur elles-mêmes. Au reste on préviendra toute objection, lorsqu'en fendant les roues, on choisira des fraises assez minces pour laisser, ainsi que nous l'avons dit (780) plus de plein que de vuide, par ce moyen on forme des courbures propres à faire de bons engrenages.

975. En arrondissant les dents, il faut avoir grande attention de ne pas atteindre tout-à-fait le sommet des dents avec la lime à arrondir, asin de leur conserver la même longueur, & par conséquent de ne pas altérer la rondeur de la roue.

976. Lorsqu'on aura retouché les courbes des dents, on présentera de nouveau la roue & le pignon sur l'outil, & on approchera ou on écartera la roue du pignon pour trouver le

point de distance le plus convenable pour cette roue.

977. Pour éviter de retoucher à plusieurs fois à toutes les dents d'une roue, & pour leur donner la courbure convenable, on peut n'arrondir d'abord qu'environ deux fois autant de dents que le pignon que cette roue mene a d'ailes; ainsi on arrondira seulement 20 ou 24 dents de la roue de barillet, & on en changera la courbure jusqu'a ce que l'engrenage foit bon; & si la roue étoit trop grande, relativement à son pignon, c'est-à-dire, si l'on avoit sait ce pignon trop petit, il faudroit tourner cette roue & diminuer la longueur de ses dents pour la réduire au volume convenable pour rendre l'engrenage uniforme. Quand on aura ainsi déterminé la courbure des dents, & réduit la roue à sa vraie grandeur, on formera les courbures du reste des dents de la roue, & on aura attention à les faire parfaitement semblables aux premieres; on présentera, pour cette vérification, la roue & le pignon fur l'outil, pour pouvoir toucher aux dents dont la courbure ne feroit pas bien faite.

978. Les dents amenées à ce point, il faudra les adoucir; mais avant de le faire, il faut placer la roue de barilletsur le tour; & la faire tourner sur son axe rendu sixe, asin de couper légérement les sommets des dents pour les réduire exactement à la même longueur: les Horlogers appellent cette opération, friser les pointes des dents; alors on prend une sime à arrondir douce pour ôter les marques du burin faites au sommet des dents, & résormer de nouveau la courbe de celles des dents qui étoient plus longues, & les rendre par ce moyen parsai-

cement égales entr'elles.

979. Il est bon d'observer que pour faciliter l'exécution des courbes des dents, il faut choisir des limes à arrondir assez épaisses pour qu'elles ne puissent pas atteindre au sond de la dent, mais seulement jusqu'à l'endroit où la courbe prend son origine; par ce moyen la lime est guidée par le vuide des dents



dents comme par une rainure; ainsi le dos ou partie non taillée, appuie sur le côté d'une dent, tandis que la partie taillée lime le côté d'une autre dent: à mesure qu'on lime, il ne saut que faire tourner la lime dans la main pour arrondir & former la courbure.

980. Les dents de la roue de barillet' étant faites, on arrondira, par ces mêmes méthodes, & avec les mêmes foins, la grande roue moyenne, en se servant d'abord d'une lime à trois carres pour ôter les angles des dents, & ensuite d'une lime à arrondir bâtarde, & de grosseur & d'épaisseur convenables à pouvoir entrer affez avant dans le vuide des dents pour former les courbures selon la prosondeur nécessaire pour l'engrenage. On examinera l'engrenage avec l'outil, selon les méthodes prescrites ci-dessus, & jusqu'à ce qu'il se fasse uniformément; alors on frisera les pointes des dents; mais pour faire cette opération il faut prendre deux broches à lunettes, (916) qui s'ajustent sur le tour, & on percera à chacune à la même distance du centre, des trous pour y faire entrer bien juste les pivots de la grande roue moyenne; on passera l'équarrissoir dans ces trous pour les rendre unis, & que les pivots puissent y tourner librement & sans jeu; on sera rouler les pivots dans ces broches ajustées sur le tour; on mettra de l'huile aux pivots pour adoucir le frottement qu'ils éprouvent par ce roulement, & on tournera les pointes des dents pour les réduire exactement à la même longueur, & rendre la roue parfaitement ronde; ensuite on achevera d'arrondir les dents de la roue avec une lime bien douce; on terminera le fond des dents & les flancs avec une lime douce à égalir.

981. On arrondira par les mêmes méthodes toutes les roues de l'Horloge, ayant attention de n'en terminer aucune sans en tourner les pointes, en faisant rouler les pivots dans des trous de broches à lunettes; & pour la roue de cadran, on fera rouler le canon sur le pont de la même maniere que nous l'avons expliqué (963); & la même chose pour la roue de chaussée (913).

982. Quant aux roues de cadran, il faut, avant d'en I. Partie.

terminer les dentures, les présenter sur l'outil d'engrenage, pour voir si elles ont la grandeur convenable, pour que l'engrenage de la roue de cadran avec le pignon de renvoi, & de la roue de renvoi avec la chaussée soient également bons ; c'està-dire, si lorsque l'engrenage des roues de chaussée & de renvoi est au point convenable, celui de roue de cadran n'est pas trop fort, ce qui prouveroit que cette roue est trop grande; ou s'il n'est pas trop foible, ce qui marqueroit que les roues de renvoi S, m sont trop grandes. Pour vérifier ces engrenages, on prendra la roue de longue tige, & on placera la chaussée fur sa tige; on fera entrer le pont de la roue de cadran fur la chaussée, & la roue de cadran sur son pont; on prendra tout cet affemblage, & on le placera fur les deux broches d'un des côtés de l'outil d'engrenage ; ainsi les pointes de la roue de longue tige, s'arrêteront sur les pointes coniques faites à ces broches; on placera fur les deux broches, de l'autre côté de l'outil, la roue de renvoi; on repoussera l'une ou l'autre broche felon leur longueur, pour que la roue de renvoi S se trouve vis-à-vis la roue de chaussée m; ensorte qu'en faisant approcher les roues l'une de l'autre, elles s'engrenent en plein. Si les roues de renvoi & celles de cadran sont de bonne grandeur, il faut que, lorsque l'engrenage de la roue de cadran avec son pignon est à son vrai point, l'engrenage de la roue de chaussée avec celle de renvoi soit aussi à son vrai point; si cela n'est pas, & que ce dernier soit trop soible, on diminuera la roue de cadran jusqu'a ce que les deux engrenages soient bons; & si au contraire l'engrenage des roues de renvoi étant à son point, celui de cadran est trop foible, on diminuera les roues de renvoi en en ôtant sur le tour également de l'une & de l'autre, afin de les conserver du même diametre, chose essentielle pour que l'engrenage soit bon; ou s'il devoit y en avoir une un peu plus petite, il faudroit que ce fût la roue de renvoi qui est menée.

983. Lorsqu'on aura ainsi amené les engrenages des roues de cadran à leurs vrais points, ayant eu attention d'en friser les pointes des dents pour s'assurer de leur rondeur, on adoucira leurs dents: on les présentera de nouveau sur l'outil; on

ferrera la vis V(Pl.IV.fig. 2) pour fixer le point de ses engrenages; on tournera l'écrouE, (5 18); & lorsque les engrenages seront à leurs vrais points, on ôtera les roues de dessus l'outil, mais ayant attention à ne pas déranger la vis V & l'écrou E, parce qu'il faudra marquer sur la platine, avec les pointes de l'outil, l'endroit de l'engrenage. Pour cet effet on ajustera sur une des broches l'équerre E(fig. 3): on placera la partie q r de cette broche sur l'outil, l'équerre étant en dehors en pr (fig. 2.); on fera entrer la pointe conique p de cette broche sur le côté extérieur du trou de la roue de longue tige, fait à la platine des piliers; on fera descendre l'équerre jusqu'à ce qu'elle pose sur la platine en même temps que la pointe de la broche porte sur le trou (2) du pivot de roue de longue tige : cela fait, on abaissera l'autre pointe p s jusqu'à ce qu'elle pose sur la platine; alors on s'en servira pour tracer une portion de cercle ik ( Planche V , fig. 3) à l'endroit où la roue de renvoi doit être placée. Cette portion de cercle marquera le point de distance que doit avoir la roue de renvoi du centre de la roue de chaussée & de la roue de cadran : il ne sera question, pour fixer entiérement sa position, qu'à déterminer l'endroit de la portion i k, où elle doit être placée, & cela doit être donné par le calibre tracé sur le dehors (fig. 3.) de la platine des piliers; mais si on ne l'a pas fait, voici ce qui fixe sa position: comme sa tige traverse la cage, on aura attention de la placer de maniere qu'elle ne puisse toucher ni à la roue de champ E(fig. 1), ni à la roue de grande moyenne C; mais que cette tige passe entre ces deux roues quelque part en H: on percera donc bien exactement sur la portion de cercle ik (fig. 3,) un trou de la grosseur du pivot b. Il faut que la portion de cercle divise en deux ce trou; car s'il étoit plus

frein bien perpendiculaire au plan de la platine, on voit que cette creulure le fera excentriquement au trou du pivot; ainsi lorsqu'on posera la pointe conique de l'outil d'engrenage sur ce réservoir, elle ne ne faire ce réservoir ( des pivots de la roue de longue rige ) qu'après qu'on a pla-cé les roues de cadran & marqué les engre-

<sup>(</sup>a) Nous avons dit (908), en parlant | nages; car si on ne tient pas l'outil à chando la maniere d'enarbrer & mettre en cage la roue de longue tige, qu'après avoir mis libre la roue dans les trous de pivots, qu'il falloit y faire des creusures ou reservoirs pour l'huile; mais il est à propos de

en dedans ou plus en dehors, cela changeroit l'engrenage des

roues donné par l'outil.

984. Le trou de la roue de renvoi étant percé à la platine des piliers, on appliquera la seconde platine contre le dehors de celle des piliers ainsi assemblés par les tenons de la seconde; on percera à cette derniere un trou avec le même foret qui a fervi à faire celui de la premiere ; c'est dans ce trou que doit rouler le gros pivot de la roue de renvoi; on aura attention en perçant ce trou fur celui qu'on aura fait à la platine des piliers, à tenir le foret perpendiculaire à la platine, afin que les deux trous soient bien perces l'un sur l'autre; c'est-à-dire, qu'ils coincident parfaitement; avant de séparer les platines, on passera par ces deux trous un équarrissoir pour les unir & les faire mieux coïncider : ensuite on séparera les platines & on aggrandira le trou fait à la seconde, en faisant entrer l'équarrissoir par le dedans de la platine, & jusqu'à ce que le gros pivot de renvoi y entre librement; on ôtera les rebarbes, &c; on fera le trou de la platine des piliers affez grand pour que la tige de renvoi puisse y passer librement; alors on remettra la roue de longue tige dans la cage que l'on arrêtera par des goupilles; on placera la chaussée sur sa tige; on attachera le pont de la roue de cadran fur la platine avec ses deux vis; on mettra la roue de renvoi à sa place, & enfin la roue de cadran sur son pont: ainsi, si l'on a bien opéré, & si l'outil d'engrenage est bon, ces engrenages doivent se retrouver de même qu'ils étoient sur l'outil. Mais avant de pouvoir en juger parfaitement, il faut faire le coq ou pont p (fig. 3,) dans le bout duquel doit rouler le petit pivot de la roue de renvoi.

985. Pour faire ce pont, on prendra du laiton non écroui, qui ait environ \(\frac{1}{4}\) de ligne d'épaisseur, six lignes de large & environ vingt lignes de longueur, afin qu'étant plié d'équerre en pq, & plié encore de nouveau en qs, pour former la traverse qs, celle-ci soit assez longue pour que la roue S passe en dessous : on peut voir la forme de ces sortes de ponts ou coqs,

( Planche XXVII, fig. 4.) représentée en M.

986. Pour plier le coq, on attache la partie ou base p q à

l'étau, & avec le marteau on le plie d'abord d'équerre en q: cela fait, on attache la partie q s à l'étau, en donnant au montant q la hauteur dont le pivot de renvoi est élevé au-dessus de la platine, & on le plie d'équerre; ensuite on écrouit toutes les parties du coq, ayant attention que le montant ne s'éleve qu'à la hauteur du pivot; quand cela est fait, on dresse le coq à la lime par sa base & par tous ses côtés, & on perce en s, un trou de la grosseur du petit pivot de renvoi; on perce ensuite le trou à la base pour la vis t, qui doit fixer le coq avec la platine; ce trou étant percé, on serre avec des tenailles à vis le coq sur la platine, de saçon que la roue de renvoi tourne librement, que son plan soit paralelle à la platine, & que les engrenages soient à leurs points. Alors par le trou de la base du coq, on perce un trou à la platine pour y passer la vis; on taraude ce trou, & on fait la vis: cela étant ainsi préparé, il faut aggrandir le trou du coq pour qu'il soit plus gros que la vis, afin de pouvoir un peu avancer ou reculer la roue de renvoi contre celle de cadran, & tormer par ce moyen les engrenages : on aggrandira aussi pour les mêmes raisons le trou de la platine des piliers à travers lequel passe la tige de renvoi, & pour empêcher que cette tige ne touche au trou, ce qui causeroit un frottement préjudiciable. Quand cela fera fait, on replacera la roue de renvoi ; on attachera le coq sur la platine; on serrera la vis, & on conduira le coq jusqu'à ce que les engrenages soient à leurs points, & que la roue de renvoi soit droite en tout sens, c'està-dire, que son plan soit parallele à la platine; mais s'il arrivoit que les engrenages étant bons, la roue ne fût pas droite; c'est-à-dire, que son axe ne sût pas parallele à celui de longue tige, ce seroit une preuve que l'on auroit mal percé les trous des platines pour la roue de renvoi; & dans ce cas, il faudroit reboucher le trou fait à la seconde platine, & le percer plus près ou plus loin du centre de la roue de longue tigé, lelon qu'il en seroit besoin, pour que la roue de renvoi étant droite, les engrenages fussent bons.

987. Quand on aura ainsi place la roue, on percera les

trous; 1 & 2, à l'extrémité des angles de la base; ces trous traverseront le pied du coq & la platine, asin d'attacher des tenons pour sixer le coq après la platine: pour percer ces trous, on prendra un foret qui ait ! ligne de grosseur; ensuite on passera l'équarrissoir à travers ces deux trous; on levera le coq, & on chassera sur la base du coq deux tenons, dont les bouts saillant en dessous, serviront à sixer la position du coq, & convenablement aux engrenages; ainsi il ne pourra tourner d'aucun sens pour rendre la roue mal droite; pour cela il saut que les pieds entrent bien juste dans les trous de la

platine.

988. On observera en général en perçant les pieds ou tenons d'une piece quelconque, qu'il faut les placer le plus loin de la vis qu'il se peut, asin d'empêcher le mouvement que la piece prendroit sans cela; c'est pour la même raison qu'il faut tenir les bases sort longues, & au moins aussi distantes de la vis que l'est le trou que cette piece porte: ainsi dans le coq en question, il saut tenir le bout qs, seulement de la longueur propre à laisser passer la roue en dessous, & on doit placer la vis le plus près qu'il se peut du coude q, asin que la base p soit plus longue, & que les pieds 1, 2 soient plus distants de r que ne l'est le trous: on doit faire usage de la même observation pour les pieds qu'on place aux ressorts; il saut les éloigner de la vis autant qu'il est possible, alors ils éprouvent moins d'essort, & sont par conséquent plus solides, ensorte qu'ils ne séchissent pas.

989. Les roues de cadran ainsi posées, on limera le devant du trou s du coq, jusqu'à ce qu'on puisse sortir la roue de

cadran de sa place sans être obligé de lever le coq.

1000. A propos des roues de cadran, nous avons oublié, lorsque nous avons parlé du calibre, d'observer que la roue de cadran doit être plus grande que celle de longue tige, par la raison que la tige de renvoi devant traverser la cage, si ces deux roues étoient de même grandeur, la tige de renvoi toucheroit à la roue de longue tige. Pour prévenir cet inconvénient, on aura l'attention, lorsqu'on tracera le calibre, de donner envi-

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 327 ron une ligne de plus au diametre de la roue de cadran qu'à celui de la roue des minutes.

991. Pour achever ce qui concerne le rouage, on fera d'abord sur l'outil l'engrenage du barrillet avec son pignon, avec les précautions indiquées : on ôtera la roue de barrillet & celle de grande moyenne de dessus l'outil, & on tracera sur le dedans de la seconde platine une portion de cercle à l'endroit approchant où cette roue doit être placée; on fera pour cet effet poser la grosse pointe de l'outil, qui porte l'équerre, fur le trou de pivot de l'arbre de barrillet, & avec l'autre pointe on tracera le trait en question; on placera la roue de grande moyenne sur l'outil, ainsi que la roue de longue tige, afin de former l'engrenage de son pignon avec la grande roue moyenne. Quand cela sera fait & l'outil fixé, on ôtera les roues de dessus l'outil; on fera poser la pointe qui porte l'équerre sur le trou de pivot de la roue de longue tige du côté du dedans de la seconde platine, & avec l'autre pointe on tracera une portion de cercle qui coupera la portion de cercle tracée pour l'engrenage du barrillet avec le pignon de grande roue moyenne; ainsi, la section de ces deux cercles marquera l'endroit convenable pour les deux engrenages; on percera donc bien juste par cette section un trou un peu plus petit que le plus petit pivot de grande roue moyenne. On appliquera les deux platines l'une contre l'autre pour percer les trous l'un sur l'autre, en se servant du même foret que l'on a employé pour le trou fait à la seconde platine; on passera un équarrissoir pour unir & faire coïncider parfaitement ces deux trous: après avoir désassemblé les platines, on aggrandira le trou de chacune jusqu'à ce que les pivots y entrent librement, chacun à chacun; savoir, celui du côté de la roue, dans le trou de la seconde platine, & l'autre pivot dans le trou fait à la platine des piliers.

8 qu'elle tournera librement, on examinera d'abord l'engrenage de barrillet avec son pignon, & ensuite l'engrenage de la grande roue moyenne avec le pignon de longue tige: si l'on a bien opéré, & que l'outil soit bon, on retrouvera chacun de ces engrenages tels qu'on les a faits fur l'outil avant de les mar-

quer sur la platine.

993. Mais si l'outil n'est pas parfaitement juste, on sera obligé d'aggrandir les trous des pivots, de les reboucher, de recommencer de nouveau à former les engrenages sur l'outil, & de les marquer sur le dedans de la seconde platine comme la premiere fois; mais au lieu de percer exactement par la fection des traits du compas, on jettera le trou un peu en dehors des deux portions de cercle, si l'outil rend l'engrenage trop fort; ou un peu en dedans; s'il le rend trop foible, avec cette précaution, on se servira de l'outil avec la même facilité que s'il étoit parfait : on percera donc les trous aux platines, & on mettra la roue en cage, & on verra si les engrenages sont bons; si cela est, on saura la quantité dont on doit écarter le trou en dehors ou en dedans du trait tracé par l'outil : ainsi à chaque sois qu'on se servira de l'outil, on

aura attention d'écarter le trou de la même quantité.

994. On évitera tout cet embarras si l'on veut se donner la peine de vérifier la justesse de l'outil & de le corriger. Pour cela on examinera d'abord chaque broche p q, (Pl.IV, fig. 2,) que l'on mettra sur le tour, afin de voir si les pointes coniques font concentriques à la broche; si cela n'est pas, il faudra faire de nouvelles pointes, selon la méthode indiquée pour les pignons (890 & 891); & pour centrer les pointes coniques, on tera un foret angulaire que l'on pressera contre le point conique pour le mettre au milieu de la broche : les deux extrémités de la broche ainsi centrées, on verra si elles tournent rond dans toute leur longueur; si cela n'est pas, il faudra les dresser en les frappant avec un marteau (la broche soutenue sur une masse de plomb), opération qu'il faudra faire avec précaution pour ne pas casser ces broches qui doivent être d'acier trempé: pour vérifier encore mieux ces broches, il faudra prendre un calibre à pignon, afin de voir si elles sont de même grosseur dans toute leur longueur, c'est - à - dire, si elles sont parfaitement cylindriques: si cela n'est pas & qu'elles n'entrent passort juste dans leurs trous, le mieux sera de faire

faire de nouvelles broches que l'on tournera (après être trempées ) de grosseur convenable, bien cylindriques, & avec des pointes & points coniques bien faits. Lorsqu'on aura rétabli les broches, on les mettra sur l'outil en les y sixant par le moyen des vis, 1, 2, 3, 4. On fixera de même l'ouverture de l'outil au moyen de la vis V, ( la grandeur de cette ouverture est arbitraire pour la vérification actuelle). On prendra une des platines de l'Horloge. On mettra l'équerre sur une des broches, & avec l'autre on tracera sur la platine un trait bien léger. On fera descendre les broches selon leur longueur (& sans déranger l'ouverture de l'outil), jusqu'à ce que les bouts q soient au raz du dedans de la poupée; on tracera légérement un trait près du premier que l'on a tracé sur la platine, & du même centre; si ces deux traits se confondent parfaitement, c'est une preuve que les trous des poupées sont percés bien parallelement: on ôtera l'équerre, & on la placera sur l'une des broches de l'autre bout de l'outil, & on vérifiera de la même maniere le parallélisme des broches : si elles sont paralleles entr'elles, il faut que les traits tracés par les pointes de ce bout de l'outilse consondent avec le premier trait tracé avec les autres, & quoique l'on fasse monter & descendre ces broches dans leurs poupées; si elles ne sont pas paralleles, il faudra serrer les montants de l'outil à l'étau, afin de les ramener, en forçant & appuyant selon qu'il est besoin. On vérifiera le parallélisme des broches par une autre méthode fort simple: on fera entrer les pointes des quatre broches fur le dedans de l'outil, & on les fera approcher les unes des autres, de sorte qu'elles soient prêtes à se toucher. On ferera les vis, 1, 2, 3, 4, & alors ces pointes doivent se présenter parfaitement les unes sur les autres dans tous les sens, & quoiqu'on fasse monter l'une & descendre l'autre; sinon, c'est une preuve que les trous des poupées ne sont pas paralleles; on le corrigera donc en conséquence, & avec de grands soins; car rien n'est plus utile & commode que d'avoir un outil d'engrenage qui soit parfait.

995. Pour revenir à nos engrenages, après qu'on aura mis I. Partie. Tt

la grande roue moyenne en cage, & de sorte que les deux engrenages soient bons, on prendra le foret à chansrein pour faire les creusures ou réservoirs de l'huile: on sera ces creusures jusqu'à ce qu'elles atteignent juste les bouts des pivots, afin de conserver l'épaisseur convenable aux trous pour le

roulement des pivots.

996. On fera fur l'outil l'engrenage de la roue de longue tige avec le pignon de champ, & on marquera sur le dedans de la platine des piliers, un trait avec une des pointes de l'outil, tandis que l'autre pose sur le trou de la roue de longue tige; on tracera une ligne qui prolongée passe par le milieu de ce trou & de celui de barrillet, ce qui déterminera la position de la roue de champ (718): on percera donc un trou par l'interfection de cette ligne & du trait fait avec la pointe de l'outil d'engrenage; ce trou sera fait avec un foret un peu plus petit que le plus petit pivot de la roue de champ; on assemblera les deux platines, au moyen des tenons de la seconde, & on percera les trous l'un sur l'autre avec le même foret; on aggrandira le trou fait à la platine des piliers, jusqu'à ce que le pivot du côté du pignon de la roue de champ y entre librement; on en fera autant de l'autre pivot avec la seconde platine; & après avoir mis la roue libre & bien d'engrenage avec la roue de longue tige, on formera les réfervoirs pour l'huile des pivots de cette roue.

997. On observera que, pour éviter l'erreur qui pourroit résulter des trous percés mal droits aux platines, qu'il saut toujours les percer par le dedans des platines, en commençant par la platine contre laquelle le pignon approche le plus; ainsi on marquera avec l'outil les traits pour l'engrenage, tantôt sur le dedans de l'une ou de l'autre platine, selon que l'engrenage se fait près de l'une ou l'autre de ces platines; & c'est pour cette raison que lorsqu'il a été question de l'engrenage de la grande roue moyenne avec le pignon de longue tige, & du barrillet avec le pignon de grande roue moyenne, que j'ai dit qu'il falloit tracer les traits sur le dedans de la seconde platine, ces engrenages se faisant sort près de cette platine: on voit par cette précaution, que quand même les

trous ne seroient pas percés parsaitement droits l'un sur l'autre, que celui du oôté de l'engrenage changeroit sort peu, & que par conséquent l'engrenage seroit bon; à la vérité la roue dans ce cas seroit mal droite en cage, mais cela n'est pas de la

même conséquence.

998. On fera l'engrenage de la roue d'échappement, & on le marquera sur le dedans de la seconde platine à cause que l'engrenage se fait de ce côté; & comme cette roue doit être sur la ligne prolongée qui passe par le centre du barrillet & par le milieu de la cage, on tirera une ligne en dedans de la seconde platine, & on percera par son intersection avec la portion de cercle de l'engrenage, un trou avec un foret un peu plus petit que les pivots de la roue d'échappement; on percera ces trous l'un sur l'autre, & on les aggrandira pour y faire entrer les pivots, celui du côté du pignon dans le trou de la seconde platine, & l'autre dans celui de la platine des piliers: on mettra la roue libre, & on fera les réservoirs pour l'huile en leur donnant pour prosondeur, selon la regle prescrite, d'aller joindre le bout des pivots.

999. Les engrenages du mouvement étant finis, & les roues mises en cage, on fera ceux du rouage de répétition. On commencera par celui de la premiere roue L avec le pignon de la seconde, lequel étant fait sur l'outil, on le tracera sur le dedans de la seconde platine; & pour donner à cette roue la même position que celle qu'elle a dans le calibre, on prendra avec un compas la distance du centre de cette roue, jusqu'à celui de la roue de minutes, ce qui est marqué sur le dehors de la platine des piliers (735); on portera cette distance fur le dedans de la seconde platine, en mettant une pointe du compas dans le trou du pivot de la roue de minutes, & tracant de l'autre une portion de cercle qui coupe celle que l'on a tracée pour l'engrenage; par l'intersection de ces deux cercles. on percera un trou de la grosseur du pivot de la seconde roue; on assemblera les platines par leurs tenons, afin de percer les trous de la seconde roue l'un sur l'autre; on aggrandira ces trous pour y faire entrer librement les pivots; celui du côté Ttij

### 332 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

du pignon dans le troude la seconde platine, & le second dans celle des piliers; on fera les creusures pour l'huile, si l'engre-

nage est bon; sinon, on le recommencera.

roue avec le pignon g, qui porte la roue de volant N; on tracera le trait avec l'outil sur le dedans de la platine des piliers; & pour achever de déterminer la position de cette roue comme elle est sur le calibre en dehors de la platine des piliers, on prendra avec un compas la distance du trou de la roue de longue tige (ou de la grande roue moyenne pour avoir une portion de cercle qui traverse à peu-près à angle droit le trait de l'engrenage); & on portera au-dedans de la platine cette distance, en posant la pointe du compas sur ce même trou qui a servi à la donner; par l'intersection, on percera un trou de grosseur convenable pour pouvoir l'aggrandir un peu asin d'y faire entrer le pivot; on percera les trous l'un sur l'autre, & on mettra la roue libre en cage: on fera les réservoirs pour l'huile.

I 00 I. On fera l'engrenage du pignon de volant avec la roue W, & on le mettra en cage; on aggrandira le trou du pivot de volant fait à la platine des piliers, & de forte qu'il ait une ligne \( \frac{1}{2} \) de grosseur; on fera entrer à frottement dans ce trou un bouchon de cuivre (D fig. 3) tourné bien rond, & sur le bout duquel on percera en dedans de la platine un trou distant d'un quart de ligne du centre du bouchon; ce trou servira à y saire rouler le pivot de volant; ainsi en tournant ce bouchon on changera la vîtesse du rouage (720); on appelle ce bouchon D l'excentrique.

# III. Tracer le Plan de la Cadrature de Répétition.

I OO 2. AVANT de travailler à l'exécution des pieces de cadrature, il faut premiérement en tracer le plan ou calibre sur un carton, & ensuite sur le dehors de la seconde platine. Nous allons donner quelques regles à suivre pour les dimensions des pieces de la répétition, ensuite nous traiterons de la main d'œuvre de ce méchanisme.

1003. Nous supposons que la description que nous avons



donnée d'une répétition (Ch. VI & VII), a pu suffissamment instruire de son méchanisme pour n'être pas obligé de le rappeller; ainsi nous parlons ici aux amateurs qui ont lu & entendu

la premiere partie de notre ouvrage.

1004. On tracera sur un carton un trait de compas qui soit juste de la grandeur des platines, (il représentera le dehors de la seconde platine); on posera le dedans de la seconde platine sur ce carton, ensorte que les centres coïncident, & on marquera avec une pointe (sur le carton) le milieu juste des trous; 1°. de la premiere roue de sonnerie; 2°, du pivot de la roue de renvoi; & 3°, du barrillet. On ôtera la platine de dessus le carton; on tirera un trait avec un crayon qui passe par le milieu de la platine & par le trou de barrillet, asin de pouvoir représenter le haut de la cage & l'endroit où le coq d'échappement (A sig. 2) doit être posé; & pour en ménager la place on tracera au crayon le coq comme il est dans la sigure; il doit être placé à l'extrémité de la platine, à cause que les roues E, F (sig. 1), étant sur la même ligne, l'ancre A doit être en dehors de la roue F.

IOOS. La premiere piece de la cadrature qu'il faut tracer est la poulie P (fig. 2), que l'on tiendra la plus grande qu'il sera possible par deux raisons. La premiere, c'est que le tirage du cordon pour faire répéter, agissant sur un plus grand rayon, en sera plus doux. La seconde, c'est que les chevilles que cette poulie doit porter pour régler les quarts étant plus distantes entr'elles, le doigt D en sera plus fort, & que les effets de ces chevilles, pour arrêter le rouage, seront plus assurés; mais on observera que la grandeur de cette poulie est limitée par la tige qui porte le marteau f, l, qui doit passer à côté de la poulie, & que la position de cette tige dépend de la grandeur de la roue des chevilles G (fig. 1), & de la longueur des bascules m; ainsi il faut premiérement déterminer la distance du centre i de ces bascules jusqu'aux chevilles; on pourra prendre pour regle que la longueur de la bascule im doit être distante du cercle des chevilles, de l'intervalle d'une cheville de la roue G; ainsi, pour régler la position de cette bas-

### ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

cule, il faut d'abord diviser la roue des chevilles; ce que l'on exécutera de la maniere suivante.

1006. On fera sur le tour un trait de burin bien fin qui foit dans le milieu juste de la largeur du champ, sur le côté extérieur de la roue; on divisera, avec un bon compas, ce cercle ou trait, d'abord en quatre parties, & on subdivisera chacune de ces parties en quatre; ainsi toute la circonférence de la roue fera divifée en feize parties (2): on percera douze trous avec un foret qui ait 1 de ligne de groffeur : & comme les quarts doivent frapper après les heures, en laissant un intervalle d'une cheville pour distinguer les quarts des heures (722), on fautera une division; ensuite on percera trois autres trous avec le même foret pour les chevilles des quarts : mais pour percer ces trois derniers trous, il faut prendre garde au côté dont la roue tourne pour faire frapper le marteau, afin que l'intervalle fuive la derniere cheville des heures; cela est indiqué par le tirage du cordon & par le rochet R; c'està-dire que, pour élever le marteau, la roue des chevilles tourne de m en G; ainsi l'intervalle entre les heures & les quarts est fitué devers G, & les chevilles 1, 2, 3 représentent celles qui font frapper les quarts.

1007. La roue des chevilles ainsi divisée, on prendra avec le compas la distance du cercle des chevilles au centre de la roue; on tracera un trait de cette grandeur sur le carton; on prendra de même avec le compas l'intervalle d'une cheville à l'autre, c'est-à-dire la seizieme partie de la circonsérence, que l'on ajoutera au rayon du cercle des chevilles; c'est ce qui donnera la distance du centre des bascules au centre de la roue de cheville : on tracera une portion de cercle sur le bord du carton qui représente celui de la platine; on marquera l'endroit où doit être posée la bascule qui doit être placée assez près du bord pour que l'assiette f (fig. 2.) du marteau ne déborde pas

Nous avons dit (722) qu'il falloit di-viser la roue des chevilles en dix-sept par-chevilles sont plus distantes entr'elles, ce

ties; mais nous préférons de ne le faire | qui facilite le jeu des bascules. qu'en 16, parce que cela est plus commode l

la platine: on aura donc par-là le diametre de la poulie que l'on fera de grandeur à passer à côté de la tige de la bascule qui porte le marteau f l, en laissant une ligne d'intervalle depuis le centre de la bascule jusqu'à la poulie pour l'épaisseur du ca-

non f de la branche du marteau.

1008. Pour trouver la grandeur convenable à donner au limaçon des heures L (fig. 2), il faut observer qu'il doit être formé par douze renfoncements ou degrés, qui pour être faciles à exécuter, doivent être dans une piece de la grandeur de celle en question, de demi-ligne chacun, ce qui donnera déjà fix lignes pour le rayon de ce limaçon; mais comme le degré le plus enfoncé ne peut pas aller jusqu'au centre à cause de l'épaisseur du canon sur lequel il doit être fixé pour se mouvoir, il faudra ajouter pour cela deux lignes ; c'est-à-dire que ce limaçon devra avoir huit lignes ; de rayon, ou dix-sept lignes de diametre. On tracera donc ce cercle sur le carton, en le faisant approcher à environ deux lignes de distance du centre du trou du gros pivot de renvoi, & distant du centre de la poulie, comme on le voit dans la deuxieme figure; on pourroit bien l'en écarter davantage, mais cela obligeroit à tenir le bras b du rateau plus long, & par conséquent plus sujet à Héchir; & si on l'approchoit du centre de la poulie plus qu'il n'est dans la figure, on courroit le risque que la barrette r du rateau vînt appuyer sur le premier pas du limaçon lorsque le bout b va poser sur le douzieme pas pour faire répéter douze heures.

étant déterminées, on pourra trouver le diametre du pignon a sur lequel doit être rivée la poulie, & on pourra marquer la position du rateau. Pour trouver le diamettre du pignon, il saut observer que l'ensoncement des douze degrés du limaçon étant de six lignes, il saut que la grosseur du pignon a soit telle que pendant que le bout b parcourt six lignes, la roue des chevilles avance de douze chevilles : or comme les douze chevilles occupent les trois quarts de la circonférence de la roue, six lignes devront aussi occuper les de la circonférence de la roue, six lignes devront aussi occuper les de la circonférence de la roue, six lignes devront aussi occuper les de la circonférence de la roue, six lignes devront aussi occuper les de la circonférence de la roue, six lignes devront aussi occuper les de la circonférence de la roue, six lignes devront aussi occuper les de la circonférence de la circ

### 336 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

conférence du pignon; ainsi la circonférence du pignon devra être de huit lignes, & par conséquent d'environ deux lignes de diametre, en supposant que le bras b a le même rayon que le rateau; mais comme il est plus petit, il faudra augmenter le diametre du pignon à proportion de cette différence, & d'autant plus que l'engrenage avec le rateau ne se fait pas à l'extrémité des dents, mais environ aux à de leur longueur prife du centre; ainfi on pourra donner quatre lignes de diametre au pignon, fans craindre que les pas du limaçon différent sensiblement de la profondeur proposée : d'ailleurs quand même cela différeroit un peu, cela ne pourroit causer aucun obstacle; car si pour l'espace que les douze chevilles pour les heures font parcourir au bras b du rateau, celui-ci parcouroit un peu plus ou un peu moins de fix lignes on en seroit quitte, en taillant le limaçon, pour l'enfoncer un peu plus ou un peu moins, ce qui n'en changeroit pas la justesse; mais il étoit à propos d'établir une regle pour fixer à peu près les limites de son enfoncement, afin de n'être pas obligé de recommencer & d'aller en tâtonnant.

IOIO. Le diametre du pignon étant donné, on le tracera fur le carton; ensuite on déterminera la position du rateau de la maniere suivante. Il faut que le bras b du rateau soit dirigé au centre du limacon, & que les dents du rateau passent à côté de la tige du marteau fl, en y réservant la place pour le jeu de la cheville o qui vient poser sur le tout-ou-rien. On changera donc l'ouverture du compas jusqu'à ce qu'il remplisse ces conditions, & en anticipant sur le trait du pignon de la quantité requise pour l'engrenage; mais il faut remarquer que le rayon du bras b doit être le dedans du champ nr, réservé assez large pour être solide; car si on donnoit au bras le même rayon qu'aux dents, comme ce bout b doit être étroit pour pouvoir aller poser sur les degrés du limaçon qui sont près du centre, & qui ne forment que de petites portions de cercle, il faudroit l'entailler en dedans, ensorte que le talon que cela formeroit viendroit poser sur le pas 1 du limaçon lorsqu'il avance devers e pour donner les douze heures; cette disposition empêcheroit

empêcheroit au bras G de pénétrer jusqu'au fond du limaçon. On tracera donc le rateau à peu-près comme il est dans la

figure 2.

IOII. La grosseur du pignon a détermine la place qui reste jusqu'au bord de la poulie pour y placer les quatre chevilles qui arrêtent le rouage après qu'il a fait frapper l'heure & le quart qu'il est: or cet espace regle la grandeur du limaçon des quarts, & les dimensions de la piece des quarts Q & du doigt D. Je suppose donc que cet espace de la poulie est de six lignes; on n'en comptera que cinq à cause de la place de la cheville du bord de la poulie qui doit prendre le doigt en dehors pour ne pas arcbouter sur la pointe; on donnera une ligne à chaque degré du limaçon des quarts, ce qui est suffisant : il y en a trois ; ainsi le rayon du limaçon doit être d'abord de trois lignes; & comme il faut autour du canon sur lequel il est rivé, une certaine largeur, on lui donnera en tout cinq lignes de rayon ou dix lignes de diametre; on tracera donc un cercle qui ait dix lignes de diametre sur le carton, ce qui représentera le limaçon des quarts.

I O I 2. Maintenant, pour avoir la position & les dimensions de la piece des quarts & du doigt, on observera que le bout Q doit se diriger au centre du limaçon des quarts, & que le centre de mouvement i doit être placé assez en dehors du cercle du limaçon des quarts, pour que celui-ci ne puisse, en tournant, toucher à l'assiette i; & par rapport aux dimensions, il saut que la longueur du doigt i q soit à celle du bras i k, comme cinq est à trois; c'est-à-dire que pendant que le bout k parcourra les trois ensoncements du limaçon des quarts, le bout q du doigt parcourra l'espace qu'il y a du dehors du pignon jusqu'à la

derniere cheville de la poulie.

difficulté; car la partie V est donnée, puisque c'est en V qu'est le centre du limaçon des heures; le bout o est pareillement donné par la position de la cheville o de la bascule. Il n'y a que le centre de mouvement T du vous ou rien qu'il saut rapprocher le plus qu'on pourra du limaçon des quarts; usin que

I, Partie, V v

les dents étant faites, elles ayent le même rayon: on pourroit pour plus de perfection mettre ce rateau sur un arbre à vis, & tourner cette portion de cercle; mais il faut savoir bien tourner & tenir le burin très-fixe.

IO2O. Pour faire le limaçon des heures, on prendra un morceau de laiton qui ait une ligne † d'épaisseur, & de la grandeur du trait marqué sur le calibre: on écrouira ce morceau de laiton pour le réduire à † de ligne d'épaisseur; on le tournera sur un arbre à vis dont la portée ait deux lignes; & comme si on devoit en faire une roue, on le réduira à la grandeur marquée sur le calibre; on le tournera de même sur ses côtés; on le limera bien plan selon les traits de burin qui terminent le bord des côtés.

1021. Pour former les degrés des limaçons, il est nécessaire de tenir le limaçon entiérement rond & de la grandeur du plus grand degré: nous verrons ci-après comment on doit

tracer & former ces degrés.

1022. On prendra, pour faire l'étoile, une plaque de laiton qui ait une ligne d'épaisseur, que l'on réduira au marteau à iligne; on la tournera sur le second arbre à vis bien ronde, de la grandeur du trait du calibre, & droite par ses côtés: on la limera bien plane, & ménageant les traits de burin

du bord pour la conserver d'égale épaisseur.

I O 2 3. Si on a une machine à fendre, il sera facile de fendre l'étoile, c'est-à-dire, d'en former les rayons, ce que l'on fera avec une fraise angulaire faite exprès pour cela, ou bien avec une fraise mince, qui au lieu de passer par le centre du tasseau est mise de côté, de façon à donner l'inclinaison que l'on voit dans la figure; on fait de cette maniere douze sentes: ensuite on démonte la plaque de dessus le tasseau; on la met de l'autre côté, & on l'arrête avec l'écrou du tasseau, ensorte que la fente déjà faite soit tout près de la fraise avec un petit intervalle qui doit former l'extrémité du rayon, dont une seconde sente avec la fraise formera le deuxieme côté: on fera ainsi douze sentes, & on coupera le vuide des dents.

1024. Mais si l'on n'a pas de machine à fendre, on divi-

## 340 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

fera le bord de la plaque avec un compas, traçant pour cela un petit cercle tout près du bord : on divifera donc ce cercle en douze parties bien égales; & par ces points de divisions on tirera douze diametres ou vingt-quatre rayons, ce qui marquera les douze pointes des dents. Pour tracer les côtés des dents, on tirera des lignes, qui au lieu de paffer diametralement par le centre, passeront à côté de toute la quantité d'une dent : ainsi pour tirer le trait pour former le côté 4 de la dent E, on fera passer la regle sur la pointe x, & fur celle E, & on tirera une ligne de E en x, ce qui fera les côtés de deux dents ; ainsi faisant la même opération sur les douze dents, on aura une étoile qui fera exactement de la figure de celle E qui a été dessinée d'après cette regle. On limera l'intevalle des rayons que l'on a tracés en allant bien juste jusqu'aux traits. Cette figure de l'étoile est la plus convenable à l'effet qu'elle doit produire; car il faut que les dents foient affez enfoncées pour permettre le jeu de la vis c qui doit la faire avancer à chaque tour du limaçon des quarts de la moitié de l'intervalle d'une dent (le valet Y acheve le refte); or pour cela il faut que cette vis pénetre un peu en avant les dents de l'étoile, lors sur-tout que la vis c est placée près du centre s du limaçon des quarts; & il faut d'un autre côté que les dents de l'étoile ne soient pas trop ensoncées, par la raison qu'immédiatement après qu'un rayon de l'étoile est parvenu à l'angle du sautoir, il faut que la dent prochaine pose sur le derriere de la vis c, afin que le mouvement du valet fasse avancer la surprise : or si les rayons de l'étoile étoient beaucoup dégagés, il faudroit que cette vis c fût très-grosse, ou bien qu'on plaçât, au lieu de la vis, deux chevilles affez distantes entr'elles, ce qui n'est pas toujours possible; mais on évitera les obstacles en donnant aux rayons de l'étoile les dimensions que nous venons d'indiquer.

1025. On prendra pour le tout ou rien, du laiton qui ait un peu plus d'une ligne d'épaisseur; on l'écrouira bien dur, & on lui donnera à peu-près la figure marquée sur le calibre en le laissant plus large, réservant à le terminer qu'il soit posé & qu'on lui ait fait produire ses effets.

1026. La piece des quarts iQ, doit être de cuivre ou de laiton. On prendra, pour la faire, du laiton qui ait une ligne d'épaisseur, on l'écrouira, & on lui donnera la figure indiquée par le calibre, en réservant autour du centre i assez de largeur pour y river le canon qui doit la porter: on percera le centre i, avec un foret qui ait environ deux lignes de grosseur; on tracera de ce centre le bras k de la longueur donnée pour le diriger au centre du limaçon des quarts.

1027. Le doigt i q, doit être fait avec de l'acier qui ait demi-ligne d'épaisseur; on percera son centre i, avec un foret qui ait deux lignes de grosseur, afin de servir à y fixer l'assiette qui doit rouler sur le canon de la piece des quarts; on limera le doigt selon la figure marquée sur le calibre.

1028. On prendra, pour le limaçon des quarts, du laiton qui ait - de ligne d'épaisseur, que l'on réduira à demi-ligne au marteau; on lui donnera la grandeur marquée sur le calibre, en le tenant rond comme si on devoit faire une roue: on prendra du même laiton, pour la surprise c, s; on la tiendra ronde, & de même grandeur que le limaçon des quarts, c'est-à-dire, dix lignes (1011) de diametre; on tournera, sur le petit arbre à vis, le limaçon & la surprise, l'un & l'autre parfaitement ronds & de même grandeur; on les tournera de même sur le côté, pour les rendre d'égale épaisseur; ensuite, on les limera bien plans, selon les traits de burin qui terminent les côtés.

1029. La poulie P est formée de trois pieces, de deux plaques pareilles à P, qui forment les deux côtés de la rainure pour le cordon, qui doit entourer la poulie; & d'une troisseme plaque de l'épaisseur du cordon, & qui étant plus petite que les deux premieres, forme le fond de la rainure. Ces trois plaques sont fixées ensemble par des chevilles rivées. On pourroit faire la poulie d'un seul morceau de laiton, qui eût assez d'épaisseur, pour y former la rainure du cordon; mais on a plutôt fait de la faire de trois morceaux: au reste, cela est assez arbitraire.

1030. Pour faire les deux grandes plaques de la poulie; on prendra du laiton qui ait plus de demi-ligne d'épaisseur,

## 342 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

on l'écrouira, & on donnera la même grandeur à chaque plaque, telle qu'elle est marquée par le calibre; on tournera ces plaques sur le petit arbre à vis, rondes, & égales d'épaisseur.

1031. Pour faire l'entre-deux de la poulie, on prendra du laiton qui ait une ligne d'épaisseur, & pour diametre, trois lignes de moins que les plaques, ce qui formera une rainure d'une ligne & demie de profondeur qui servira à loger le cordon qui doit entourer la poulie; on écrouira l'entre-deux, & on le tournera droit & rond sur le petit arbre à vis; on limera bien plans les plaques de poulie & l'entre-deux, ayant grande attention à

ne pas le rendre inégal d'épaisseur.

1032. L'entre-deux ainsi fait, on fera une entaille d'une ligne de prosondeur à sa circonférence, avec une lime à queue de rat; cette entaille servira à loger le nœud que l'on fait au bout du cordon pour l'arrêter avec la poulie, au moyen d'une cheville qui traverse les deux plaques, & qui passant pardessus le cordon, retient le nœud au fond de l'entaille. Le nœud ainsi noyé dans l'entaille, rend le tirage du cordon plus égal que si on l'attachoit simplement sur le fond de la rainure; car alors cela seroit une élevation en un endroit: c'est pour cette raison qu'il est présérable de faire la poulie de trois parties,

afin de réserver à l'entre-deux la place du nœud.

l'entre deux sur un arbre lisse, qui centrera ces trois pieces; en cet état, on prendra une tenaille à vis, pour les tenir serrées & sixes: alors on prendra un foret qui ait — ligne de grosseur, & on percera deux trous opposés près de l'extremité de l'entredeux de la poulie; on mettra ces trous en chansrein sur chaque côté des plaques, & on chassera des chevilles de sil de laiton, que l'on rivera bien solidement; on ôtera les tenailles, asin de percer deux autres trous à égale distance des deux premiers; ils seront de même grosseur, & également éloignés du centre: on prendra garde que ces trous n'aillent pas tomber sur l'entaille de l'entre-deux, mais un peu à côté: on mettra ces trous en chansrein pour la place de la rivure: on chassera des chevilles que l'on rivera.

1034. Les pieces de cadrature ainsi ébauchées, il faudra, avant de les achever, faire les tiges de marteau & les bascules, l'encliquetage de la premiere roue de répétition, placer les chevilles sur la roue; & avant tout cela, le barrillet (B, fig. 3); ce qui étant fait, on achevera de suite la cadrature, & on lui

fera produire ses effets.

1035. Le barrillet B de répétition est formé par une virole qui doit avoir deux lignes de hauteur, & d'un couvercle qui entre à drageoir sur cette virole. Le barrillet est sixé sur le dehors de la platine des piliers, au moyen de deux vis qui appuyent sur deux oreilles l, n, soudées à la virole du barrillet : ainsi la platine & le couvercle forment le barrillet, dans lequel se loge le ressort de répétition; le bout extérieur du ressort est arrêté à un crochet porté par le dedans de la virole, & le bout intérieur s'accroche à un petit arbre qui entre quarrément sur le pivot prolongé de la premiere roue de répétition, qui passe à travers la platine des piliers. Le diametre intérieur du barrillet peut être d'environ sept lignes.

1036. Il y a deux moyens pour faire le barrillet de sonnerie; le premier, c'est de faire simplement une virole de la hauteur convenable, de faire à travers cette virole une entaille pour loger un morceau ou traverse de laiton assez longue, pour que, coupant la virole en deux, elle ait deux bouts saillants pour sormer les oreilles ou tenons, & on soude cette traverse en même-temps que la virole; ensuite on coupe la traverse au raz du dedans du barrillet, ensorte qu'il n'en reste que les bouts pour les deux oreilles: le barrillet ainsi

préparé, on l'écrouit.

i 037. Le second moyen est de sormer sur la virole même, deux tenons avant de la plier, ils servent à sormer les oreilles: pour cet esset, on prend du laiton qui ait le double de largeur de la virole; on le divise en quatre parties sur sa longueur; on réserve à la premiere division de chaque bout la largeur des oreilles, & l'on entaille le reste, en ne laissant que la largeur de la virole. Les deux oreilles ainsi ménagées, on les plie d'équerre, à l'étau; ensuite on plie la virole, &

## 344 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

on la soude, comme nous l'avons expliqué (801 & suiv.) Pour donner la longueur convenable au laiton que l'on employe pour faire la virole, il faut lui donner trois sois le diametre que le barrillet doit avoir.

1038. Le barrillet ainsi préparé, on l'écrouira & on le rendra bien rond: ensuite on fera un mandrin (806) de la grosseur convenable, pour que la virole s'emboîte bien juste desfus, & que le bord où doit être formé le drageoir pour le couvercle, faille affez hors du mandrin pour qu'on puisse former ce drageoir, & felon la hauteur requise pour le barrillet. On tournera le dessous du barrillet, qui doit poser sur la platine; on mettra le dessus de largeur, & on formera le drageoir pour le couvercle; ensuite on tournera & on adoucira le dehors de la virole, & on l'ôtera de dessus le mandrin; on limera le dedans de la virole avec une lime à feuille de fauge, pour la rendre unie: on fera le couvercle; on prendra du laiton qui ait demiligne d'épaisseur; on l'écrouira & on le percera d'un trou qui soit de la groffeur du bout du pivot de la premiere roue de répétition, sur lequel l'arbre doit être mis. On tournera le couvercle sur un arbre lisse, rond & de côté, & on le fera entrer à force dans le drageoir de la virole; on fera une entaille o à ce couvercle, pour pouvoir l'enlever de dessus son drageoir. On percera à chaque oreille, un trou de grosseur convenable pour les vis qui doivent attacher le barrillet sur la platine.

de répétition en cage, & on fera entrer le trou du couvercle sur le pivot prolongé du côté de la platine des piliers; ce qui centrera le barrillet avec l'axe de la premiere roue; alors on percera par les trous faits aux oreilles, les trous pour les vis; on taraudera ces trous de la platine, & on fera les vis; on aggrandira les trous des oreilles pour faire passer librement les vis à travers; & par le moyen de ces vis, on fixera le barrillet sur la platine; on limera à fleur de la platine le bout

des vis.

on marquera sur le pivot prolongé, qui doit porter l'arbre, un trait

### Premiere Partie, Chap. XXXVI. 345

trait au raz de la platine, lequel indiquera l'origine du quarré qui doit porter l'arbre: on fera par cette marque, un trait de burin sur le tour, & on limera le quarré selon les précautions indiquées (832); pour cet effet, on mettra de même une virole, pour empêcher qu'en échappant, on ne lime le pivot; cette virole aura l'épaisseur de la platine, & recouvrira soiblement le trait de burin.

IO4I. Le quarré étant fait, on fera la tête qui doit porter le crochet, pour accrocher le bout intérieur du ressort : on prendra pour cela du sil de laiton durci, qui ait trois lignes de grosseur; on en coupera un bout, qui ait pour longueur la hauteur intérieure de la virole prise du dedans du couvercle; on percera un trou selon la longueur du sil de laiton; on ne percera pas tout-à-sait ce trou au centre, asin de réserver une éminence pour former le crochet : le foret que l'on employera pour percer le trou, aura pour grosseur l'épaisseur du quarré de l'arbre, asin que l'étampe qu'on fera, puisse rendre le trou quarré, en l'amenant à la grosseur propre pour entrer juste sur le quarré de l'arbre de la premiere roue. On fera donc une étampe de la grosseur & de la figure du quarré de l'arbre; & on étampera ce trou, selon les méthodes indiquées (834&835).

1042. La tête pour le ressort étant étampée, on le sera entrer à sorce sur le bout d'un arbre lisse, & on tournera les deux bouts de la tête, selon la hauteur du dedans du barrillet; on tournera les deux bouts de la tête, en laissant au milieu de sa longueur, une épaisseur pour le crochet, lequel devra avoir environ demi-ligne de largeur. On réduira la tête de l'arbre à deux lignes de diametre, & on limera tout autour, & à raz de la tête, l'éminence réservée au milieu pour le crochet, ménageant seulement ce crochet que l'on creusera d'un côté, pour arrêter le bout de l'œil du ressort, & selon le côté indiqué par le rochet d'encliquetage de la premiere roue. On percera sur le milieu de la hauteur du barrillet, un trou de la grosseur de ; de ligne, & on y chassera à force une cheville d'acier, qu'on laissera saillante en dedans, pour former le crochet du bout extérieur du ressort; on entaillera ce petit bout saillant,

I. Partie, Xx

du côté où le reffort doit s'y accrocher; ce qui est indiqué par le crochet sait à la tête de l'arbre; on sera faire un ressort qui soit de la hauteur convenable pour le barrillet, & on aura le moteur de la répétition; ou, pour s'exempter de la peine de faire ce ressort, on en choisira de tout saits, de ceux que l'on employe pour les grands ressorts de montre, pourvu que ce ressort soit assez long, pour que l'arbre y étant accroché, il puisse faire trois ou quatre tours; c'est-à-dire, que le ressort puisse avoir trois ou quatre tours de bande; cela est suffisant, puisque la première roue ne peut saire tout au plus qu'un tour.

1043. Lorsqu'on aura ainsi terminé tout ce qui regarde le moteur de la répétition, il faudra faire l'encliquetage de la premiere roue. Pour cet effet, on fera le petit cliquet (0, fig. 1.) On le percera d'un trou, pour y faire entrer une petite vis à portée femblable à celle du cliquet du mouvement, mais qui sera proportionnée à la grosseur du cliquet; c'est-à-dire, à l'espace qui reste depuis le fond des dents de la roue L, (que le cliquet ne doit pas déborder) jusqu'aux dents du rochet R. Il faut que le cliquet se meuve bien librement sur sa vis, & que fon bout foit de longueur convenable pour arcbouter le plus avantageusement (331) contre les dents du rochet: ce cliquet doit être de l'épaisseur du rochet. On fera le ressort r de même épaisseur que le cliquet, & d'acier que l'on écrouira; ensuite on le limera & on l'adoucira, puis on le pliera de la manière indiquée par la figure: on tiendra le bout r assez long, pour y percer un trou, qui serve à y fixer un pied qui arrête le ressort fixement, afin que l'autre bout appuye constamment sur le cliquet.

1044. Avant de placer les chevilles sur la roue G, il faut polir cette roue en dedans & en dehors, employant d'abord pour cela, une pierre à l'eau douce, & ensuite, le bois de susin limé plat; on finira le poli avec de la pierre pourrie, broyée avec de l'huile.

1045. Pour faire les chevilles, on se servira d'aiguilles à coudre, que l'on sera revenir bleues; on les limera presque cylindriques, & ensorte que le bout entre à sorce dans les

trous percés à la roue; on commencera par la premiere des douze chevilles, lesquelles doivent être saillantes en dehors de la roue. Lorsque le bout de l'aiguille entrera ainsi dans un trou, (par le dehors) on l'adoucira, ayant attention qu'elle ne soit pas saite trop en pointe; ensuite on la polira avec le brunissoir, en tirant selon la longueur de l'aiguille: on coupera une longueur d'environ deux lignes, cela fera une cheville; (nous dirons après, comment il saudra les sixer, & les mettre de longueur); on limera le bout de l'aiguille, jusqu'à ce qu'il entre dans le trou suivant de la roue; on l'adoucira & brunira comme la premiere; on la coupera de même, & ainsi de suite, jusques à la douzieme cheville des heures.

1046. Les chevilles 1, 2, 3, des quarts, doivent être saillantes des deux côtés de la roue, asin d'agir en même-temps sur le marteau des heures & des quarts, pour former le double coup qui distingue le quart des heures; on limera donc les chevilles en conséquence, en les saisant entrer assez avant, pour avoir un bout saillant en dedans de la roue; on les coupera en dehors, en laissant deux lignes de longueur, asin d'avoir de

quoi les chasser, pour les faire tenir à force sur la roue.

à force, en faisant appuyer le dedans de la roue sur un talon de laiton, attaché à l'étau, & percé d'un trou un peu plus gros que les chevilles: à mesure qu'on chassera une cheville, on présentera le bout saillant du dedans, sur le trou du talon, on frappera & on sera entrer à forcela cheville par le dehors; on sera la même opération aux quinze chevilles; on coupera avec une tenaille à couper, les douze bouts saillants des chevilles des heures du dedans de la roue; on limera ces douze chevilles à raz, du dedans de la roue; ensuite on redressera ces chevilles, ensorte qu'elles soient perpendiculaires au plan de la roue.

1048. Pour réduire les chevilles à une même longueur, on prendra un morceau de fil de laiton, qui ait environ deux lignes de grosseur; on le coupera d'une ligne \(\frac{1}{2}\) de longueur; on le percera d'un trou assez grand, pour entrer librement sur les chevilles: on limera plat & de même épaisseur, cette petite X x ij

## 348 ESSAI SUR L'HORLO GERIE.

virole; & pour le mieux, on la tournera sur un petit arbre lisse, en rendant les deux bouts bien plats, & formant l'épaisseur d'une ligne; on mettra un morceau de papier pour recouvrir la roue: les chevilles traverseront ce papier; on placera la virole sur une cheville, que l'on coupera avec les tenailles au raz de la virole; on en fera autant aux autres chevilles des heures, & de même aux trois des quarts, tant en dedans qu'en dehors de la roue. Les chevilles ainsi coupées, on prendra une lime carrelette douce, & on les limera toutes les unes après les autres, au raz de la virole. Pour ôter la rebarbe, ou les petits angles des chevilles, on se servira du foret à rebarbe, dont nous avons parlé (959.)

1049. Avant de travailler à l'exécution des bascules & des tiges de marteaux, il est à propos d'en expliquer la disposition, & de faire bien entendre les effets de cette partie

de la répétition.

IOSO. La tige du marteau des quarts f, l, (fig.2), porte deux bascules qui se meuvent librement sur cet axe; l'une m, x (fig. 1), passe dessus la roue des chevilles, pour s'engrener avec les chevilles des heures, & avec les trois suivantes pour les quarts. Cette bascule sert à faire frapper le marteau des heures t, m, (fig. 2.) ce qui se fait au moyen de la bascule de renvoi, o, (figure 1): l'autre bascule qui est portée par la tige du marteau des quarts, passe par-dessous la roue des chevilles, pour s'engrener dans les trois chevilles de dessous, afin de produire, par ce moyen, le double coup pour les quarts. La tige du marteau des quarts est représentée en perspective, (fig. 8.) avec les deux bascules: m, x, est celle des heures: le bout m est celui qui s'engage dans les chevilles: 4, est la partie qui appuie sur la bascule de renvoi o (fig. 1.), afin de communiquer son mouvement à la tige du marteau n, vue en perspective (fig. 9). La bascule de renvoi est aussi représentée en perspective (fig. 10): le bras , reçoit le mouvement du bras 4 de la bascule des heures m, x: & le bras opposé 6 le communique au bras 7 fixé sur la tige du marteau des heures (fig. 1 & 9): ainsi le marteau s'éleve &

frappe du même côté que celui des quarts, au moyen de cette

bascule de renvoi ( fig. 10).

1051. La bascule des quarts a (fig. 8), qui se meut sur la tige de ce marteau, & dessous celle des heures, est vue (fig. 11); le bras a passe, comme j'ai dit, dessous la roue des chevilles, pour s'engrener dans les trois chevilles portées par ce côté, pour former le double coup des quarts. La tige des quarts vue sans les bascules (fig. 12), porte le bras e contre lequel la cheville g de la bascule (fig. 11), vient agir, pour élever le marteau f, l (fig. 2), mis quarrément

fur l'axe prolongé d, de la tige q, (fig. 12).

1052. La bascule des heures, vue en perspective (fig. 13); porte deux chevilles, dont l'une f sert à agir sur le derriere g de celle des quarts (fig. 11), lorsqu'on tire le cordon de la répétition, & qu'alors les chevilles font rétrograder la bascule des heures, qui entraîne de même celle des quarts. La seconde cheville ex de la bascule des heures, passe à travers l'ouverture o ( fig. 2), pour venir s'arrêter sur le bout du tout ou rien; lorsqu'en tirant le cordon, les chevilles font rétrograder les bascules: or, cette cheville e étant retenue par le bout du tout ou rien, les bascules ne peuvent plus s'engrener dans les chevilles de la roue: ainsi, elle ne répétera pas, à moins que l'on ne tire assez le cordon, pour que le bras b du rateau appuie sur le pas du limaçon des heures, & ne fasse faire un mouvement au bout du tout ou rien, qui dégage les bascules, & leur permet d'engrener dans les chevilles, pour faire frapper les marteaux.

IOS3. Pour renvoyer les bascules, & les remettre en prise avec les chevilles, il y a un petit ressort hi (fig 13), qui est attaché à la platine des piliers, près de la tige du marteau des quarts; ce ressort, qui traverse la cage, est prolongé pour venir agir sur le devant b du bras de la bascule des quarts, (fig. 8) ce qui la renvoie, & par conséquent, celle des heures, à cause que la cheville f (fig. 13) pose sur le derrière g de cette bascule des quarts (fig. 11).

1054. Et afin que les coups pour les quarts ne frappent

pas tous deux à la fois, ce qui ne les rendroit pas distincts de ceux pour les heures, les deux bras des bascules, qui agillent fur les chevilles, ne sont pas de même longueur; on tient celui a (fig. 8) de la bascule des quarts un peu plus court que celui m; ainsi, c'est le marteau des quarts qui retombe le premier, mais en laissant seulement un petit intervalle entre le double

coup frappé par celui des heures.

1055. Pour que la force du coup des marteaux ne dépende pas uniquement de la pefanteur des marteaux 1 m (fig. 2), & de la force qu'ils acquierent en tombant sur le timbre, on fait agir fur chaque marteau un ressort, pour augmenter cette force: c'est l'esset du ressort P 8 (fig. 1.), attaché en dedans de la platine des piliers, au moyen d'une vis P, & d'un pied porté par l'extrémité de la tête de ce ressort. Le bout 8 du ressort appuie sur le bras i (fig. 8 & 12), fixé sur la tige du marteau des quarts; & c'est cette action du ressort qui augmente la force du coup de ce marteau. Lorsque le marteau a frappé sur le timbre, il faut qu'il s'en éloigne un peu, afin de laisser la liberté des vibrations, & par conséquent, celle de former le son: c'est à cer usage qu'est destiné le long bras k (fig. 8 & 12), fixé sur la tige du marteau des quarts, opposé à celui sur lequel le ressort agit pour faire frapper. Le bras k vient poser contre le ressort P 8 (fig. 1), qui fléchit un peu, lorsque le marteau retombe; mais lorsque celui-ci a consumé toute sa force sur le timbre, ce ressort repousse le marteau, & l'éloigne un peu du timbre, ainsi le timbre vibre & fonne librement.

IOS6. La tige du marteau des heures (fig. 9), porte de même deux bras opposés & inégaux; l'un c, est pressé par le ressort, pour faire frapper le marteau, & l'autre n, pour renvoyer ce marteau de la même maniere que nous venons de l'expliquer pour celui des heures. Le ressort de ce marteau n'est pas ici représenté, il est attaché en dedans de la seconde platine: il ne differe pas de celui P 8, & produit les mêmes

1057. La tige du marteau des quarts est mise en cage,

& roule sur les pivots o p (fig. 12); le pivot o doit rouler dans le trou sait à la platine des piliers, & celui p, dans celui de la seconde platine: l'axe prolongé p d, entre dans le trou quarré fait au canon f (fig. 2), qui porte la branche du marteau l.

1058. La tige du marteau des heures (fig. 9), est mise en cage, & roule sur ses deux pivots cd; le pivot d, dans le trou de la platine des piliers, & le pivot c, dans le trou de la seconde platine; l'axe ou pivot prolongé ce est quarré, & entre dans un trou de même figure, sait au canon sur lequel est rivée la branche du marteau m (fig. 2).

1059. La bascule de renvoi, (fig. 10) se met en cage; & roule sur ses pivots a b: le pivot a, dans le trou sait à la platine des piliers, & le pivot b, dans celui de la seconde

platine.

1060. Les bras 5, 6 de cette bascule, & celui 7 de la tige des heures (fig. 9), doivent être élevés à la hauteur juste du bras 4 de la bascule des heures (fig. 8), asin qu'elle communique son mouvement à la bascule de renvoi, &

celle-ci, à la tige du marteau des heures.

1061. Les bascules des heures & des quarts (fig. 11 & 13), doivent tourner librement sur le pivot p q de la tige des quarts, asin que le petit ressort h, (fig. 13), puisse les repousser pour les mettre en prise avec les chevilles: ces bascules ne doivent pas se mouvoir selon leur longueur, asin que leurs bras se présentent toujours à la même hauteur que les chevilles de la roue G: elles sont retenues d'un côté par la portée q (fig. 12), & de l'autre, par le dedans de la seconde platine.

1062. Pour que les marteaux parcourent un grand espace, ce qui est avantageux pour rendre le coup plus fort, il faut, qu'immédiatement après qu'une cheville a abandonné le bras m de la bascule des heures (fig. 1), le dedans de ce bras soit dirigé au centre de la roue; & qu'alors la prochaine cheville qui doit agir sur ce bras, ne fasse que commencer à poser contre lui: ainsi, il faut d'abord

tenir ce bras m plus long, & le racourcir jusqu'à ce qu'il remplisse ces conditions; ec bras m, tel qu'il est marqué dans la figure, est trop long: quand on l'a réduit à la longueur requise, on accourcit un peu plus celui de la bascule des quarts, qu'il quitte sa cheville avant celui des heures, & produise le

double coup.

1063. La bascule de renvoi o (fig. 1), doit être placée à égale distance de la tige du marteau des quarts i, & de celle n, des heures; & l'attouchement de chaque bras 4,5,6,7, devra se faire à égale distance des centres o & n, & i, o; par ce moyen, le bras 7 de la tige du marteau des heures, parcourra le même espace que le bras m de la bascule; & ces points d'attouchement de la bascule de renvoi doivent se faire (au commencement de la levée) dans la ligne droite qui passe par les centres de mouvement o, n, & o, i de la bascule & des tiges de marteau; par cet arrangement, le mouvement se communiquera de la bascule m au marteau des heures avec une moindre perte, c'est-à-dire, avec moins de frottement : ainsi, avant de travailler aux bascules, on percera les trous des tiges de marteau & de la bascule de renvoi, & on tracera leurs directions fur la platine, afin de se régler là-dessus pour l'exécution de cette partie.

1064. Nous observerons que l'on pourroit supprimer la bascule de renvoi, en plaçant la tige du marteau des heures près de celle des quarts, en sorte que le bras 4 de la bascule pressat immédiatement le bras 7 du marteau; mais alors ce marteau tourneroit en sens contraire à la bascule, & frapperoit sur le dessous du timbre; ce qui ne seroit pas aussi favorable pour la sorce du coup: d'ailleurs le pivot prolongé gêneroit le rateau, & le tout ou rien, (sig. 2): cette augmentation

de la bascule de renvoi ne cause aucun embarras.

1065. Le jeu des bascules & des marteaux une sois bien conçu, l'exécution en sera facile. On sera d'abord les tiges de marteau; on prendra pour cela de l'acier quarré que l'on rendra rond; on en coupera pour chaque tige une longueur de la hauteur de la cage, plus, environ sept lignes pour le pivot prolongé

prolongé de la tige de marteau des quarts, (fig. 12), & 8 lignes pour le pivot prolongé qui doit porter le marteau des heures: on donnera plus de longueur au pivot du marteau des heures . pour que ce marteau passe au-dessus de celui des quarts, & afin qu'ils ne se touchent pas lorsqu'ils s'élevent ensemble pour frapper les quarts: ces tiges doivent avoir une ligne : de grosseur; on prendra du même acier pour faire la tige de la bascule de renvoi (fig. 10); on lui donnera la longueur requise pour y former les pivots, pour les mettre en cage: on ébauchera ces trois tiges, que l'on rendra rondes à la lime, & qu'on tournera de même grosseur dans toutes leurs longueurs ou approchant; on mettra la roue des chevilles dans la cage, & on présentera sur le bord (de cette cage) la tige des quarts, selon la hauteur convenable pour former le pivot d'en bas, & pour que celui qui doit porter le marteau des quarts saille en dehors de la seconde platine; on marquera au-dessous des chevilles des quarts du dedans de la roue, l'endroit où le bras e (fig. 12) doit être fixé à cette tige; on le marquera, ensorte qu'il reste une demi-ligne d'intervalle entre ce bras e & celui de la bascule b des quarts (fig. 8); on percera à cet endroit, à travers la tige, un trou d'une demi-ligne de grosseur; on sera une petite entaille à travers la tige & sur le trou, de l'épaisseur même du trou, & qui ait de prosondeur de la grosseur de la tige; on prendra de l'acier qui ait cette épaisseur, & pour largeur, la grosseur de la tige; on limera le bout en rond, pour le faire entrer dans le trou, & la portée de cette cheville entrera dans l'entaille faite à la tige; on mettra l'autre côté du trou en chanfrein, & on rivera le bout saillant de la cheville que l'on a formé sur le bras, ( ce qui le fixera très-folidement sur la tige); & si l'ajustement est bien fait, cela ne doit paroître formet qu'une même piece avec la tige: cela fait, on levera la portée q (fig. 12) à raz de l'extrémité des chevilles du dedans de la roue, & on la tournera en diminuant depuis q jusques au bout d, mais sans y faire le fecond pivot p, pour lequel il faudra former une seconde portée, après qu'on aura fait cette tige de marteau, comme nous l'expliquerons ci-après.

I. Partie.

# 354 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

1066. On ajustera le bras 7 de la tige du marteau des heures, (fig. 9), comme on a fait celui des quarts; on trouvera la place où il doit être posé, en présentant la tige contre le bord de la platine, & selon la hauteur propre à former le pivot d'en bas, & en observant que ce bras 7 doit être à la même hauteur que la bascule m, (1060) & par conséquent dans le milieu de la longueur des chevilles du dessus de la roue; on percera un trou à travers la tige; par cet

endroit, on l'ajustera & on le rivera.

1067. Pour faire le bras opposé en, on prendra de l'acier de demi-ligne d'épaisseur, & de deux lignes ; de largeur, & plus long que cn; on le percera au quart de sa longueur, d'un trou qui foit un peu plus petit que la tige même : on diminuera la tige un peu en pointe par le bout e, afin de la faire entrer dans le trou du bras c n, à force & assez avant, pour que cette plaque s'arrête sur la tige presque au raz du dedans de la seconde platine, tandis que le bras 7 est à la hauteur des chevilles des heures; & comme cette plaque doit être foudée avec la tige, il faut, avant de la faire entrer, mettre en chanfrein chaque bord du trou, pour loger la foudure: on tournera cette plaque, en la chassant de façon que le côté extérieur de la plaque e n, soit dirigé selon le bord de la platine, tandis que le bras 7 est dirigé contre le centre de la bascule de renvoi: au reste, il faut laisser les pieces plus larges, afin de pouvoir leur donner la direction convenable, lorsqu'elles sont mises en cage.

1068. Pour faire le bras i k de la tige du marteau des quarts (fig. 12), on prendra du même acier dont on s'est servi pour celle des heures, & on l'ajustera avec les mêmes précautions du côté d'en bas, & de sorte que cette plaque affleure presque le dedans de la platine des piliers; la tige étant placée selon la hauteur désignée pour le bras e, qui doit passer, comme j'ai dit, en dessous des chevilles des quarts du dedans de la roue; on donnera une telle direction aux bras e & i k, que tandis que le dehors i k étant dirigé selon le bord de la platine, le bras e tende au centre de la roue des

chevilles: on voit que pour juger de cette direction, il faut placer le bout inférieur de la tige sur le trou i percé à la platine

des piliers, (fig. 1).

1069. Il faut faire entrer sur la tige de renvoi ab (fig. 10), une plaque du même acier; on la percera dans le milieu de la longueur marquée sur la platine, on peut même la tenir plus longue: on se réglera pour la hauteur où elle doit être placée sur celle du bras 7, (fig. 9), ou, ce qui revient au même, sur le milieu de la longueur des chevilles des heures de la roue

G, (fig. 1) mise dans la cage.

1070. Ces pieces ainsi préparées, il faudra souder ces plaques sur les tiges: pour cet effet, on prendra du cuivre rouge qui soit un peu allié avec du laiton; si on n'en a pas de cette espece, on l'emploiera pur; on le coupera en petit filet, pour entourer la tige tout contre la plaque; on y mettra du borax; on mettra le tout dans du charbon bien allumé, & on soufflera jusqu'à ce que le cuivre rouge soit sondu & entré dans l'ébiselure de la plaque; alors on plongera la tige, lorsqu'elle est également rouge, dans de l'eau froide pour la tremper: saire cette sorte de soudure de l'acier avec l'acier, au moyen du cuivre rouge, s'appelle braser: on brasera ainsi les deux plaques des tiges de marteau, & de même la bascule de renvoi que l'on trempera aussi.

& trempées, on les blanchira, afin de les faire revenir; & pour qu'on puisse limer facilement les bras & les plaques, il sera à propos de faire revenir ces pieces d'un bleu gris.

1072. On les dressera par leurs pointes pour les mettre rondes; ensuite on les tournera dans toute leur longueur, & on les adoucira avec une pierre à huile; & on fera leurs

pivots pour les mettre en cage.

1073. Pour faire les pivots de la tige du marteau des quarts (fig. 12), on formera d'abord le pivot inférieur o, auquel on donnera pour diametre un peu plus de demi-ligne. On reculera la portée convenablement, pour que le bras e passe au-dessous des chevilles du dedans de la roue; on donnera Y y ij

# 356 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

pour longueur à ce pivot, l'épaisseur de la platine des piliers. Ce pivot fait & poli, on prendra, avec le maître-danse, la hauteur de la cage, asin de former le gros pivot p, & donner la hauteur requise à la portée: avant de faire cette portée, il faudra tourner bien rond le pivot p q sur lequel doivent rouler les bascules; on l'adoucira & on le polira: alors présentant les pointes de l'outil, on fera la seconde portée p qui ne doit pas être bien prosonde, asin de menager la grosseur du pivot prolongé pour le quarré d; ce pivot doit avoir environ une ligne de diametre; on fera ce pivot p, ensorte qu'il aille un peu en diminuant jusqu'à la pointe d: on polira la partie p qui doit rouler dans le trou de la seconde platine.

1074. On fera le pivot inférieur de la tige des heures (fig. 9); on lui donnera la même grosseur qu'au pivot o (fig. 12); on reculera sa portée convenablement, pour que le bras 7 soit placé à la hauteur du milieu des chevilles supérieures de la premiere roue de répétition; on le polira; & prenant, avec le maître-danse, la hauteur de la cage, à l'endroit où cette tige doit être posée, on fera la portée & le pivot de la même grosseur que celle du pivot p (fig. 12),

& avec les mêmes précautions ; ensuite on le polira.

(fig 10), on se réglera sur la hauteur du bras 7 de la tige des quarts; on sera les pivots de même grosseur que les petits pivots des tiges de marteau: on les polira de même.

1076. On mettra en cage la tige des quarts (fig. 12), en faisant entrer son pivot inférieur o dans le trou sait à la platine des piliers, juste & libre, & le pivot supérieur p dans le trou sait à la seconde platine: on mettra de même en cage, & du côté convenable, la bascule de renvoi & la tige du marteau des heures (fig. 9): ces pieces doivent tourner librement dans leurs trous, mais avec peu de jeu, & juste selon la hauteur de la cage, ce qui doit être réglé par le maître-danse, que nous supposons exact.

1077. On fera à chacun des trous, sur le dehors des platines, des petits réservoirs pour contenir l'huile; on les

### Premiere Partie, Chap. XXXVI. 357

fera peu profonds, afin de ne pas trop amincir les trous, & que le roulement des pivots ne puisse les user trop facilement.

1078. Il faudra, pour faire les bascules, présenter la premiere roue des chevilles dans la cage, avec la tige des quarts, afin de prendre la longueur que doit avoir le canon h de la bascule (fig. 11): ce canon doit être tel qu'il pose par son côté g, contre la portée q (fig. 12), tandis que le bout h affleure le milieu de la longueur des chevilles, & que le plan du bras m de la bascule des heures (fig. 13), pose contre le bout de ce canon, pour que ce bras m engrene dans les chevilles. Cette disposition est marquée dans la figure 8, qui fait voir les deux bascules rassemblées sur la tige des quarts: on prendra donc la mesure de cette longueur du canon; & pour faire cette bascule des quarts (fig. 11), on prendra de l'acier assez épais pour y faire un trou à travers, pour former le canon: on percera sur le bout de la verge d'acier, (ou de fer, au defaut du premier), un trou un peu plus petit que le pivot p q (fig. 12); & on aggrandira ce trou jusqu'à ce qu'il entre bien juste sur le fond q du pivot; on aura l'attention d'employer un équarrissoir de la même sique ce pivot, afin que le trou porte sur toute sa longueur; gure pour le rendre libre; on se servira d'un alaisoir de même figure que l'équarrissoir: on entaillera en e autour du canon he, afin de ne laisser au bras a de la bascule que l'épaisseur de demi-ligne; on observera que ce bras doit être réservé devers le bout du côté le plus aggrandi du trou, & de sorte à se présenter pour engrener en plein dans les chevilles du dessous de la roue: il faut savoir, pour prevenir tout embarras, que la cheville g, & l'entaille faite dans l'épaisseur du bras, ne se font qu'après, & que cette cheville est rapportée à force sur ce bras; & de même des chevilles f & e ( fig. 13): le bras a e g (fig. 11) étant fait, on tournera le canon, & on limera la piece à peu-près de la figure h e g a; on tournera le bout h du canon, & le dessous g, & on présentera la baseule mise sur sa tige dans la cage, pour voir si le bras a engrene

#### Premiere Partie, Chap. XXXVI. 359

Equarrissoir dont on s'est servi pour la bascule des quarts, & on la fera entrer pour que le dessous o (fig. 13) porte contre le bout du canon de la bascule des quarts, pour donner la liberté convenable à ce trou sur son pivot; on se servira d'un alaisoir: on tournera les deux bouts du canon, pour que le bras m s'engrene en plein dans les chevilles supérieures de la roue G (fig. 1), & pose contre le bout du canon de la bascule des quarts, tandis que le bout n affleure le dedans de la seconde platine, ou, ce qui revient au même, la portée p ( fig. 12 ), comme cela se peut voir dans la piece rassemblée ( fig. 8 ).

1080. Les bascules ainsi préparées, on fera les grands ressorts de marteau, & on les posera l'un P k 8 sur le dedans de la platine des piliers, pour appuyer sur les bras de la tige des quarts, & l'autre dans le dedans de la seconde platine, pour appuyer sur les bras c n ( fig. g) de la tige des heures: on les tiendra longs & forts, & on les diminuera d'épaisseur (s'il en est besoin) lorsque le grand ressort de répétition fera mouvoir le marteau, ce que l'on fera, si le moteur n'a pas assez de force pour faire mouvoir les marteaux; mais nous n'en sommes pas encore à cette opération. Pour n'être pas obligé de démonter les platines à chaque fois que l'on aura besoin de démonter les ressorts de marteau, il faudra mettre les vis de ces ressorts en dehors des platines: ainsi les trous des ressorts seront taraudés, & les têtes des vis porteront fur le dehors des platines.

1081. On limera les bras 4, 5, 6, 7, des bascules, ( fig. 1), pour qu'elles gardent entr'elles les directions indiquées, tandis que l'appui du ressort de marteau contient en repos les bras c n de la tige des heures: on arrondira les bouts 5, 6, afin d'adoucir leurs pressions sur les bras 4 & 7: on en fera autant à ceux-ci, & par les mêmes

raisons.

1082. Dans cet état, on limera le devant du bras m de la bascule des heures, dont la direction doit être, comme j'ai dit, de tendre au centre de la roue des chevilles: alors

# 360 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

en raffemblant les bascules, & les mettant en cage, ainsi que les tiges de marteau & la roue de cheville, on sera tourner celle-ci en avant, asin de voir si le bras m est de longueur convenable; c'est-à-dire, si après avoir échappé de dessus la cheville, il reprend la direction du centre de la roue, lorsque la cheville prochaine ne fait que commencer à toucher le devant du bras m; si cela n'est pas, & si elle se trouve trop longue, on l'accourcira; mais si on l'avoit trop raccourcie, pour pouvoir produire cet esset, il faudroit l'alonger à coups de marteau: la bascule des heures produira

par ce moyen, un très-bon effet.

1083. Pour en faire produire de même à la bascule des quarts, il faudra percer le trou de la cheville g (fig. 11 & 8), dans le milieu de la largeur & longueur du bras a qui doit être, comme j'ai dit, plus court que le bras m; on fixera cette cheville g, (dont la grosseur est d'un tiers de ligne) fur le bras a, & on la coupera à la longueur convenable, pour appuyer contre le bras e de la tige de marteau : on remettra en cage la tige de marteau, fur laquelle on fera appuyer le ressort, afin de régler la direction du bras: on placera la bascule des quarts sur la tige, & on verra si en cet état le devant du bras a tend au centre de la roue; on reculera le bras a de la tige, (que l'on a dû tenir large exprès) jusqu'à ce que cela soit: alors on placera en cage la tige des heures & la bascule de renvoi: on placera les bascules sur la tige des quarts, & on les mettra en cage avec la roue de chevilles que l'on fera tourner en avant, afin de faire frapper les tiges de marteau pressées par leurs rellorts, & d'accourcir la petite bascule des quarts, jusqu'à ce qu'elle échappe les chevilles un peu avant celle des heures.

1084. On placera sur la levée m des heures (fig. 8), une cheville f (fig. 13) de même grosseur que celle qu'on a mise sur la bascule des quarts; on la placera tellement que le devant a b des bascules affleure; & que lorsqu'on fait rétrograder la roue des chevilles, son action sur le derriere

du bras m entraîne aussi le bras ab ( fig. 8).

1085. Enfin, pour achever ce qui concerne les bascules, on fera le petit ressort h (fig. 13) avec du petit acier quarré, que l'on écrouira après que l'on aura taraudé la partie a qui doit entrer à vis dans la platine. La petite partie a i doit être ronde & fort mince: on percera à la platine des piliers, en dedans du trou du pivot, sur la ligne qui seroit tracée de ce pivot au centre de la roue des chevilles; on percera, dis-je, un trou propre à être taraudé, de la grosseur de la vis a ; il faut le percer près de la tige du marteau, & seulement à la distance requise, pour ne pas y toucher ni gêner le dedans du bras i k (fig. 8); mais que ce ressort appuie près du centre du bras b de la bascule des quarts (fig. 8) avec assez de sorce pour ramener les bascules, & les mettre en prise avec les chevilles, lorsque'( fig. 2) le rateau a dégagé du bout du tout-ou-rien, la cheville o qui tenoit ces bascules renversées (114&118): on sera à la seconde platine, l'ouverture No (fig. 2) pour le jeu de la cheville qui doit venir appuyer sur le bout du tout ou rien; on tracera, pour cela, deux portions de cercle avec un compas, & telles que le milieu de cette ouverture soit distant du centre du marteau f, d'une ligne  $\frac{1}{4}$  environ : le bout de cette ouverture ira seulement jusqu'au bord du trait marqué pour la poulie, & on pourra conduire l'autre jusqu'au bord o de la platine: cette ouverture pourra avoir environ  $\frac{3}{4}$  de ligne de large, un peu plus ou un peu moins, cela est égal, pourvu qu'on réserve assez de force autour du trou du pivot; on ne fera la cheville o que lorsque le tout-ou-rien sera achevé & posé de hauteur: passons maintenant à la cadrature.

1086. La roue des chevilles étant mise en cage, on marquera sur le pivot prolongé, qui doit porter la poulie, un trait de lime à sleur de la platine, lequel réglera l'origine du quarré qu'il faut faire sur ce pivot; on sera sur le tour un trait de burin qui passe par la marque de la lime, & on fera le quarré avec les précautions indiquées (832); on le limera bien exactement, & on l'adoucira, en tirant les

I. Partie. Zz

# 362 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

traits en long; & pour conserver plus de force à ce quarré;

on n'en fera pas les angles tout-à-fait vifs.

1087. Pour faire le pignon qui doit entrer quarrément fur le pivot prolongé, on prendra du fil de laiton bien pur & net, qui soit un peu plus gros que le cercle tracé sur la platine: nous avons supposé que ce pignon devoit être de quatre lignes; on prendra donc du laiton qui en ait cinq; on le coupera de toute la longueur du quarré fait à l'arbre, & on l'écrouira en tout sens, afin de le rendre bien dur ; on le percera d'un trou de grosseur convenable pour être étampé (834), ayant attention que ce trou foit bien droit & uni, afin qu'il ne courbe pas l'étampe, & qu'étant placé fur le quarré, il ne le fasse tourner mal rond : pour éviter cet obstacle, il sera à propos de le percer sur le tour de la même maniere qu'on a fait la chaussée (910): le trou étant percé, on passera un équarrissoir dedans, pour l'amener à la grosseur requise pour être étampé; on fera une étampe de la groffeur & figure du quarré de l'arbre, & on étampera ce trou jusqu'à ce qu'étant bien quarré, il entre à force sur le quarré de l'arbre; quand cela fera fait, on tournera ce pignon sur un arbre lisse pour l'ébaucher; on levera par en bas, du côté le plus grand du trou, une portée propre pour l'épaisseur de la poulie qui doit s'y fixer, & à laquelle on donnera seulement assez de prosondeur pour avoir une bonne assiette pour retenir la poulie, & que le bout de ce pivot ou portée ait assez d'épaisseur autour du trou, pour former une rivure très-solide, ainsi que cela est nécessaire: au reste, avant de régler tout-à-fait l'enfoncement de cette portée, il faut mettre le pignon de grosseur; & pour cela, après avoir tourné ses deux bouts, on l'ôtera de dessus l'arbre lisse, pour le faire entrer à force sur le quarré de l'arbre, ensorte qu'il entre tout au fond; & c'est sur cet arbre qu'il faut achever de le tourner rond; parce qu'alors si les pans du quarré ne sont pas enfoncés également, cela n'empêchera pas que le pignon ne devienne concentrique à l'axe. Quand on l'aura tourné bien rond & de grosseur, il faut, avant

de l'ôter de dessus l'arbre, faire un repaire, en marquant, pour cet esset, un petit trait à un pan du quarré de l'arbre, & autant au côté correspondant du trou quarré du pignon, asin qu'on représente toujours le pignon sur le même côté, & que parconséquent il se trouve rond comme il a été tourné.

1088. Pour déterminer le nombre de dents qu'il faux mettre sur le pignon, il faut observer que, comme il doit éprouver tout l'effort de la main qui tire le cordon pour faire répéter, il faut tenir les dents les plus sortes qu'on pourra; pour cet effet, il faudra le faire d'un petit nombre de dents, comme huit, par exemple; car d'ailleurs le nombre est indifférent, & ne change pas le chemin du rateau, qui dépend de la grandeur du pignon seulement: par une suite de la même observation, il ne saudra pas trop ensoncer les dents de ce pignon, & il faudra les tenir sort pleines

pour les rendre plus solides.

1089. Pour diviser le pignon, on le sera entrer sur le quarré de l'arbre, & à son repaire; on ôtera la roue L de sa place, ensorte qu'il ne reste sur cet axe que le pignon. la roue de cheville & le rochet; & en cet état on placera l'arbre sur le tour; & comme le rochet d'encliquetage est fendu sur le nombre 48 (789), on s'en servira pour marquer le pignon par la méthode indiquée (864 & 865): on fera donc appuyer sur les dents du rochet un ressort que l'on attachera fur la barre du tour avec une tenaille à vis, ainsi ce ressort rendra l'arbre & le pignon immobiles: on fera approcher le support du tour tout contre le pignon, & on sera un trait fur sa longueur en appuyant sur le bord du support; on fera avancer six dents du rochet; on marquera une seconde division, & ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait fait le tour; mais pour faciliter l'exécution du pignon, on ne fera pas mal de le diviser en un nombre de parties double de celui des dents qu'il doit avoir, c'est-à-dire, en seize parties, dont huit pour régler l'endroit du vuide de la dent, & huit pour le sommet des dents; on ôtera le pignon de Zzii

## 364 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

dessus son quarré; & pour le fendre, on le fera entrer à force sur un arbre lisse un peu long, asin de donner la liberté de mouvoir la lime. Pour les ensoncements du pignon, on se réglera d'abord sur la prosondeur de la portée.

1090. Le pignon étant fendu, on l'arrondira & on l'égalifera en présentant le calibre à pignon; on passera la lime à efflanquer; on le remettra sur le tour pour faire sur le devant des ailes un trait fin qui regle la profondeur des dents; on les enfoncera toutes également selon ce trait, & on paffera au fond une lime douce à égalir pour terminer le bas des dents; & pour achever les dents, on se servira d'une lime douce à arrondir; ensuite avec du bois blanc & de la pierre à huile broyée, on adoucira les dents, & le fond, on le remettra sur le tour, asin d'achever de tourner l'assiette pour la poulie & la portée; les bords de poulie serviront à indiquer juste la quantité dont il faut reculer cette affiette ou portée, pour avoir dequoi la river : on observera qu'il ne faut la reculer que de cette quantité juste, parce qu'il faut que la poulie étant entrée sur son quarré, & juste au fond, elle approche assez près de la platine pour tourner librement sans y toucher.

aggrandira le trou de la poulie jusqu'à ce qu'il entre bien à force sur la portée du pignon, ayant l'attention d'aggrandir ce trou bien droit, pour que la poulie étant rivée, elle ne tourne pas de travers: il est même à propos, pour prévenir ce désaut, de presenter la poulie sur un arbre lisse à mesure qu'on en aggrandit le trou, asin de voir à redresser ce trou avec l'équarrissoir: le trou aggrandi avec ces précautions, & de la grandeur convenable, on le fera entrer sur l'arbre lisse, & on s'en servira pour tourner les bords & les arrondir en dedans de la rainure, asin que les angles ne puissent pas couper le cordon qui doit l'entourer; on tournera de même légérement les côtés extérieurs de la poulie, & jusqu'au centre; par ce moyen, lorsqu'elle sera rivée sur le pignon, elle se retrouvera droite & ronde, comme elle étoit sur

l'arbre,

1092. Avant de chasser la poulie sur sa portée pour la river, il faut mettre le petit côté du trou en chanfrein pour contenir la rivure du pignon; lorsqu'on l'aura chassé sur le pignon, il faudra marquer par un point sur le dessous de la poulie, le repaire qui étoit fait sur le pignon; & pour qu'en rivant on ne donne pas des coups de marteau contre le trou, capables de faire tourner mal rond la poulie, il faudra creuser legérement contre ce trou, mais sans toucher ni diminuer l'endroit de la rivure: pour river ce pignon, on en fera poser la face sur un morceau de plomb uni, ou sur un tas poli, sur lequel on mettra une carte, afin de ne pas gâter cette face; & avec la pane d'un marteau moyen, on rabattra la rivure, jusqu'à ce qu'on voye qu'elle fixe parfaitement le pignon sur la poulie; on conservera, pour plus de solidité, la partie de la rivure qui saillera au-dessous de la poulie; ainsi celle-ci sera élevée de cette quantité seulement au-dessus de la platine, c'est-à-dire, environ 🖫 de ligne, en supposant que l'on a reculé le quarré à fleur de la platine, & non plus bas; car dans ce dernier cas, il auroit fallu réserver au centre du pignon, une petite têtine pour élever la poulie de maniere qu'elle ne puisse frotter contre la platine.

1093. La poulie & son pignon ainsi énarbrés, il faudra faire les dents du rateau b R u; ce qui sera facile, si l'on a une machine à fendre; car alors toute la difficulté consiste à trouver le nombre sur lequel on doit le fendre, pour que ses dents soient juste de la grandeur requise pour l'engrenage. Nous en avons donné la méthode (344): ainsi puisque le pignon a deux lignes de rayon, & qu'il porte huit dents; que le rateau ait, je suppose, quinze lignes de rayon, on fera la proportion: Si deux lignes de rayon donnent huit dents, combien quinze lignes en donneront-elles? On trouve, en saisant la regle, que le rateau doit être sendu sur le nombre 60; mais comme c'est le pignon qui mene, il saudra que les dents du rateau soient un peu plus petites: ainsi on le sendra sur 58; & comme le pignon a huit dents, & qu'il

doit faire un tour entier, on fera dix à onze dents sur le rateau, afin d'en avoir une ou deux de reste pour changer

l'engrenage, s'il en est besoin.

1094. Si l'on n'a pas de machine à fendre, voici une méthode dont on pourra se servir pour diviser le rateau: on prendra un petit morceau d'acier épais comme le rateau, long d'un pouce environ, & large de deux lignes; on fera fur un bout une fente angulaire qui ait pour largeur l'intervalle du fommet d'une des dents du pignon à l'autre, moins la 8°, partie de cette distance : on terminera en angle les deux côtés, afin qu'ils servent à marquer les dents sur le bord du rateau; mais avant de marquer le rateau avec cet outil, il est à propos de prendre un morceau de laiton mince qu'on coupera au trait du compas, selon la même grandeur du rateau; on se servira de cette piece pour faire essai de l'outil : pour cet effet, on attachera le laiton d'essai à l'etau; on appuiera l'outil sur le bord du laiton, & avec un marteau on frappera sur l'outil, ensorte que celui-ci fasse deux petites entailles au rateau d'essai; cela fait, on avancera l'outil d'un cran; & tandis qu'une dent angulaire pose dans l'entaille, on frappe, & l'autre dent marque une troisieme division; quand on aura fait cinq ou six divisions, on y fendra des dents que l'on arrondira & que l'on presentera au pignon pour voir s'il est d'engrenage; si cela n'est pas, on corrigera l'outil jusqu'à ce qu'il soit convenable; alors on s'en servira pour marquer le bord du rateau, & l'on fendra ce rateau par les marques faites, & selon un trait de compas qu'il faudra donner pour régler la profondeur des dents, & relativement à leur grosseur (781); on en fendra 11, qu'on égalisera à mesure avec le calibre à pignon; on les arrondira & on les terminera comme les dents d'une roue, mais en les tenant fortes du fond, pour qu'elles soient folides.

1095. Les dents du rateau étant faites, on pourra le poser; mais il saudra premierement saire un canon pour le river, & dont le trou soit de la grosseur propre à rouler

fur une broche a b (fig. 14), qui ait environ \frac{3}{4} de ligne

de diametre, & cinq lignes de longueur.

1096. Pour déterminer la hauteur où le rateau doit être placé, on observera qu'il faut que les chevilles attachées sur la poulie (fig 2), doivent passer sous le rateau: or ces chevilles doivent avoir près d'une ligne de longueur, & le dessus de la poulie étant, je suppose, élevé de deux lignes au-dessus de la platine, il faudra que le dessous du rateau soit distant de trois lignes de la platine.

1097. Pour faire l'assiette du rateau, on prendra du fil de laiton qui ait 4 lignes \(\frac{1}{2}\) de grosseur; on l'écrouira bien dur, & on le coupera de 5 lignes \(\frac{1}{2}\) de long; on le percera bien droit avec un foret de \(\frac{3}{4}\) de ligne; on aggrandira le trou pour le rendre uni, & de la figure de l'équarrissoir; on fera entrer cette assiette sur un arbre lisse; on la tournera ronde; mais avant d'en former les canons & l'assiette, il faut faire la broche ( fig. 14 ), sur laquelle elle doit rouler.

1098. Pour faire la broche du rateau, on prendra de l'acier quarré qui ait deux lignes 🕂 de grosseur; on le coupera d'un pouce de long environ; on ébauchera les deux bouts a b; l'un a, pour y former la vis: on lui donnera quatre lignes de longueur; on reservera une tête c qui ait  $\frac{3}{4}$  de ligne d'epaisseur, & on limera le reste c b en rond, mais plus gros qu'il ne faut pour entrer dans le trou du canon, afin d'avoir de quoi le tourner parfaitement rond; on fera les deux bouts en pointe; on placera fur le bout b un cuivrot; on tournera le bout a pour la vis, & de même la portée qui pourra avoir près d'une ligne de grosseur, on taraudera le bout a; ensuite on ôtera le cuivrot qui est sur le bout b, & on en placera un sur la vis a pour tourner la broche c b jusqu'à ce qu'elle entre très-juste dans le trou du canon: on fera usage des precautions indiquées (911); & pour que le bout du canon ne frotte pas contre les angles de la tête c, on abattra ces angles pour former une portée: on polira la broche. Il faut conserver la tête e quarrée comme elle est dans la figure, parce qu'elle sert à faire

# 368 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

entrer la broche dans le trou que l'on fait à la platine pour l'y attacher; on se sert, pour cela, de tenailles à

boucles, ou de pinces à goupille.

plus longues que les canons qui se meuvent dessus, afin qu'on puisse faire à travers chaque broche un trou pour y mettre une goupille, qui empêche le canon de se mouvoir

felon fa longueur.

marqué sur la seconde platine pour le centre u du rateau; mais il saudra mettre la premiere roue de répétition en cage, & la poulie sur son quarré, asin de voir si l'engrenage du rateau avec son pignon, ne demande pas de rapprocher ou d'éloigner un peu le centre du rateau de celui du pignon; on percera donc le trou selon que l'engrenage l'exigera; mais pour le faire plus sûrement, on pourroit placer le rateau sur un arbre lisse ou à vis, que l'on mettroit sur l'outil d'engrenage, ainsi que la premiere roue de répétition avec la poulie sur son quarré; on marqueroit le point de l'engrenage sur le dehors de la seconde platine, & on perceroit le trou sans changer la direction du rateau.

faudra avoir grande attention à le faire perpendiculairement au plan de la platine, afin que la broche soit droite, & que

par conséquent le rateau soit parallele à la platine.

\*\*I I O 2. Le trou du rateau étant percé, on le taraudera, & on y fera entrer la vis de la broche, jusqu'à ce que la tête pose exactement sur la platine; on mettra le canon sur sa broche, & on marquera l'endroit où l'on doit former l'assiette pour le rateau; il faudra que cette assiette soit en dessus: ainsi on levera d'abord une portée a (fig. 15) propre à donner de l'assiette au rateau; & pour avoir la rivure, on fera une seconde portée b selon l'épaisseur du rateau, ce qui formera le canon b: pour que l'assiette ne soit pas trop épaisse, on la dégagera en dessus, pour former un petit canon d; on aggrandira le trou du rateau, pour y faire entrer juste PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 369
juste la portée a, & l'on présentera le rateau avec son assiste
sur la broche, afin de voir si la portée est reculée
convenablement, pour qu'il reste trois lignes entre la platine
& le dessous du rateau; si cela n'est pas, on reculera la
portée, si elle ne l'est pas assez; ou si elle l'est trop, on
accourcira le bout du canon c; ensuite on adoucira l'assistette &
les canons, & on mettra le trou du rateau en chansrein, &
on rivera l'assiste sur le rateau, puis il faudra examiner
l'engrenage. S'il est trop sort ou trop soible, on aggrandira
le trou de la broche (fait à la platine) pour le reboucher &

Le percer ensuite selon qu'il sera convenable pour l'engrenage.

IIO3. Le rateau étant posé à la hauteur requise, il donnera l'élevation du tout-ou-rien T o V (fig. 2), lequel doit passer par-dessus le rateau; on ébauchera donc l'assiette T. comme on a fait celle du rateau; on peut la percer sur la même grosseur de broche, & lui donner la même longueur; on fera la broche, & on la posera à l'endroit marqué sur la leconde platine; on tournera l'assiette convenablement, pour élever le tout-ou-rien au-dessus du rateau; on le rivera, & On percera en y un trou à la platine, sur le milieu de la largeur marquée pour le tout-ou-rien, (il ne faut pas que ce trou puisse gêner le mouvement du rateau) ce trou servira à y placer une broche à vis y (fig. 16), dont la hauteur entre les deux bases soit la même que le dessous du tout-ourien; on attachera cette broche à la platine, & ayant mis le tout-ou-rien sur la broche, on marquera le point y où cette broche le touche; on percera un trou au tout-ou-rien, pour y faire entrer le pivot a dans le milieu de sa largeur : la rainure faite au pivot de la broche y, sert à y arrêter le ressort d du tout-ou-rien, & à empêcher que le tout-ou-rien ne s'écarte de la base a, sur laquelle il peut seulement décrire la portion de cercle donnée par l'ouverture y. Le bout o du tout-ou-rien doit être assez long pour venir en o à côté du centre f, ensorte que o T soit tangente (331) à of, & le bout o doit être distant de f d'une ligne : on observera donc ces dimensions, en perçant le trou y, qui I. Partie.

## 370 Essai sur l'Horlogerie.

ne doit être alongé qu'après qu'on aura taillé le limaçon des heures.

- 1104. Maintenant pour déterminer l'élevation du limaçon des heures, de l'étoile, & du limaçon des quarts, on se réglera sur la hauteur du rateau; le limaçon des heures devant être élevé de la même quantité, qui est trois lignes en dessous : or comme le limaçon des heures est fait de même épaisseur que le rateau, on aura en dessous de ce limaçon & entre la platine trois lignes, que l'on employera pour l'étoile, le limaçon des quarts & la surprise, en ménageant des jours entre ces pieces : on pourra donc placer le limaçon des quarts à une demi-ligne de la platine; & comme le limaçon & la surprise ont une demi-ligne chacun, le dessus de la surprise sera élevé d'une ligne : au-dessus de la platine, ensorte qu'il nestera une ligne : pour loger l'étoile; on pourra donc l'élever d'un quart de ligne au-dessus de la surprise; & comme elle a une demi-ligne d'épaisseur, il restera un jour de ‡ de ligne entre le dessus de l'étoile & le dessous du limaçon des heures.

pieces de la cadrature, qu'elle doit être relative à la place qu'il y a dans la boîte dans laquelle on la pose; & que la verge du pendule devant passer par-dessus les broches, & le timbre au-dessus de la place du pendule, il faut distribuer les

hauteurs en conséquence.

I 106. Pour placer ces pieces selon cette élevation, on commencera par le limaçon des quarts; pour cet effet, il faut faire le quarré a (fig. 6) du pivot prolongé de la roue de renvoi; ce quarré doit être sait à sleur du dehors de la seconde platine; on prendra, pour faire l'assiette du limaçon, du sil de laiton qui ait environ deux lignes ; de grosseur, & pour longueur celle du quarré; on percera cette assiette, & on étampera le trou pour le saire entrer bien juste sur le quarré; on tournera cette assiette, & on levera une portée, pour y river la plaque qui doit servir à sormer le limaçon des quarts; on reculera cette portée, de sorte que le dessous du limaçon soit élevé de demi-ligne sur la platine; cette

assiette est représentée (fig. 17); a est l'assiette qui doit être à seur de la platine; b, la portée sur laquelle doit être sixé le limaçon, & c la seconde portée sur laquelle la surprise doit tourner; on rivera donc le limaçon sur cette assiette, & on sera entrer la surprise sur la portée c; on sera à seur de la surprise une troisseme portée qui sormera le canon d; on sera entrer dessus un second canon e à frottement, lequel portera une petite assiette propre à recouvrir la surprise, pour l'empêcher de s'éloigner du limaçon, laissant seulement

la liberté à la surprise de tourner.

I 107. Le limaçon des quarts & la surprise étant faits. il faudra arbrer le limaçon des heures; pour cet effet, on percera à la seconde platine, à l'endroit où son centre est marqué un trou qui ait une ligne de grosseur. Pour faire l'assiette ou canon sur lequel l'étoile doit être rivée, on prendra du fil de laiton qui ait cinq lignes de groffeur, & on le coupera de la longueur de l'intervalle qu'il y a depuis le dessous du tout-ou-rien, jusqu'au dedans de la seconde platine : de cette maniere on lui donnera le plus de longueur qu'il se pourra, ce qui est un avantage; car plus un canon est long, & moins la piece, que l'on rive dessus, est sujette à vaciller; on doit donc tenir les canons qui portent les pieces de cadrature, le plus longs qu'il est possible, & les ajuster avec beaucoup de précision sur leurs broches; c'est pour cette raison que nous avons prescrit la méthode de faire toujours le trou du canon le premier, & de tourner la broche selon la figure du trou, & enforte que les deux extrémités du canon portent sur la broche; on peut donner, à peu près, la même grosseur à toutes les broches, c'està-dire, environ ½ de ligne; on percera donc le canon de l'étoile; on l'aggrandira; ensuite on le tournera; on levera au petit bout (j'appelle petit bout d'un canon, celui où le trou est moins grand) un canon de la grosseur du trou (& tellement qu'il reste autour du trou de la broche une sorce fusfisante à ce canon) percé à la planine, & qui la traverse seulement: alors on présentera le tout-ou-rien par-dessus, & Aaaij

on reculera le grand bout du canon, jusqu'à ce qu'il affleure juste le dessous du tout-ou-rien; alors on levera la place de l'étoile, l'assiette devant être en-dessus & rivée par-dessous; on rivera l'étoile à la hauteur designée (1104); on formera sur le gros bout du canon un petit canon pour y faire entrer le trou de la plaque qui doit former le limaçon des heures, & on reculera la portée jusqu'à ce que ce limaçon soit à la même hauteur que le rateau; on aura attention à conserver la base ou assiette contre laquelle ce limaçon pose de toute sa grandeur, qui est la même de l'assiette de l'étoile; cette assiette aura l'épaisseur de l'intervalle qu'il doit y avoir de l'étoile au limaçon, lequel nous avons sixé à \(\frac{1}{2}\) de ligne; on tiendra la base de cette assiette bien plate, ou plutôt un peu creusée devers le centre, asin que le limaçon plaque bien.

I 108. Le limaçon des heures sera rendu sixe avec l'étoile, au moyen de deux petites vis qui traverseront l'assiette dans laquelle elles seront taraudées; elles seront

placées à égales distances du canon du limaçon.

ou broche V(fig. 18); cette broche est taraudée devers sa tête V, pour entrer sur le tout - ou - rien, sur lequel elle s'attache; on sera la partie taraudée d'un peu plus d'une ligne, asin qu'il reste au sond des pas une petite portée, & que la broche soit de la grosseur requise, pour entrer dans le canon de l'étoile: cette portée doit être saite à sleur du dessous du tout-ou-rien; ainsi il ne restera de partie taraudée, que celle de l'épaisseur du tout-ou-rien: la tête V ne differe pas de celle d'une vis ordinaire.

IIIO. On fera le fautoir YM (fig. 2) avec de l'acier qui ait une épaisseur double de celle de l'étoile; on lui donnera la longueur & la figure marquée sur le calibre; on percera le trou pour le canon, ce trou peut être d'une ligne; de grosseur; on percera le canon, auquel on peut donner cinq lignes de longueur: on fera la broche, on la posera; ensuite on marquera l'élevation de l'assiette du canon, asin

de river le sautoir, de sorte qu'il soit juste à la hauteur de l'étoile qu'il doit déborder autant par-dessus que par-dessous, on observera, en posant le sautoir, qu'il saut que l'angle M soit dans le milieu de l'intervalle des dents de l'étoile, lorsqu'il appuie dessus, & qu'en cet état il doit y avoir une dent de l'étoile, qui soit dirigée au centre du limaçon des quarts.

IIII. Pour faire le canon de la piece des quarts, on observera qu'il ne peut pas être fort long, à cause qu'il faut que la fourchette d'échappement F(fig. 2) passe pardessus, sans que par le mouvement de vibration du pendule, elle y puisse toucher: or pour régler la hauteur de la fourchette, il faut considérer qu'elle doit passer par-dessus le ressort de tout-ou-rien, c'est-à-dire, à six lignes de distance de la platine; ainsi la broche de la piece des quarts ne pourra être élevée que de six lignes; & pour avoir la longueur du canon, il faut soustraire la place de la goupille & la tête de la broche; mais pour avoir un canon plus long, on fera une broche pareille à celle de l'étoile, & qui est vue (fig. 18): ainsi la tête de la broche sera en dedans de la platine, & le canon ira affleurer le dehors de la platine. Pour faire le canon, on prendra du fil de laiton qui ait deux lignes 🗜 de grosseur; on l'ecrouira, on le coupera de cinq lignes de longueur; on le percera & on le tournera: l'assiette pour la piece des quarts Q fera en dessous au raz de la platine: on reculera la portée jusqu'à ce que la piece des quarts affleure la surprise & le limaçon des quarts; on rivera la piece des quarts; ensuite on fera la broche que l'on fixera à la platine, & dont la portée sera à raz, ensorte que la piece des quarts sera à la même hauteur que la surprise & le limaçon des quarts.

III.2. Il faut que le doigt D porte un canon qui roule autour de celui de la piece des quarts: or, pour que le canon du doigt ait toute la longueur qu'on peut lui donner, on le fera descendre au raz du dessus de la piece des quarts; on tournera donc ce canon des quarts à steur de ce dessus, & on le diminuera, ensorte qu'il reste une sorce suffisante.

autour du trou de la broche. Pour faire le canon du doigt, on prendra du fil de laiton écroui, qui ait environ trois lignes de grosseur, & pour longueur, celle du petit canon de la piece des quarts, ou demi-ligne de plus, afin d'avoir de quoi tourner; on fera ce canon, dont le trou n'entrera pas tout-à-fait sur le canon des quarts: on rivera sur ce canon le doigt z i q; & pour achever l'ajustement, on tournera le petit canon des quarts jusqu'à ce qu'il y entre libre &

juste, afin que le doigt ne puisse pas vaciller.

III3. La piece des quarts & le doigt ainsi placés, il faudra percer le trou de la cheville z ; lorsque ce trou est percé au doigt, on perce la piece des quarts, afin de former la petite ouverture dans laquelle cette cheville doit entrer, pour permettre le mouvement rétrograde du doigt. Pour percer le trou à la piece des quarts, il faut que pendant que le bout k pose sur le bord de la plaque du limaçon h k, le bout q du doigt appuye contre les dents du pignon; on fait ensuite rétrograder le doigt jusqu'au bord de la poulie, & on perce encore un trou à la piece des quarts pour le jeu de la cheville; on forme l'entaille selon ces deux trous, & ensuite on rive la cheville z qui doit traverser l'entaille, pour affleurer le dessous de la piece des quarts; si l'entaille gêne la cheville, on l'aggrandit convenablement sur la largeur, mais fans toucher à sa longueur; alors on fait, & on pose le ressort B, qui doit avoir une force suffisante pour ramener le doigt quand on l'écarte du pignon en même-temps que le bout k appuie sur le bord de la plaque du limaçon: le ressort peut appuyer contre la cheville du doigt, & passer par conséquent entre le bras Q & la piece des quarts, si la distance est assez grande; sinon on la fait appuyer sur le bras z même. Quand cela est ainsi préparé, on accourcit un peu le bras k, ensorte qu'il ne pose pas tout-à-sait sur le bord du limaçon, mais qu'il en soit distant d'environ demi-ligne, afin que lorsque la piece est finie, le limaçon des quarts, en tournant, ne vienne pas arcbouter contre le doigt, & ne fasse arrêter l'Horloge.

est dans la figure: son action se fait sur une cheville sixée en dessous de la piece des quarts près du centre: or, comme cette piece n'est éloignée de la platine que d'une demiligne, on voit qu'il faut que ce ressort soit sort étroit; au reste, il n'a pas besoin de beaucoup de force, mais seulement de celle qui est requise pour saire descendre sûrement la

piece des quarts sur les degrés du limaçon.

III 5. Le ressort du valet ou sautoir sera posé en g; il appuiera sur une cheville placée près du centre du sautoir en dessous, en Y: il saut observer, par rapport à ces chevilles pour les ressorts, qu'elles doivent toujours être placées dans une ligne Y g qui va du centre Y de la piece mobileaux points g d'inflexion du ressort. On donnera au ressort du valet la force nécessaire pour contenir l'étoile: pour en juger, il saut terminer les côtés du sautoir qui sorment: l'angle v, & les bien adoucir, asin que les pointes de l'étoile glissent facilement sur les plans inclinés; on terminera par la même raison les pointes de l'étoile que l'on adoucira, en ôtant un peu de ses angles, pour que cela ne gratte pas les plans.

on fera produire les effets du tout-ou-rien avant de faire son ressort: pour cet effet, on mettra en cage les bascules des heures & des quarts, les tiges de marteau & la roue de cheville: on mettra la poulie sur son quarré; & à travers l'ouverture o de la platine, on marquera la place de la cheville x e (sig. 13); pour en déterminer la place, on fera tourner la poulie en avant, ce qui sera échapper & frapper les tiges de marteau: il faut que le point marqué pour la cheville o n'approche pas assez de la poulie pour-pouvoir y toucher; on fera ensuite rétrograder la poulie, ce qui sera renverser les bascules: alors il faut que le point marqué pour la cheville vienne jusqu'au point o qui est celui du bout du tout-ou-rien sur lequel il doit s'arréter; si ce point marqué n'y vient pas tout-à-sait, on le marquera de

côté du trait de compas doit commencer le premier degré; on remarquera que le limaçon tourne de h en k, & que le bord h fert à faire présenter le doigt tout près du pignon de la poulie, & à arrêter le rouage de répétition, immédiatement après que l'heure est frappée: on fera donc en 1 le premier degré du limaçon, & ainsi de suite, jusqu'au degré 3; on en marquera les ensoncements par les points de division avec l'ouverture de compas qui a servi à faire le trait h s. Le limaçon ainsi tracé, on le limera bien juste, selon les traits de division; après qu'il sera taillé, on le placera sur son quarré, & on mettra en place l'étoile, le tout-ou-rien & le valet Y, afin de marquer la position de

la vis e qui doit faire mouvoir l'étoile.

1120. Il y a plusieurs choses à considérer, pour déterminer la position de la cheville e: la premiere, c'est qu'il faut qu'elle soit placée assez distante du centre s du limaçon, pour pouvoir faire avancer sûrement la dent 3 de l'étoile E, jusqu'à l'angle M du valet : la seconde, c'est que dans l'instant que cette dent est parvenue à l'angle du valet, il faut que le point angulaire h du bord du limaçon foit distant d'un quart de ligne du bout k de la piece des quarts, qui est supposée poser actuellement sur le degré 3; ensorte que par cette précaution, on est assuré que l'instant avant que l'étoile détende, c'est-à-dire, avant qu'elle soit parvenue à l'angle du sautoir, pour que celui-ci la fasse tourner en avant, si on tire le cordon, la répétition sonnera les trois quarts; & l'instant après que le sautoir a fait son effet, & que l'étoile est détendue, si on tire le cordon, il ne sonnera pas de quarts, à cause de l'effet de la surprise (116): troissemement, il faut considérer que, pour produire l'effet de la surprise, la cheville c doit être assez grosse pour que l'étoile étant chassée par le fautoir, vienne appuyer contre le dehors de la vis c, afin de la faire avancer, & en même-remps la surprise qui la porte. Enfin, il faut que cette vis c ne soit pas trop près du bout d'un degré: car ce degré devra être accourci de l'épaisseur h Q du bras de la piece des quarts, opération qui

ne se fait que lorsque les aiguilles de l'Horloge sont ajustées: c'est pour prévenir cet obstacle, & pour éloigner, autant qu'il se peut, la cheville des degrés, en la plaçant près du centre, qu'il faut que l'étoile approche le plus près possible du centre du limaçon; pour cela, il faut tenir les canons de ce limaçon fort petits. Il suit d'ailleurs de cette disposition,

que l'étoile charge moins le rouage de l'Horloge.

I I 2 I. Pour marquer la position de la vis c, on se servira du bout d'un arbre lisse, dont on posera la pointe sur le limaçon, que l'on fera tourner avec la pointe de l'arbre, jusqu'à ce que l'étoile détende selon les regles que nous avons prescrites: on changera donc la position de la pointe en conséquence; on changera même d'arbre lisse, que l'on prendra plus gros, selon qu'il sera besoin pour produire l'effet de la surprise, qui doit être tel, qu'après que l'étoile aura détendu, il faut que la dent qui vient appuyer sur le derriere de l'arbre, fasse avancer l'angle h du limaçon, jusques au dedans de l'épaisseur du bras k de la piece des quarts: mais si l'arbre exigeoit plus d'une ligne, pour produire un tel effet, on placeroit, au lieu d'une vis, deux chevilles

distantes entr'elles de la quantité requise.

I I 2 2. La place de la cheville ainsi trouvée, on percera un petit trou à cet endroit sur le limaçon des quarts; on donnera ; de ligne environ au foret qui devra le percer: pour percer ce trou, on appliquera la plaque de la surprise sur le limaçon des quarts, & on percera, en les tenant fixes ensemble: le trou fait au limaçon, c'est dans ce trou de la furprise que devra être fixée la vis c; on percera vers v. à travers la surprise & le limaçon, un trou de même grandeur que celui fait pour c; on taraudera le trou fait en c, & on fera sur la même grosseur la vis, dont la tête devra avoir pour diamettre celui de la pointe de l'arbre à vis, dont on s'est servi pour en trouver la position; & pour en déterminer la grosseur plus exactement, on la tiendra d'abord plus grosse, asin de la diminuer, s'il en est besoin, après qu'on l'a présentée attachée sur la surprise & passant par le trou du limaçon, Bbb ii

pour faire détendre l'étoile: on donnera à la tête de la vis la hauteur requise, pour qu'elle affleure bien juste le dessus de l'étoile; on polira cette tête, on la coupera en conséquence, on en fendra la tête, & on la mettra sur la surprise; on coupera le bout de la vis à fleur du dessous de la plaque de la surprise: on chassera à force, par le dessous du limaçon, une cheville qui faillira en dessus de l'épaisseur de la plaque de la surprise : on fera entrer le trou de la surprise fait en vfur cette cheville; on appliquera le petit canon qui recouvre la furprise pour la retenir : alors on placera le limaçon sur son quarré, & on sera détendre l'étoile; à cet instant on marquera sur le bord de la plaque le bout k du doigt, par un petit trait de lime: on prendra le compas; & avec l'ouverture i k, on tracera le devant h s de la surprise, que l'on reculera de ¼ de ligne de plus que le trait de lime. On auroit pu se regler, pour tracer le devant de la surprise, fur celui du limaçon des quarts; mais si, en plaçant la vis c, on eut un peu trop fait reculer le devant h s, on corrigeroit l'erreur par cette précaution; cela fait, on marquera tout au tour le dessous de la plaque de la surprise, le contour du limaçon, avec une pointe aigue comme celle d'une aiguille, & on limera la surprise selon la figure h c s, en ménageant le devant, qui doit être limé bien juste, selon le traît de compas h s; on fera l'ouverture v pour le jeu de la surprise; on observera, pour cela, que lorsque la dent de l'étoile retombe sur le derriere de la vis, elle doit faire avancer la surprise, indépendamment du limaçon qui doit être supposé fixé; ainsi le côté v du trou ne doit pas être aggrandi; mais l'ouverture doit être faite au contraire de v en 1 de la quantité requise, pour que la dent cesse d'agir sur le derriere de la vis, & que le sautoir ait repris son repos:

1123. Pour achever tout ce qui concerne les effets de la cadrature, il faudra remonter tout le rouage de répétition, les bascules, les verges de marteau: on mettra des goupilles à la cage, & de l'huile aux pivots: on mettra

en cage la roue de renvoi & le limaçon, la poulie & la piece des quarts avec le doigt & les ressorts: en cet état, on déterminera la position des chevilles attachées à la poulie, pour qu'elles arrêtent alternativement le rouage: 1°, Immédiatement après que l'heure est frappée, ce qui doit arriver lorsque le bras k de la piece des quarts pose sur le bord h du limaçon: 2°, aussi-tôt après que le premier quart est frappé, ce qui doit arriver lorsque la piece des quarts pose sur le degré du limaçon qui est marqué par 1, & ainsi de suite, jusqu'au troisieme quart.

I 1 2 4. Pour trouver la position de ces chevilles, il y a deux choses à considérer: 1°, la distance où elles doivent être du centre de la poulie, pour ne pas arcbouter contre le bout q du doigt, à mesure que la poulie avance: & la seconde, ce sont leurs positions plus ou moins avancées sur les cercles sur lesquels on conçoit que ces chevilles doivent être placées, pour arrêter la poulie immédiatement après que les marteaux, ou ce qui revient au même, les tiges qui les représentent ont frappé l'heure, ou bien l'un

ou l'autre des quarts.

placera sous la roue de renvoi S (fig. 3), une carte pliée, asin de la faire tourner à frottement, & pour que le limaçon des quarts s'arrête au point que l'on veut; on sera tourner ce limaçon jusqu'à ce que son bord h se trouve situé sous le bras k de la piece des quarts: alors on marquera sur la poulie, en dehors du bout q du doigt, un petit trait; on sera avancer le limaçon des quarts jusqu'à ce que le premier degré 1 soit sous le bras k; on marquera sur la poulie un quart de ligne en dehors du derriere du bout q du doigt, un autre petit trait; on en sera autant pour le second degré & pour le troisseme: on mettra la poulie sur un arbre lisse, on la mettra sur le tour, pour faire passer par ces marques saites à la poulie, des petits traits de burin qui formeront des cercles, sur lesquels les chevilles devront être posées.

1126. Pour trouver l'endroit de la circonférence de

ces cercles, où il faut placer les chevilles, on commencera par la premiere, qui est celle qui doit arrêter après que l'heure est frappée; on avancera, pour cela, le limaçon des quarts, pour amener le bord h fous le bras k: on fera frapper les heures jusqu'à la derniere qui précede les quarts: on prendra une pointe ronde comme le bout d'un alaifoir, qui auroit ; de ligne de groffeur; on posera cette pointe fur le premier cercle, & on l'avancera fur le dehors du doigt jusqu'à ce que la pointe q appuye contre le pignon; on appuiera la pointe, afin de marquer un petit point en cet endroit: on fera rétrograder la poulie, pour qu'elle fasse remettre en prise la bascule des heures avec la roue de chevilles; on fera avancer la poulie en même-temps qu'on tiendra la pointe sur le point marqué, & jusqu'à ce que la derniere heure ait frappé: si la pointe arrête immédiatement la poulie, & par conséquent le rouage, c'est une preuve qu'elle est bien marquée; finon, on la reculeroit en supposant que la bascule n'ait pas encore échappé de desfus la derniere cheville des heures, ou si la poulie continuoit encore à tourner un peu après que la derniere heure est frappée, il faudroit avancer la pointe en conséquence, & on marquera fortement ce point.

le quart, on fera avancer le premier degré du limaçon sous le bras k de la piece des quarts: on placera la pointe sur le second cercle, & on l'avancera, pour qu'en faisant tourner la poulie, cette pointe sasse appuyer le bout du doigt contre le pignon, immédiatement après que le quart a frappé, &

ainsi de suite pour les autres chevilles.

I 128. On percera, par les points marqués, des trous pour les chevilles, qui soient de même grosseur que la pointe dont on s'est servi pour les marquer, c'est-à-dire, de ; de ligne: on percera ces trous à travers l'épaisseur de la poulie, asin que si l'on venoit à casser une cheville dans son trou, on pût la retirer en la repoussant par-dessous: on chassera des chevilles d'acier, (ou des aiguilles revenues bleues) dans ces

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 383 trous, & on vérifiera si elles sont bien posées, en faisant tourner la poulie comme on a fait pour les marquer: si elles étoient un peu trop précises, ensorte que les bras des bascules n'échappassent pas des chevilles en même-temps que les chevilles de la poulie arrêtent le rouage; dans ce cas, on pourroit limer un peu le dehors du doigt, où la cheville trop juste appuie actuellement; & si le doigt étoit trop large en dedans, ensorte qu'il ne pût pas passer entre les chevilles 2, 3 ou 3, 4, on le limeroit en dedans, pour le

rendre assez étroit.

I I 29. Venons actuellement à la maniere dont il faut marquer le limaçon des heures. On commencera par mettre en place le rateau, & à le faire engrener convenablement avec le pignon, pour qu'après que les trois quarts ont frappé, le pignon amene le rateau, ensorte que l'engrenage se fasse avec les premieres dents du côté du bout b, & qu'en rétrogradant la poulie, pour que les douze chevilles des heures ayent renversé les bascules, le pignon avance le rateau, afin que l'engrenage se fasse sur les dernieres dents du rateau situées vers le bout R; en un mot, il faut que l'engrenement du rateau avec le pignon se fasse de maniere que la roue de cheville puisse faire une révolution qui commence par faire frapper les douze heures, & finisse après que les trois quarts sont frappés: on fera donc correspondre les dents du rateau en conséquence, en l'avançant ou reculant, selon qu'il en sera besoin: lorsqu'on aura trouvé ce point, on fera un repaire, en marquant avec un foret aigu un point sur une dent du pignon, & de même entre les deux dents du rateau, qui correspondent à celle du pignon.

mettra en place l'étoile, le tout-ou-rien & le sautoir avec leurs ressorts: on rétrogradera la poulie, & on accourcira le bras b jusqu'à ce qu'en appuyant sur le bord de la plaque qui doit sormer le limaçon des heures, la bascule des heures ne sasse qu'échapper de dessus la cheville des heures, qui précede celles des quarts, ensorte que si l'on sait tourner la

poulie en avant, elle fasse frapper un coup qui représentera une heure: or il faut, pour que l'opération ait été bien faite, que la pression du rateau sur le limaçon ait fait parcourir l'intervalle donné par l'ouverture y, & qui produit l'effet du tout-ou-rien: ainst, avant que de raccourcir le bras b, & pour le faire sans tâtonner, au lieu de faire appuyer le reffort d y du tout-ou-rien par-dessus, on le fera presser en dessous de la cheville; on le pliera, pour cet effet, un peu du côté contraire, enforte que cela écartera le toutou-rien de la cheville o, comme le feroit la pression du rateau; & même pour le retenir plus surement écarté, il est à propos de fixer sur la platine, une forte cheville sur le bord superieur du tout-ou-rien, & qui retienne celui-ci écarté de o pendant sout le temps qu'on marquera le limaçon; cela fait, on fera rétrograder la poulie, & on fera fléchir un peu le bout du bras b du rateau, pour qu'il passe pardesfous le limaçon des heures, & on fera rétrograder la poulie, jusqu'à ce que la bascule des heures n'ait fait qu'échapper de la cheville des heures, qui précede celles des quarts, & s'y soit engagée, pour faire frapper un coup pour une heure; dans le moment on marquera, par le bord du limaçon, un petit trait sur le bras b; ce trait marquera l'endroit où il faut le couper pour faire répéter une heure; on accourcira donc le bras du rateau jusqu'à ce trait: on remettra le rateau à sa place & à son repaire; on rétrogradera la poulie, afin de voir si l'on a bien opéré; on le raccourcira, si on ne l'a pas assez limé; & s'il l'est trop, on l'alongera.

I I 3 I. Cela étant ainsi préparé, on marquera le limaçon des heures de la maniere suivante : on fera rétrograder la poulie, & on élevera le bout du rateau, afin de le faire passer par-dessus la plaque du limaçon; dès que le bout commencera à anticiper un peu sur le limaçon, on sera avancer doucement le rateau, afin de saisir l'instant où la bascule des heures échappe de dessus la seconde cheville; dans ce moment on arrête la poulie, & avec une lime

angulaire

angulaire & milice, on marquera sur la plaque du limaçon, un petit trait, en se réglant bien juste sur le bout b du rateau; ce trait désignera l'ensoncement du second degré, & formera la deuxieme heure.

- II32. REMARQUE. Pendant qu'avec une main on trace ce trait, de l'autre on assujettit la poulie à rester immobile asin de marquer le trait bien juste, ce qui est très-essentiel: mais comme pendant cette opération, rien n'empêche l'étoile de tourner, ce qui est un obstacle pour tracer le trait. puisque la lime angulaire entraîne le limaçon; il est à propos, pour prévenir cette difficulté, de percer un trou pour une, cheville, en dessous de M du valet, ensorte que celui-ci ne puisse pas s'écarter de l'étoile, & alors le limaçon restera immobile. Nous insistons sur toutes ces attentions, car elles ménagent beaucoup le temps; puisque, par elles, on fait l'ouvrage à coup sûr, & sans être obligé de recommencer. Pour en juger, il ne faut qu'observer, par rapport à l'opération actuelle, qu'elle deviendroit très-longue, si, après avoir taillé le limaçon, on avoit enfoncé un des degrés plus qu'il ne faut: car on seroit forcé d'alonger le bras du rateau & de renfoncer tous les autres degrés en raison de l'alongement du bras: on préviendra ces doubles opérations par les regles que nous prescrivons.
- I I 3 3. Pour revenir à notre limaçon, on fera ensuite avancer le rateau par la poulie; & aussi-tôt que la bascule aura échappé de dessus la troisieme cheville, on marquera un trait par le bout du rateau; ce trait désigne l'ensoncement pour la troisieme heure: on marquera ainsi de suite tous les ensoncements des degrés qui doivent former le limaçon, jusqu'à ce que les douze chevilles aient alternativement renversé la bascule des heures, pour la mettre en prise avec les chevilles.
- II 34. Quand cela fera fait, on ôtera la cheville qui arrête le valet; on prendra le compas ayant sa tête à champignon ( & la pointe angulaire propre à couper, en faisant un trait sin ) que l'on posera sur la pointe de la broche a I. Partie.

du rateau; on donnera au compas l'ouverture b n du dehors du bout du rateau, & 1/2 de ligne de plus; on appuiera la main sur le valet, pour empêcher l'étoile de tourner, & on tracera un trait de compas sur la plaque du limaçon, qui commencera le plus près qu'il sera possible du centre; & en allant à la circonférence, on sera avancer l'étoile d'une dent, & on fera un trait de compas de la même maniere; & ainsi de suite, jusqu'à ce que l'étoile ait fait un tour, & que la plaque du limaçon soit divisée en douze parties, ( nombre des dents de l'étoile, & des heures que le limaçon

doit contenir ).

1135. REMARQUE. Les traits marqués pour les enfoncements des degrés, se trouveront sur le bord d'un des traits de compas, qui va du centre à la circonférence; on pourra le prendre pour en former le devant L du limaçon: or, pour juger si, lorsque le limaçon est prêt à passer des douze heures à la premiere, par le mouvement du limaçon des quarts & de l'horloge; pour juger, dis-je, si dans cette position on venoit à tirer le cordon, le devant L du limaçon n'empêcheroit pas le bras du rateau de descendre au fond du limaçon; on fera parvenir l'étoile dans cette position, ( c'est-à-dire, la pointe de la dent sur l'angle du fautoir) & on verra si la partie n du bras n'anticipe pas sur le trait qui désigne le devant L; si cela étoit, ce seroit une marque que le bout b n du rateau est trop large; & dans ce cas; il faudroit l'étrécir en dehors devers b, de toute la quantité dont la partie n anticiperoit sur le devant L du limaçon; ensuite il faudroit tracer de nouveaux traits de compas sur le limaçon, en se réglant pour cela sur le bout entaillé b: mais on peut prévenir de retracer à deux fois ces traits, qui vont du centre à la circonférence, en étrécissant le bras b, lorsqu'il est mis de longueur, & avant de marquer les enfoncements: or, pour le mettre de largeur, on se servira de la méthode que nous venons d'indiquer.

1136. On démontera le tout-ou-rien, & on ôtera la plaque du limaçon de dessus l'étoile; & par les traits qui

marquent les degrés d'enfoncement du limaçon, on tracera

des portions de cercle concentriques à la plaque.

1137. Pour former ces portions de cercle, on fera attention que le limaçon tourne de L en F, & que par conséquent le bord L de la plaque représentant le degré d'une heure, le degré pour la deuxieme heure doit être vers deux, & ainsi de suite, en se rapprochant du centre jusqu'à l'enfoncement de la douzieme heure. On prendra donc un compas, dont une pointe posera sur le trou de la plaque, & l'autre aura pour ouverture, & très-exactement. la division du degré le plus prochain du bord; on tracera donc la portion de cercle 2, dont la longueur sera limitée par les traits de compas, qui représentent le chemin du rateau, & qui vont de la circonférence au centre : cette portion de cercle tracée, on changera l'ouverture du compas auquel on donnera celle qui est marquée par le second trait fait à la plaque; on marquera le degré 3 formé par une portion de cercle, & réglé par les divisions de la plaque: on transportera ainsi de suite les enfoncements des degrés du limacon, jusqu'à la douzieme heure.

II38. Le limaçon étant ainsi tracé, on le découpera selon ses traits, en se servant pour cela d'une petite scie étroite, & faite avec du ressort de montre; & pour le terminer selon les traits, on le sera à la lime, & avec beaucoup de précaution, en suivant très-exactement les ensoncements déterminés par les portions de cercle, & par les traits de division qui les bornent, & jusqu'à ce que l'on ait atteint les traits du compas: alors on adoucira avec une lime à arrondir, les degrés & leurs côtés; on attachera le limaçon sur l'étoile, & on la remettra en place avec le valet &

le tout-ou-rien: on mettra le rateau à son repaire.

de la même maniere que l'on a fait pour en tracer les enfoncements, c'est-à-dire, qu'on fera avancer le deuxieme degré du limaçon, pour l'amener devers le bras; on rétrogradera la poulie, & on verra si, en même-temps que le rateau est C c c ij

arrêté par le deuxieme degré du limaçon, la bascule échappe de la deuxieme cheville: si cela est, le pas est bien fait; on passera au troisieme; & on verisiera la même chose, & ainsi de suite, jusqu'au douzieme (je ne parle pas du premier pas 1, puisqu'il n'a pas changé, étant formé par le bord même du limaçon sur lequel on s'est réglé pour mettre le rateau de longueur (1130); ainsi il est tel qu'on l'a fait. S'il y avoit des pas qui ne susserant pas tout-à-fait assez ensoncés, on les marqueroit, on démonteroit le limaçon, & l'on traceroit

de nouveaux traits de compas pour les renfoncer.

I I 40. Quand on aura ainsi vérisié le limaçon par cette méthode, on ôtera la cheville qui écarte le tout-ou-rien; on remettra le ressort en action, & de maniere à produire son effet (1117), c'est-à-dire, de ramener le tout-ou-rien, après que la cheville o l'a écarté: alors on verra si, en rétrogradant la poulie, les chevilles de la roue ayant amené la cheville o de la bascule, pour mettre les bascules hors de prise des chevilles, aussi-tôt que le rateau presse le limaçon, & fait écarter le tout-ou-rien, cette cheville o se dégage du bout du tout-ou-rien: si elle y restoit, ce seroit une marque que le derriere de la levée m des heures (fig. 1) est arrêté sur une cheville, & que par conséquent le degré, sur lequel le rateau appuie, est trop enfoncé; & qu'après que la bascule a échappé de dessus la cheville correspondante au pas du limaçon, le rateau & la roue ont encore fait un petit chemin, ensorte que la cheville suivante est en action pour renverser de nouveau la levée: effet trèsdangereux, & qui est capable, quand il se trouve dans une répétition, de faire tout casser; car lorsqu'on a tiré, & que la piece ne répete pas, si l'on tire plus fort, & plus on tirera, moins la cheville de la bascule tendra à redescendre; & par conséquent la piece ne sonnera point. Le tout-ou-rien est très-utile; mais il est assez difficile de lui faire remplir ses effets: pour parer à ce défaut, il ne faut pas que la levée a (fig. 8) soit trop large: car dans ce cas, immédiatement après qu'elle a abandonné une cheville, elle pose

sur la suivante, au lieu que si elle est étroite, la roue peut encore un peu rétrograder sans que la cheville tende à renverser la bascule; ainsi les petites inégalités du limaçon n'influeront point sur l'effet du tout-ou-rien: on pourra donc, si la levée est trop large, en ôter du derriere; mais dans ce cas, on sera peut-être obligé de courber un peu la cheville o, parce qu'en rétrogradant la poulie, il pourroit fort bien arriver que l'action des chevilles de la grande roue sur le derriere de la bascule, ne sût pas capable d'amener la cheville o jusqu'à l'angle du tout-ou-rien; ensorte que cette bascule retomberoit sans s'être arrêtée sur le bout du tout-ou-rien: si, après avoir touché aux bascules, le toutou-rien ne faisoit pas son effet, & par les mêmes causes: alors il faudroit alonger le bras du rateau, afin de le faire convenir au pas du limaçon que l'on a trop enfoncé; & les autres qui étoient justes auparavant, il faudra les renfoncer les uns après les autres, & toujours exactement selon le trait du compas; parce qu'on voit que dans ce cas 3 l'enfoncement est égal dans toute la longueur du degré, & qu'à mesure que la cheville du limaçon des quarts fait avancer l'étoile, pour faire changer de degré au limaçon des heures, la piece répete toujours la même heure, quoique le rateau ne pose pas sur le même endroit du degré.

I 141. Il faut aussi avoir grande attention à conserver la longueur des degrés, & selon les regles que nous avons prescrites pour les tracer; car si on les tenoit plus courts, il arriveroit que, lorsque l'étoile est prête à changer d'heure, si on tiroit le cordon, le rateau viendroit appuyer sur le pas qui doit correspondre à l'heure suivante, ensorte que l'horloge répeteroit une heure de plus que celle qui

seroit marquée sur le cadran.

I 142. Quand on aura terminé le limaçon, il sera à propos de le croiser, comme on le voit dans la figure, asin de ne lui laisser que la matiere nécessaire, & encore pour le mettre d'équilibre, ensorte qu'il n'exige pas plus de force en un point de sa révolution qu'en un autre, pour être retenu par l'action du valet sur l'étoile.

I 143. Nous sommes parvenus à expliquer comment on doit saire produire les effets à la cadrature de la répétition: il nous reste maintenant à parler des ajustements des marteaux & du timbre, de l'ajustement du mouvement pour l'attacher dans sa boîte, de la plaque du cadran, de l'ajustement des aiguilles, &c; en un mot, de ce que les Artistes appellent l'Emboîtage du mouvement; ensuite nous finirons par la maniere d'exécuter l'échappement, & ce qui concerne le régulateur; & de rassembler toutes les parties de l'Horloge, pour leur donner le mouvement.

# V. De l'Emboîtage du Mouvement.

Horloge doit être placé dans une boîte à cartel; ainsi il est à propos d'expliquer la disposition que l'on doit donner aux parties de cette boîte, sur lesquelles on attache le mouvement.

I 145. Dans un petit cartel; on doit tenir le cadran le plus grand qu'il se peut, par la raison que la grandeur de l'ouverture de la boîte, pour y placer le mouvement, dépend de celle du cadran; & que pour plus de facilité d'exécution & de solidité, il faut que le mouvement

ait une certaine grandeur.

1146. La lunette qui porte le crystal pour recouvrir le cadran, & le garantir de la poussiere & des accidents, est un cercle de cuivre tourné, qui tient par le moyen d'une charniere à un autre cercle de cuivre, plus large & plus solide, & qui est aussi tourné: ce cercle, qu'on appelle la Batte, s'attache au cartel, au moyen de quatre fortes vis: c'est sur la batte que se sixe le mouvement de l'Horloge: l'ouverture de la batte doit être la même que celle de la lunette, & par conséquent, la même que celle du cadran.

1147. En dehors de l'ouverture de la batte, & sur le milieu de son épaisseur est faite une retraite, dans laquelle

doit se loger une plaque qui doit porter le mouvement de l'Horloge: la lunette doit être creusée en dessous de quelques lignes, asin qu'elle soit élevée au-dessus du cadran, pour laisser de la place pour les aiguilles: cette lunette porte un drageoir, dans lequel on sait entrer le crystal à sorce.

1148. Pour fixer le mouvement de l'Horloge dans une boîte à cartel, on attache une plaque de laiton sur la batte, (on l'appelle la fausse plaque), au moyen de quatre vis taraudées dans l'épaisseur de la retraite de la batte; & le mouvement tient à cette plaque, au moyen de quatre piliers (qu'on appelle faux-piliers) sixés à la plaque, & dont les pivots entrent dans les trous faits à la platine des piliers: les bouts de ces pivots sont saillants en dedans de la platine, à sleur de laquelle ils sont goupillés, ensorte que le mouvement devient par-là sixé très-solidement après la boîte.

I 149. La hauteur des faux-piliers de la plaque qui attache le mouvement, dépend de la profondeur de la boîte. de la hauteur du mouvement, de celle de la cadrature, & de l'élevation des roues de cadran; & c'est pour ces considérations que, lorsque l'on monte la cage, il est à propos de proportionner la hauteur des piliers à celle de la profondeur de la boîte, où ce mouvement doit être placé; il en est de même de la hauteur de la cadrature & des roues de cadran. Si donc on suppose que la profondeur de la boîte est de trois pouces  $\frac{1}{4}$ ; comme la cage du mouvement a 17 lignes de haut, en y comprenant l'épaisseur des platines : que la cadrature est élevée de six lignes; qu'il faut environ 6 lignes pour le jeu du pendule; que le timbre devra avoir environ douze lignes de hauteur, & enfin que la hauteur du pont de la roue de renvoi, est de cinq lignes; on trouve en tout quarante-six lignes, c'est-à-dire, quatre lignes de plus que la profondeur de la boîte: pour regagner ces quatre lignes, il faudra employer un timbre plus bas, & donner moins de hauteur entre le timbre & la cadrature pour le jeu du pendule: on ne pourra donc donner aux faux-piliers; que la hauteur du coq de la roue de renvoi; s'il étoit

nécessaire, on pourroit les tenir plus bas; car on pourroit percer la fausse - plaque , pour loger le bout du coq de renvoi dans fon épaisseur; mais il faut observer que cela ne pourroit se faire que dans le cas où l'on emploieroit un cadran convexe, comme sont ceux d'émail: car si l'on faisoit un cadran plat, le canon de la roue de cadran deviendroit très-court, ensorte qu'il seroit sujet à vaciller fur fon pont, & qu'il n'y auroit pas de canon pour ajuster l'aiguille des heures; mais comme rien n'oblige à tenir les piliers plus bas que le coq de renvoi, on leur donnera cinq lignes de hauteur; & nous supposons que l'on

mettra un cadran d'émail convexe.

I I 50. Pour faire la fausse-plaque, on prendra du laiton qui ait 4 de ligne d'épaisseur, & que l'on écrouira; ensuite on percera dans fon milieu un petit trou, pour y pofer la pointe du compas à couper; on coupera la plaque au compas, de la grandeur de la retraite pratiquée à la batte, pour y loger cette fausse-plaque; cette retraite doit être d'environ trois lignes plus grande que l'ouverture de la batte autour de laquelle elle regne; & comme on a fait les platines du mouvement de la même grandeur que cette ouverture de la batte (712), il suit de-là, que la fausseplaque sera plus grande de six lignes que les platines; ainsi elle aura quatre pouces & demi, ou environ; c'est par cet excédent de la plaque, qu'elle est retenue sur le bord de la batte, par quatre vis: on fera entrer bien juste la fausseplaque dans la retraite de la batte; on percera les trous pour les vis à égale distance l'un de l'autre, & on les placera de sorte que les deux qui sont au haut, soient également éloignés du point qui représente le midi, ou le milieu du haut de la boîte, afin de réserver cette place pour l'avance & le retard ( 120 ); on percera les vis le plus près du bord de la plaque qu'il se pourra, afin que les têtes des vis soient cachées & recouvertes par la lunette; on sera ces vis, dont la grosseur pourra être de 3 de ligne, & la tête petite (comme de 1 de ligne), afin de ne pas anticiper sur

la place du cadran, & être moins exposées à être vues; on leur donnera plus de hauteur, pour que le tourne-vis ait de la prise; car les têtes de vis, lorsqu'elles sont minces, ne valent rien.

- II SI. La plaque étant attachée sur la batte, & celle-ci sur le cartel, on prendra une regle bien droite, que l'on sera passer par le milieu du trou de la fausse-plaque, & de sorte qu'elle partage le cartel, asin de tracer sur la fausse-plaque la ligne d'aplomb par laquelle le midi & les six heures du cadran doivent passer. Cette ligne étant tracée sort juste, avec une pointe sine, on ôtera la fausse-plaque de dessus la batte.
- au haut de la ligne, afin de désigner l'endroit où doit être placé le midi sur le cadran, & pour reconnoître le dehors de la fausse-plaque; & comme il est nécessaire que cette même ligne d'aplomb soit marquée en dedans de la fausse-plaque, & bien juste; on sera à chaque extrémité de la ligne, à travers l'épaisseur de la plaque, un trait de lime angulaire, qui marquera les points du dedans par lesquels on doit tirer la ligne.
- II 53. Pour faire les faux-piliers, on prendra un bout de fil de laiton qui ait environ trois lignes \frac{1}{2} de groffeur, & assez long pour y former les quatre piliers avec leurs pivots, c'est-à-dire, d'environ trois pouces  $\frac{1}{2}$ ; on l'écrouira, on le tournera rond, & on formera les pivots auxquels on donnera deux lignes de diametre: chaque pilier aura deux pivots d'inégale longueur; l'un propre à être rivé sur la fausseplaque, & l'autre assez long pour traverser la platine des piliers, & être saillant d'une ligne, afin d'être percé d'un trou à travers, pour mettre une goupille; c'est ce pivot qui doit être un peu en pointe, & arrondi par le bout: on donnera la même hauteur (cinq lignes) à ces piliers, au moyen du maître-danse: quand on les aura tournés, on les adoucira avec une lime carrelette, & les longs pivots avec une lime à arrondir; & pour achever de les adoucir, I. Partie. D dd

on prendra du bois blanc, & de la ponce broyée avec de l'huile; on les coupera ensuite avec le burin pour les séparer, ensorte qu'ils seront prêts à river sur la fausse-plaque.

1154. Lorsqu'on aura fait les piliers, on percera les trous de leurs pivots dans la platine des piliers: on observera que pour avoir la facilité d'ôter & de mettre les goupilles qui fixent la platine avec les faux-piliers, il faut les placer près du bord de la platine; d'ailleurs, par cette disposition ils foutiendront plus folidement le mouvement, parce qu'ils seront plus éloignés entr'eux. Pour trouver la place où l'on doit percer les trous des faux-piliers, il fera à propos de remonter toutes les pieces qui se placent dans la cage ; près des bords, afin de ne pas les placer de façon à nuire à ces pieces, ni de maniere qu'on ne puille pas mettre les goupilles, lorsque tout le mouvement sera rassemblé, & qu'on l'attachera sur la fausse-plaque. On percera donc ces trous en S, K, I, Q (fig. 1); & pour placer la goupille du pivot qui passe en I, on sera obligé de faire une rainure fur le bord de la platine, afin de faire passer cette goupille fous le reffort de marteau P: pour percer ces, trous, on se servira d'un foret un peu plus petit que les pivots des faux-piliers.

piliers (fig. 3), toutes les pieces qui y sont attachées; on tirera une ligne qui passera par le centre de la roue de longue tige, & par le milieu du trou du barrillet, & qui, par conséquent, passera par le milieu des trous des roues de champ & d'échappement (718); on marquera sur le bord supérieur V de la platine, & à travers son épaisseur, un petit trait qui corresponde parsaitement avec l'extrémité de la ligne que l'on a tracée; ce trait & le haut de la ligne représentement le point de la platine qui doit être placé dans la ligne

d'aplomb ou de midi de la fausse-plaque.

1 1 5 6. Cela étant ainsi préparé, on aggrandira le trou du centre de la fausse-plaque, pour qu'il soit juste de la même grosseur que celui du pivot de longue tige de la platine des piliers;

on appliquera le dedans de la fausse-plaque contre le dehors de la platine des piliers; & pour les centrer parfaitement, on fera entrer un arbre lisse dans leurs trous du centre; on fera correspondre le trait fait sur l'épaisseur de la platine. avec le haut de la ligne d'aplomb de la fausse-plaque; alors on prendra des tenailles à vis, pour fixer ensemble la fausseplaque & la platine; & en cet état, on percera à la fausseplaque les trous des faux-piliers, que l'on avoit d'abord percés à la platine des piliers; on se servira du même soret; & pour que les trous coincident parfaitement, on passera un équarrissoir dans les trous de la plaque & de la platine, tandis qu'elles sont assemblées par les tenailles à vis; on démontera la fausse-plaque, & on ajustera les faux-piliers dessus, en aggrandissant pour cela les trous, jusqu'à ce que les courts pivots qui doivent s'y river y puissent entrer; après quoi, on aggrandira de même les trous de la platine des piliers, & en observant de faire correspondre chaque faux-pilier avec le trou sur lequel il est ajusté à la fausse-plaque; & pour ne pas s'y tromper, on pourra faire des repaires de la maniere que nous l'avons expliqué pour la cage du mouvement (746), afin de ne pas aggrandir un trou pour l'autre; car cela donneroit de l'embarras, si les pivots n'étoient pas parfaitement de la même grosseur.

des piliers, on en fera de même à ceux de la fausse-plaque; on mettra ces trous en chansrein du côté du dehors de la

plaque, qui est celui où ils doivent être rivés.

II 58. Pour river les faux-piliers, on les mettra en leur place sur la fausse-plaque, & on appliquera la platine des piliers sur les faux-piliers, ce qui formera une cage; on prendra la même virole dont on s'est servi pour river les piliers du mouvement, & on la posera sur un tas; on fera entrer le bout du pivot du faux-pilier, dans le trou de la virole, qui posera contre le dedans de la platine des piliers; de cette maniere, on rivera les saux-piliers les uns après les autres, en tenant cette cage sortement, & en y D d d ij

apportant les mêmes précautions indiquées pour la cage du mouvement (748); & pour que la rivure soit plus solide, il ne sera pas nécessaire de l'affleurer à la platine, on la laissera au contraire un peu saillante, après qu'elle aura été rebattue au marteau; parce que le cadran étant

convexe, est fort éloigné d'y pouvoir toucher.

I I 5 9. Avant de séparer la fausse-plaque de la platine des piliers, il faudra marquer sur la fausse-plaque, l'endroit du trou de l'arbre de barrillet, & ensuite il faudra percer les trous de goupilles à travers les bouts faillants des pivots; on prendra pour cela un foret bien en pointe, qui ait un tiers de ligne de groffeur; on le fera bien affleurer avec la platine, afin que la goupille puisse serrer la platine contre la portée du pivot. Quant à la direction qu'il faut donner au foret, en perçant les trous de goupilles, elle n'est pas aussi arbitraire qu'on pourroit se l'imaginer : car il faut avoir en vue 1°, de laisser de la prise pour les pinces dont on se fert pour ôter les goupilles, & de ne faire passer les bouts des goupilles fous aucune piece qui puisse empêcher de les ôter; 20, de diriger les trous des goupilles, de forte que quand même elles ne seroient pas bien chassées, elles ne pussent fortir de leur place par leur seule pesanteur, mais qu'au contraire elles puissent encore contenir le mouvement : ainsi il faut que les trous des goupilles supérieures S, Q soient dirigés en en-bas, & les trous K, I en travers, & à peu-près comme on le voit par les lignes ponctuées I, K, S, Q, (fig. 1) qui représentent la direction de ces goupilles. Puisque nous sommes sur cette matiere, nous croyons devoir avertir qu'il est très-essentiel que les goupilles des faux-piliers & les piliers d'une Horloge, qui doit être transportée, soient bien faits & chassés à force; car j'ai vu périr plusieurs mouvements, par le cahotage d'un long transport qui ayant fait sortir les goupilles de leur place, il n'y avoit pas une piece de la machine qui ne fût tellement fracassée, qu'il fallut refaire d'autres mouvements.

1169. Quand on aura ôté la fausse-plaque de dessus

la platine des piliers, on percera le trou marqué à la plaque pour le remontoir; & pour l'aggrandir convenablement, on mettra l'arbre de barrillet en cage, afin de tirer le trou de la plaque de côté ou d'autre, jusqu'à ce que l'arbre passe bien dans le milieu de ce trou: comme il faut que la cles passe dans ce trou, il faudra l'aggrandir d'une ligne ; de plus (ou environ) que ne l'est le trou de la platine, afin qu'il reste assez de matiere sur les angles du quarré fait à la cles.

- & on aggrandira le trou du centre de la fausse-plaque, pour y saire entrer le canon de cette roue; on l'aggrandira même de près d'une ligne plus que la grosseur du canon, par la raison que l'aiguille des heures doit être portée par un canon qui doit rouler (à frottement) sur celui de la roue de cadran; on aura soin que le trou soit parsaitement concentrique à la roue de cadran.
- approche tout près des vis; ce trait marquera la grandeur du cadran; on le tiendra le plus grand qu'il se pourra, asin que le rebord de l'émail soit caché & recouvert par la lunette: car ce rebord est ordinairement noir ou verd; & pour plus de propreté, on ne doit voir que le blanc du bord du cadran.
- au moyen de trois pieds ou tenons qu'ils portent: on percera donc à la fausse-plaque, à un pouce de distance du bord, trois trous également éloignés l'un de l'autre; on leur donnera une ligne de diametre.

#### VI. Opérations requises pour exécuter un Cadran d'émail.

I 164. Quoique la maniere d'opérer pour faire un cadran d'émail, concerne plus particuliérement l'art de l'Emailleur que celui de l'Horloger, nous ne laisserons pas d'en décrire les principales opérations, pour en donner une notion à

ceux qui desireront essayer d'en faire usage, pour faire euxmêmes tout ce qui concerne le mouvement de l'Horloge; mais il est bon de les prévenir que tout ce que nous dirons là-dessus, sera très-abrégé, car cette matiere seule exigeroit un ouvrage particulier, & plusieurs Planches.

#### 19. Faire la Plaque du Cadran.

1165. Pour faire les cadrans d'émail, on prend une plaque de cuivre rouge fort mince, à laquelle on donne la courbure que doit avoir le cadran: on a, pour cela, un morceau de bois creufé au tour, de la courbure approchante du cadran; avec un marteau à tête, & un peu arrondie, on fait aisément prendre la courbure à la plaque; on l'applique fur la fausse-plaque, & on marque les trous des tenons percés à la fausse-plaque: pour faire ces tenons, on prend du fil de cuivre rouge tiré, qui soit de la grosseur des trous de la fausse-plaque; on leve une petite portée aux bouts de ces tenons, qui serve d'assiette pour les river sur la plaque du cadran: on perce les trous de la plaque, de la grosseur des pivots des tenons; ces pivots ne doivent être qu'un peu plus petits que les tenons, afin d'être folides; quand on a rivé ces tenons, on les foude; on prend, pour cela, de la foudure faite avec du cuivre rouge & du laiton, dont le mêlange est à peu-près pareil à celui de nos pieces de six liards; ou, pour le mieux, on se servira de petit sil de laiton tiré; on employe du borax, ainsi que cela se pratique toutes les fois que l'on soude.

pour les faire entrer dans les trous de la fausse-plaque; on marque le trou du remontoir fait à la fausse-plaque; on aggrandit le trou du centre, & de maniere qu'il coïncide avec celui de la fausse-plaque: pour cet effet, tandis que la plaque du cadran est posée sur la fausse-plaque, on rejette, avec une lime à feuille de sauge, le trou de la plaque, jusqu'à ce qu'on voye que ce trou est concentrique avec

celui de la fausse-plaque; mais on fait cette opération avant qu'il soit aggrandi, parce qu'il est nécessaire, pour l'amener à la grandeur du trou de la fausse-plaque, de se servir d'un alaisoir que l'on fait entrer par-dessous, & qui, en aggrandissant le trou de la plaque, forme par-dessus un petit rebord qui sert à arrêter l'émail, asin d'avoir un trou plus net; on aggrandira, de cette maniere, le trou de la plaque, jusqu'à ce que l'alaisoir porte dans le trou de la fausse-plaque: ainsi, en tenant l'alaisoir bien perpendiculaire au plan de la fausse-plaque, le trou du cadran coïncidera parsaitement

avec celui de la fausse-plaque.

I I 67. Pour faire le trou de quarré de remontoir à la plaque, on aura les mêmes attentions: ainsi on le mettra d'abord droit avec celui de la plaque; & quand il le sera (le trou étant plus petit qu'il ne faut), on prendra un alaisoir que l'on sera entrer par-dessous, & qui, en mêmetemps qu'il aggrandira le trou de la plaque, formera audessus un petit rebord, pour contenir l'émail; mais on observera qu'en formant ce trou, & en l'amenant à la grandeur de celui de remontoir fait à la fausse-plaque, que s'il n'étoit pas bien droit au-dessus de celui de la fausse-plaque, lorsque l'alaisoir touchera au trou de remontoir, les tenons sléchiroient & céderoient à l'effort de l'alaisoir contre le trou de la plaque; & que, par conséquent, le trou du centre de la plaque se déjetteroit, & ne seroit plus concentrique à la fausse-plaque: c'est pour prévenir cet inconvénient, qu'il faudra faire entrer à force dans le trou du centre, ou un fecond alaisoir, ou un arbre lisse, qui servira à retenir le trou à sa place, en tenant cet alaisoir ou arbre lisse toujours droit; mais pour arrêter la plaque plus fixement, on pincera ensemble les bords de la plaque & de la fausse-plaque, avec deux tenailles à vis mises, l'une d'un côté, & l'autre de l'autre:

1168. Pour donner la grandeur requise à la plaque du cadran, & la rendre bien ronde, on prendra avec le compas, ayant sa pointe à champignon, la grandeur du trait sait sur

la fausse-plaque, pour le bord du cadran; & avec la même ouverture de compas, on marquera ce trait sur la plaque; on coupera l'excédent avec des ciseaux.

#### 20, De l'Email. Maniere de le préparer pour l'employer.

1 1 69. L'émail que l'on emploie pour nos cadrans, est une préparation comme du verre, auquel on a ôté sa transparence, & que l'on a rendu blanc: pour émailler un cadran, on réduit l'émail en grains de sable; & en y ajoutant de l'eau, on en forme une pâte, que l'on étend également sur toute la surface de la plaque de cuivre rouge, & qui, mise dans un sourneau de reverbere, se met en susion, & devient unie; c'est sur cette surface que l'on peint les heures avec un émail noir qui se met aussi en fusion par le seu.

ou tout au moins le meilleur, se tire de Venise; & il se vend à Paris, chez les Marchands d'outils d'Horlogerie. Il y a deux sortes d'émail; le dur & le tendre : on distingue l'émail tendre du dur, en ce que le premier est transparent; & que l'autre est opaque; & qu'étant cassé, il offre des pores plus unis; celui-ci est préférable & prend un trèsbeau poli; mais il faut un seu plus violent pour le mettre

en fusion.

1171. L'émail se vend en pain. Pour l'employer, on brise ces pains en petits morceaux, & on les pile dans un mortier d'acier trempé, jusqu'à ce qu'on les ait réduits en grains bien sins & à peu-près d'égale grosseur. Pour empêcher que les éclats de l'émail ne sortent hors du mortier, on en recouvrira l'ouverture avec un linge propre; & on jettera dans le mortier un peu d'eau de sontaine sort claire; on réduira ainsi l'émail, jusqu'à ce qu'on le sente sous le doigt comme du sable sin, car il ne saut pas le réduire en poudre.

dans un vase de verre, dans lequel on verse de l'eau de sontaine très-claire; on remue l'émail, ensorte que cela fasse

une eau blanche; on le laisse ensuite déposer; puis on ôte l'eau en inclinant doucement le vase; cette eau emporte les saletés qui se sont introduites dans l'émail en le broyant; on lave ainsi à plusieurs sois l'émail, & jusqu'à ce que l'eau reste claire: on conserve les parties qui restent dans l'eau dont on lave l'émail, pour employer au contrémail, c'est-àdire, en dessous de la piece qu'on veut émailler.

I 173. Quand on a bien lavé l'émail, on le laisse dans un vase de verre, & on jette dessus de l'eau sorte en quantité suffisante, pour qu'elle surnage l'émail de quelques doigts; on laisse pendant douze heures l'émail dans l'eau sorte; on appelle cette opération dérocher; elle sert à nétoyer l'émail des parties métalliques du mortier qui se sont introduites dans

l'émail en le broyant.

I 174. Lorsqu'on a retiré l'émail d'avec l'eau forte, on le lave de nouveau avec de l'eau commune, & à plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau forte mêlée avec l'émail, & que l'eau soit bien claire; alors on laisse cette eau surnager l'émail, pour le conserver propre; d'ailleurs, pour étendre l'émail sur la plaque, il doit être pris du vase dans lequel l'émail est encore dans l'eau.

# 3°. Préparation de la Plaque du cadran, avant de la charger d'émail.

dérocher cette plaque: pour cet esset, il faut la laisser dans l'eau seconde, (mélange d'eau forte & d'eau commune) jusqu'à ce que le cuivre soit découvert, & vienne également propre dans toute sa surface; alors on prendra une gratte-brosse; (sorte d'outil fait avec un faisceau de sil de laiton) & tenant la plaque dans de l'eau commune, on gratte-brossera la plaque pour ôter la croute du cuivre: cette opération de la gratte-brosse & du dérocher, dispose les pores du cuivre à recevoir l'émail, ensorte que celui-ci s'y fixe par la susson.

I 176. REMARQUE, On n'émaille pas seulement le côté. L. Partie. E e e

# 402 Essai SUR L'HORLOGERIE.

du cadran où les heures doivent être peintes, mais on émaille aussi le dessous ou côté concave; afin que l'émail du dessus étant fondu, son action sur la plaque n'en puisse changer la courbure & le voiler; on appelle cela contrémailler: le contrémail sert donc à balancer l'effet de l'action du seu sur l'émail du dessus du cadran; pour cet effet, on met l'une & l'autre couche de suite, & on les sait sondre en même-temps.

1177. On place d'abord le contrémail; on ne prend pas pour cela l'émail pur, mais au contraire celui qu'on a tiré des lavures. Pour placer le contrémail, on fait entrer le trou du centre de la plaque sur l'alézoir, en tournant le côté concave en dessus; & avec une Spatule ou lame d'acier mince & arrondie par le bout, on prend le contrémail qui est actuellement déposé au fond d'un vase, après avoir ôté toute l'eau qui surnageoit, & on l'étend sur toute la surface concave de la plaque que l'on recouvre également, en ne mettant que l'épaisseur convenable pour cacher le cuivre; il est très-essentiel que la couche soit d'égale épaisseur. Pour ôter une partie de l'eau contenue dans l'émail, on prendra un linge sec & propre, que l'on posera sur l'émail, près du trou; il attirera ou pompera l'eau; mais il ne faut pas trop fécher l'émail; parce que pour placer l'émail du dessus, il faut retourner la plaque, & que le contrémail pourroit tomber en chargeant ce côté.

l'alézoir sur le trou du milieu; on prendra de l'émail pur, & on chargera le dessus du cadran, d'une couche bien égale, ayant attention que les bords soient bien recouverts, & les bords des trous entourés d'émail, asin que l'action du seu ne les brûle pas: on pompe l'eau contenue dans l'émail, en appuyant sur le bord avec un linge; & pour que toutes les parties de l'émail s'arrangent & se resserrent, ensorte qu'elles occupent le moindre volume, on frappe légérement l'alézoir qui supporte le cadran; ce qui ébranle & arrange toutes les parties de l'émail, & sait sortir l'eau que l'on pompe une seconde sois: on applanit de nouveau

l'émail avec la spatule, ce que les Emailleurs appellent battre l'émail; c'est de cet arrangement des parties de l'émail & de l'eau qu'on en fait sortir, que dépend le poli ou glacé du cadran; parce que l'émail en se fondant, ne trouvant point de cavité, conserve sa surface unie.

1179. Il est nécessaire, par une suite du même raisonnement, de faire sécher le cadran avant de l'exposer au grand seu qui doit sondre l'émail; parce que la grande chaleur seroit bouillonner l'eau, ce qui dérangeroit l'émail,

& rendroit sa surface raboteuse.

1 1 80. Pour sécher le cadran, on le placera sur une tôle assez large, que l'on posera sur de la cendre chaude, qui sera dessécher l'eau insensiblement; pendant ce tems, on prépare le seu pour sondre l'émail, c'est-à-dire, pour passer le cadran au seu.

#### 4°. Du Fourneau.

· IISI. Le Fourneau dans lequel les Emailleurs de cadrans passent au seu est pratiqué dans une cheminée, & élevé à hauteur d'appui, pour avoir la facilité d'arranger & de voir leurs pieces: ce fourneau est de forme quarrée. & construit de briques; on réserve au haut sur le fond une petite ouverture, pour le passage de la sumée : lorsque le fourneau doit servir à passer de grandes pieces au seu, comme des cadrans d'un pied, il doit avoir près de 3 pieds en quarré, afin de contenir assez de charbon pour produire un feu capable de mettre l'émail en fusion : l'ouverture du fourneau est fermée par en haut, par une grande piece plate de terre de creuset, qui garantit la vue de l'ardeur du charbon: on en met de pareilles aux côtés, afin de ne laisser qu'une ouverture assez grande pour laisser l'entrée libre à la piece qu'on doit passer au feu, ce qui concentre la chaleur en dedans du fourneau; ainsi le devant du fourneau est formé par des pieces de rapport.

petites, on garnit le dedans du fourneau de plaques de terre

Eeeij

de creuset; & on forme un plus petit fourneau, asin de n'être pas obligé à allumer un aussi grand feu que pour une grande piece.

#### 5°. De l'arrangement du Charbon & de la Mouffle.

I 183. Pour que la piece que l'on veut passer au seu soit plus facilement mise en susion, il faut absolument qu'elle soit placée au centre d'un soyer, où toute la chaleur du seu qui doit l'entourer aille se réunir, car il saut qu'elle soit échaussée de tous les côtés; c'est pour parvenir à ce but, que l'on sorme dans le sourneau une petite chambre de la grandeur seulement requise, pour pouvoir y placer commodément la piece que l'on veut passer au seu, & que cette chambre est entourée de charbon de tous les côtés, à l'exception seulement de l'ouverture pour le passage de la piece.

piece de terre de creuset pliée en ceintre, & formant une voûte; on appelle cette piece ceintrée une mouffle: on a des mouffles de différentes grandeurs, selon celles des pieces

que l'on doit passer au feu.

on commence d'abord par former le sol ou âtre avec plusieurs lits de bâtons de charbon fait de bois de hêtre: l'âtre doit être fait avec trois rangées ou lits de charbons: l'âtre étant sait, on posera la mousse dessur des dessur le derriere ou fond de la mousse avec du charbon mis en travers, pour boucher ce côté du ceintre: le charbon doit être arrangé avec beaucoup d'art, asin qu'à mesure qu'il se consume, il ne fasse pas déranger la chambre formée par la mousse; on garnira de même les côtés & le dessus de la mousse; on garnira de même les côtés & le dessus de la mousse; avec des bâtons de charbon de hêtre bien arrangés, & on remplira ainsi de charbon tout le vuide du sourneau, qui doit être tel que le charbon qui entoure la mousse, forme une épaisseur de trois à quatre pouces au moins; alors on mettra

de feu au charbon, on fermera le devant du fourneau avec des planches de terre, dont nous avons parlé, & on laissera le charbon s'allumer tout seul, & par la seule action de l'air, à travers les fentes des pieces de terre du devant du fourneau, & de l'ouverture même pratiquée au fourneau pour le passage

des pieces qu'on doit passer au seu.

I 186. Lorsque le charbon est bien allumé, & que le feu a acquis sa plus grande action, c'est l'instant de passer le cadran au seu: on en juge & par la vivacité du seu & par la couleur de la mousse, qui doit être d'un rouge blanc: alors on prend un grand sousset, & on sousse vivement vers l'intérieur de la chambre, pour en faire sortir les cendres ou autres parties qui pourroient s'en détacher & tomber sur l'émail; & on sousse le charbon pour l'animer encore.

I 187. Pour passer le cadran au seu, on le pose sur une virole de ser, dont le bord est bien droit; cette virole est soudée à chaud, c'est-à-dire, par le ser même mis en susion; & pour que, lorsque le contrémail se sond, il ne s'attache pas à ce cercle, on en recouvre le bord avec du blanc d'espagne; ce cercle, qui s'appelle la batte, doit se poser sur une plaque de tôle, qui sert à porter la batte & le cadran au seu, avec de longues pincettes, appellées releve-mousta-

che, assezsfortes pour ne pas sléchir.

I 188. Pour passer le cadran au seu, il saut qu'il soit bien séché, & il saut le présenter doucement à l'ouverture du sourneau, asin de l'échausser par degrés insensibles, ensorte que s'il reste encore des parties humides, elles se desséchent sans bouillonner : cela sait, on pose la plaque de tôle sur l'âtre, & contre le sond de la chambre sormée par la mousse; & on le laisse en repos, jusqu'à ce qu'on voye que l'émail commence à se mettre en susion; alors on sait tourner la tôle tout doucement, asin que la chaleur, si elle est inégale, frappe également toutes les parties de la surface du cadran: quand on voit que l'émail est sondu, ce qui se remarque aisément par l'émail qu'on voit s'étendre, & par l'uni que prend sa surface, on le retire du seu avec précaution;

on ne l'expose pas tout de suite au grand air, mais on le tient un moment à l'ouverture du sourneau, afin qu'il perde sa chaleur par degrés insensibles; car si l'air froid vient à frapper subitement & inégalement sa surface, alors l'émail se fend & s'éclate.

I 189. Lorsqu'on a ainsi passé le cadran à ce premier feu, on le met dans l'eau seconde, pour le dérocher de nouveau, avant que de le charger du second émail: on le fait dérocher cette seconde fois, pour nétoyer les parties du cuivre qui excédent l'émail, vers les bords & les trous : s'il y a des endroits en dessous du cadran qui ne soient pas contrémaillés, & où l'on voye le cuivre, on en remettra à ces endroits feulement; car on ne met qu'une couche de contrémail; enfuite, on prend de l'émail pilé plus fin que celui de la premiere couche, & préparé de la même maniere; on ôte l'eau qui surnage dans le vase, & on l'étend avec la spatule, & bien également sur toute la surface convexe du cadran; on en pompe l'eau avec un linge, & on frappe de même l'alézoir pour ébranler l'émail, & en faire fortir l'eau jusqu'à ce que sa surface soit fort unie: on le fait sécher de la même maniere que la premiere fois; on prépare un second feu avec les mêmes soins, & on passe le cadran au feu, au moment que le charbon a acquis la plus grande vivacité; on le retire avec les mêmes précautions, lorsqu'on a vu l'émail entierement parfondu, & sa surface unie & glacée.

I 190. Pour que l'émail soit beau, & la surface du cadran parfaitement unie, il est à propos de le charger d'émail une troisieme sois, & de le passer encore au seu, par la même méthode & avec les mêmes attentions: on observera que si le cadran avoit quelques boursoussillures, il faudroit les ouvrir, & les étendre avec un burin, & les remplir d'émail pilé sin, bien battu, & qu'en ces endroits, il doit être un peu plus élevé que la couche, asin qu'étant sondu, il

revienne au niveau.

I 191. Le cadran ainsi émaillé, il restera à peindre les

#### Premiere Partie, Chap. XXXVI. 407

chiffres avec du noir d'écaille, qui est un émail tendre préparé. Mais avant de peindre le cadran, il faut le diviser:
pour cet esset, on commencera par tracer des traits sins
avec le compas, dont la tête soit à champignon, & un crayon
de mine de plomb, en place d'une des pointes: on formera
d'abord un trait, qui termine le bord à la grandeur de la
lunette; un second trait en dedans, pour terminer les divisions
des minutes (Planche VII, fig. 3); & laissant entre le
premier un intervalle suffisant pour les chissres des minutes, on tracera un troisseme trait, pour régler la longueur
des divisions des minutes; & ensin un quatrieme cercle,
pour régler la longueur des chissres des heures.

I I 92. Pour tracer les divisions du cadran, on pourra le faire sur une machine à fendre, si on en a une; sinon; on aura une plate-forme ou diviseur, fait avec une plaque de cuivre, qui ait douze à quinze pouces de diametre, & dont un cercle concentrique au trou du centre de la plaque soit divisé en soixante parties: on pose le cadran sur cette plaque, que l'on perce de trous propres à laisser passer librement les pieds du cadran, & de maniere à centrer

le cadran sur la plaque.

I 193. Pour placer le cadran concentriquement avec le diviseur, celui-ci porte fixement à son centre un arbre, dont la tige est taraudée, & sur laquelle on fait entrer une virole conique, que l'on fait poser sur le trou du cadran, & qui l'amene au centre de la plaque, au moyen de la pression de l'écrou qui appuie sur la virole conique, ce qui fixe en même-temps le cadran & l'empêche de tourner: on suppose ici, que cet arbre du diviseur doit être tourné rond, & s'élever perpendiculairement au plan du diviseur, & être concentrique avec lui.

1194. Pour diviser le cadran selon les divisions de la plate-forme, on se sert d'une alidade faite avec une lame de ressort mince; un bout de cette lame entre sur le bout de la tige de la plate-forme, & l'autre va poser sur le cercle de division; ainsi en arrêtant l'alidade sur un point de division.

on tracera avec un crayon de mine de plomb, les divisions des minutes du cadran, comme l'on voit (Planche VII, fig. 3). Mais auparavant de tracer ces traits, il faut avoir l'attention de tourner le point de midi, qu'on a dû marquer au bord de la plaque, par une petite entaille faite d'après le trait de midi de la fausse-plaque; il faut, dis-je, que ce point corresponde parsaitement avec le côté de l'alidade, lorsque celle-ci pose sur une division du cercle partagé en soixante parties; sinon, on tournera le cadran, indépendamment du diviseur, pour l'amener à ce point.

on marquera un trait sur la division de midi, qui traverse du quatrieme cercle au premier; il indiquera l'endroit où l'on doit peindre les 60 minutes & les 12 heures; on passera cinq divisions, & on fera un pareil trait, pour désigner la place d'une heure & de la cinquieme minute, & ainsi de suite; après cela on peindra le cadran, en se réglant sur les divisions faites

au crayon.

s'appelle noir d'écaille; le plus beau que l'on ait fait jusqu'ici; fe vend chez M. Gaillard, fort habile Emailleur à Paris: cet Artiste compose lui-même ce noir; c'est lui qui fait nos plus beaux cadrans de Pendule; il a poussé son Art de lui-même, plus loin qu'on n'avoit sait avant lui: ainsi c'est rendre service à ceux qui peuvent avoir besoin de ces ouvrages, que de le leur indiquer.

dans un mortier d'agathe, avec de l'huile d'aspic. Pour donner une idée de la finesse qu'il doit avoir, il faut employer

au moins une demi-journée, pour en broyer un gros.

1198. Après que le noir est broyé, on le retire du mortier, & on en pose une partie sur un morceau de glace, (le reste doit être ensermé dans un vase très-propre) & pour le rendre plus coulant & plus propre à être employé au pinceau, on y remet de nouvelle huile d'aspic, que l'on broye avec une petite spatule d'acier.

1199;

#### Premiere Partie, Chap. XXXVI. 409

1199. On peint d'abord, avec un petit pinceau, les traits des divisions des minutes, & on place ce pinceau sur le compas, pour tracer les cercles 1, 2, 3, 4; enfin on

peint les chiffres des minutes & des heures.

1200. Lorsque le cadran est peint, on sait sécher lentement la peinture que l'on recouvre, pour qu'il ne s'y attache aucune saleté; on prépare le seu dans le sourneau; on l'allume, & lorsqu'il l'est au point convenable, on passe le cadran au seu; on ne le sait pas entrer tout - à - coup, mais on l'échausse au contraire par degrés insensibles, asin qu'il ne se casse pas; on le place sur le sond de l'âtre, & on l'y laisse jusqu'à ce que la peinture vienne unie & glacée, de matte qu'elle étoit; on sait tourner la tôle, pour que la chaleur sonde également le noir, & sans le brûler; on retire le cadran avec précaution, & il est fini.

#### VII. Ajuster les Aiguilles.

1201. Quand le cadran sera sini, on le posera sur sa fausse-plaque, & on pliera les pieds, s'ils s'étoient courbés, & si l'on voyoit que le centre ne coincidât plus avec les canons des roues de cadran, & le trou du remontoir avec le quarré de l'arbre: ces pieds ainsi dressés, on adoucira le bord de la fausse-plaque, en dessous du bord du cadran, & le bord apparent; parce qu'il est inutile de limer la partie de la fausse-plaque, qui n'est point vue: cela fait, on pose le cadran sur la fausse-plaque, & on perce bien à raz le dessous de la plaque des trous à travers les pieds, asin de les goupiller, & sixer ainsi le cadran sur la fausse-plaque; mais on aura attention à ce que les goupilles que l'on emploiera ne sorcent pas; car elles seroient capables de faire éclater le cadran: les trous doivent donc affleurer seulement avec le dessous de la fausse-plaque.

1202. Pour faire les aiguilles, on prendra du laitonmince d'environ une demi-ligne d'épaisseur, & pour longueur de celle des heures: celle H, prise du dehors du trou du

I. Partie, Fff

cadran, jusqu'au trait h des heures (Planche VII fig. 3); &c celle des minutes, depuis le dehors du même trou, jusqu'au trait de division des minutes m; pour la largeur, approchant celle marquée par la figure : on placera ces deux plaques, on les limera, & on les dressera; ensuite on percera à celle des heures un trou de même groffeur que le dehors du canon de la roue de cadran, & celle des minutes, de la

groffeur du canon de la chaussée.

1203. Pour ajuster les aiguilles, il faut mettre la roue de longue tige en cage, & goupiller les platines, placer la chaussée sur sa tige, la roue de renvoi, & enfin le pont de cadran & la roue : on mettra ensuite la fausse-plaque sur la platine; on pofera l'aiguille des heures fur le cadran; on marquera à fleur du dessus de l'aiguille, un trait sur le canon de la roue de cadran, qui défignera la hauteur où doit s'élever le dessus de l'aiguille des heures; on mettra la roue de cadran sur un arbre lisse, & on reculera l'assiette de la roue autant qu'il se pourra, pour ne pas l'affoiblir : on coupera le canon au-dessus du trait marqué, & on diminuera ce canon, pour ne lui laisser qu'un tiers de ligne de force ou environ tout autour: ce canon ne doit pas aller en diminuant de la roue jusqu'au bout; au contraire, il doit être plus petit du côté de la roue, afin que le canon de l'aiguille ( qui doit être fendu pour faire le ressort) y étant entré, soit retenu, & ne puisse pas en sortir, lorsqu'on tourne l'aiguille pour la mettre à l'heure.

1204. Quand on aura coupé de longueur le canon de la roue de cadran, on coupera celui du pont, afin qu'il ne déborde pas celui de cadran; ce que l'on fera en le mettant fur un arbre lisse: si le canon de cadran ne roule pas assez librement, on diminuera le canon du pont, en le roulant,

pour l'adoucir.

1205. Le canon de la roue de cadran, étant ainsi préparé, on percera un bout de fil de laiton bien écroui, lequel aura assez de grosseur pour qu'étant percé d'un trou propre à entrer sur le canon de la roue de cadran, il reste autour

de quoi lever une assiette, pour y river la plaque de l'aiguille des heures; on coupera ce canon un peu plus long que n'est le canon de la roue de cadran, depuis l'assiette jusqu'au bout du canon, à cause de la rivure qu'il faut pour l'aiguille, & que d'ailleurs il vaut mieux raccourcir le canon, lorsque cette aiguille est rivée, pour la faire descendre à raz du dessus du cadran; on percera le canon d'un trou qui soit de la grosseur du plus petit endroit du canon de cadran. & on l'aggrandira de forte que le plus grand côté du trou ne fasse qu'entrer sur le bout du canon de la roue de cadran : on mettra ce canon sur un arbre lisse, & on formera au bout le plus aggrandi du trou, une assiette, pour y river la plaque de l'aiguille des heures : on réservera en dessous un peu d'épaisseur pour l'assiette, & on amincira le reste du canon par son petit bout, ensorte qu'il n'ait qu'un quart de ligne d'épaisseur tout autour du trou: on aggrandira le trou de la plaque de l'aiguille, pour la faire entrer fur l'assiette du canon, & on la rivera; ensuite on passera l'équarrissoir en dedans, pour ôter la bavure faite par la rivure; on fera entrer un morceau de bois, qui remplisse le trou du canon qui saille du côté de l'aiguille; on l'attachera à l'étau, & avec une scie on fendra le petit bout du canon jusqu'à l'assiette; par ce moyen, il sléchira & sera ressort pour entrer sur le canon de la roue, & il tendra à y rester lorsqu'il y sera.

1206. Pour achever de donner la longueur convenable au canon de l'aiguille; on mettra la roue de cadran sur son pont, & la fausse-plaque en place; & on mettra l'aiguille sur le canon de la roue: si l'aiguille n'approche pas tout-contre le cadran, sans cependant y toucher, on accourcira-

le canon de l'aiguille, & convenablement.

I 207. L'aiguille des heures étant ajustée sur son canon, on limera le bout de la plaque pour l'aiguille en pointe & de longueur juste à marquer sur le cercle du cadran, qui borne le bas des chiffres des heures; ensuite on sera avec un compas ou sur le tour, un trait tout autour du canon, qui soit tel F f f ij

que le milieu de l'aiguille recouvre le trou du cadran, & qu'il reste assez de force autour du canon, pour que l'aiguille soit solide.

1208. On voit, par cet ajustement de l'aiguille des heures, que l'on peut faire tourner cette aiguille, indépendamment du canon de la roue de cadran, & que, par conséquent, celle-ci reste immobile ainsi que la chaussée, qui doit porter l'aiguille des minutes : mais il n'en doit pas être de même de l'ajustement de l'aiguille des minutes; car il faut que lorsqu'on la fait tourner, elle entraîne la chaussée qui doit se mouvoir à frottement sur la tige prolongée de la roue des minutes : or la roue de chaussée fait nécessairement tourner la roue de renvoi S (Planche V fig. 3), & le pignon de celle-ci la roue de cadran; ainsi à mesure qu'on fait tourner l'aiguille des minutes, celle des heures est entraînée, & avance proportionellement à celle des minutes; c'est-à-dire, que pendant qu'on avance l'aiguille des minutes d'un tour, qui fait une heure, l'aiguille des heures avance de la douzieme partie de sa révolution, qui répond à une

chaussée, on lime le bout de la chaussée quarrément, & on fait le trou de l'aiguille de même figure; mais comme cet ajustement seroit sujet à laisser vaciller l'aiguille de haut en bas, si le quarré de l'aiguille n'avoit pour épaisseur que celle de l'aiguille même, on ajuste un canon épais sur cette aiguille, & c'est sur ce canon que l'on forme le trou quarré: ce canon a, d'ailleurs, un autre avantage; c'est que, comme il entre en rond sur l'aiguille, avant de le river entierement, on peut tourner l'aiguille séparément de l'assiette, asin de faire détendre l'étoile de la répétition à l'instant juste où l'aiguille est sur la soixantieme minute, ainsi que nous allons l'expliquer.

1210. Lorsque l'aiguille des heures est ajustée, on la met en place, ainsi que la chaussée, & on marque à sleur du bout du canon de cadran, un trait sur la chaussée, qui

désigne l'origine du quarré qu'on doit y former : on démonte la chaussée, & on la place sur un arbre lisse; on fait par la marque donnée un petit trait, & on coupe au-dessus de ce trait le canon, en laissant environ deux lignes & ½ pour la longueur du quarré; on lime ce quarré bien exactement,

& selon le trait qui en régle la longueur.

I 2 I I. Pour faire l'assiette de l'aiguille des minutes, on prendra du fil de laiton de grosseur convenable, pour que le trou quarré étant fait, il reste autour de quoi former une assiette, & avoir une portée pour la rivure, c'est-à-dire, plus de trois lignes, & pour longueur, celle du quarré fait à la chaussée; on percera le trou, & on l'étampera, ensorte qu'il entre très-juste sur le quarré de la chaussée, mais pas tout-à-fait au fond; on le mettra sur un arbre lisse; on le tournera; on formera sur le petit bout une assiette & portée pour y river l'aiguille; on aggrandira le trou de la plaque de l'aiguille des minutes, pour entrer sur cette rivure de l'assiette, & on ébiselera le trou de l'aiguille, pour la place de la rivure, avec le foret à chanfrein: au lieu de faire des encoches, avec la lime à queue de rat, qui ne permettroient pas de laisser tourner l'aiguille séparément de l'assette, selon qu'il en sera besoin pour la faire détendre à l'heure, on rivera l'aiguille sur son assiette, mais pas entierement, pour la raison susdite: on chassera l'étampe à force dans ce trou, pour en faire sortir les bavures, & on achevera d'étamper le trou, pour qu'il entre au fond du quarré de la chaussée; alors on limera l'excédent du quarré de chaussée à raz l'assiette, & on donnera un trait de burin prosond, qui fasse le repaire de l'assiette avec la chaussée; on donnera un trait de compas sur la plaque, qui régle la quantité de matiere qui doit rester à l'aiguille, autour de l'assiette.

1212. L'aiguille ainsi préparée, on mettra sur le bout du canon une petite plaque, qu'on appelle la goutte, laquelle est retenue par une goupille, qui traverse le bout du pivot de chaussée; cette goutte retient la chaussée & l'aiguille, les empêche de se séparer, & de changer de place, selon

la longueur de la tige.

de laiton écroui, à laquelle on donnera même grandeur que le trait en question; on percera cette plaqué (mise ronde à la lime) d'un trou de même grosseur que le bout de la chaussée, & on tournera cette goutte un peu concave, du côté où elle doit appuyer sur l'aiguille, & convexe du côté

où la goupille doit la retenir.

1214. On mettra cette goutte sur le bout de la tige de chaussée, & on la fera poser sur l'aiguille, & de sorte que la chaussée soit ensoncée contre la portée de la tige, & le quarré de l'aiguille sur le bas du quarré de la chaussée; alors on marquera à sleur le dessus de la goutte un trait sur le bout de la tige, qui désignera l'endroit où il faut percer le trou pour goupiller la goutte; mais on ne percera ce trou qu'après qu'on aura sini d'ajuster les aiguilles, & qu'on aura démonté la roue de longue tige; ce que nous expliquerons en son lieu.

1215. Pour faire détendre l'aiguille des minutes, il faut mettre le limaçon des quarts sur son quarré, mettre en place l'étoile & le tout-ou-rien; & enfin le valet pressé par son ressort, les roues de chaussée & de renvoi & le pont de cadran, lequel servira à retenir la roue de chaussée dans son engrenage, à mesure qu'il est besoin d'ôter l'aiguille de dessus le quarré de chaussée pour le faire détendre; on mettra l'aiguille des minutes à son repaire, après l'avoir premierement mise de longueur, & avoir terminé le bout en pointe. Quand on aura préparé le tout, comme je viens de le dire, on fera tourner doucement l'aiguille des minutes, en remarquant à quel point du cadran elle est située, lorsque l'étoile détend (115): si elle n'est pas juste sur la soixantieme division, c'est-à-dire, sur midi, on ôtera l'aiguille de dessus la chaussée, & on la fera entrer sur le quarré qui a servi à étamper l'assiette; on attachera ce quarré à l'étau fixement, tandis qu'on fera tourner l'aiguille du côté convenable, pour la faire détendre à midi: on répétera cette opération, jusqu'à ce que l'étoile détende exactement, lorsque la pointe

de l'aiguille sera sur la soixantieme division du cadran; cela fait, on achevera de river l'assiette sur l'aiguille, & on la représentera encore pour voir si, en rivant, l'aiguille ne s'est point dérangée; si cela étoit, il faudroit un peu sorcer l'aiguille, pour la faire tourner, ou bien courber un peu

l'aiguille.

I 2 I 6. L'aiguille ainsi ajustée, on s'en servira pour vérisier la justesse de l'étoile; car si elle n'est pas juste, elle
détendra, tantôt lorsque l'aiguille est juste sur 60, & tantôt
lorsqu'elle passe ou qu'elle précede cette division; pour
corriger cette inégalité de l'étoile, on en courbera un peu
les pointes des rayons, avec des pinces à goupilles un peu
fortes, ou bien, on les limera, & on les jettera un peu
sur un côté, & jusqu'à ce qu'on soit parvenu à faire détendre les douze rayons de l'étoile au même instant, ou trèsapprochant.

1217. Lorsqu'on a égalisé les rayons de l'étoile, on vérisie la longueur des degrés du limaçon des quarts, lesquels doivent être tels qu'au moment que l'aiguille des minutes est parvenue sur les quinze minutes ou le quart, sur la demie, ou ensin sur les quarante-cinq minutes du cadran, la piece des quarts Q (Planche V, fig. 2) descende sur le premier, deuxieme ou troisieme degré; & c'est pour avoir la facilité de leur donner cette justesse, qu'on a tenu ces degrés

plus longs.

I 2 I 8. Pour rendre les degrés du limaçon des quarts de la longueur nécessaire, on mettra en place la piece des quarts; on fera tourner l'aiguille des minutes sur le quart ou 15 minutes du cadran, & on l'arrêtera en ce point; en ce moment on sera descendre la piece des quarts sur le limaçon; & comme elle posera encore sur le pas h, on marquera bien juste par le dedans du bras k un trait sur le bord du limaçon, qui désignera juste l'endroit où doit être reculé le degré 1.

on fera avancer l'aiguille jusqu'à la trentieme minute du

cadran, & on l'arrêtera en ce point; on fera approcher la piece des quarts contre le limaçon, & on marquera par le dedans du bras, le point où doit être reculé le deuxieme degré, & pour le troisieme quart, on fera la même opération: on reculera donc les degrés selon ces traits, & en fuivant le même enfoncement des degrés; enfoncements qui font marqués par les traits de burin que l'on a faits sur le

limaçon pour le tailler.

1220 Cela étant fait, on ôtera l'aiguille des minutes, on démontera la fausse-plaque; mais on aura l'attention, aussi-tôt que cela sera fait, & avant de lever le pont de cadran, de démonter la roue de renvoi, de marquer un repaire d'une dent de cette roue avec l'intervalle de la dent de chaussée, qui sont actuellement correspondantes sur ces roues, comme on le voit en 3, 4 (fig. 3); on marquera ce repaire, par des points faits avec un foret, afin que toutes les fois qu'on rassemblera ces roues, elles s'engrenent par les mêmes dents, & que, par ce moyen, l'étoile détende fur le midi; car fans cette précaution, on feroit obligé à chaque fois qu'on remonte l'Horloge, de tâtonner le point

d'engrenage de ces roues, pour faire détendre l'étoile.

1221. Cela fait, on démontera les roues de cadran de dessus la platine, & la roue de longue tige de la cage: alors on pourra percer le trou de goupille, marqué au bout de la tige. Pour percer ce trou, il faudra amollir le bout de cette tige; pour cet effet, on le fera chauffer avec le chalumeau, jusqu'à ce qu'il soit revenu passé gris à l'endroit seulement du trou; car il faut ménager le reste de la tige: loriqu'il sera revenu, on marquera, par le trait, un point avec un pointeau; on fera un foret ( avec de l'acier bien fin) qui ait pour groffeur un peu plus d'un douzieme de ligne, & dont le bout soit arrondi; on trempera ce foret, & on ne fera revenir que la tige, en conservant au bout toute sa dureté; on percera bien droit à travers la tige; si on casse le foret dans le trou, ainsi que cela arrive quelquefois, on en sera quitte pour chauffer de nouveau le bout

de

de la tige, afin d'amollir le bout de foret cassé dedans, & pour refaire un autre foret.

1222. Lorsque la tige est goupillée, on en coupe une partie en dessus du trou; on arrondit ce bout, & on l'adoucit ensuite, avec une pierre à huile; ensin on le polit avec un brunissoir; on adoucit la tige selon sa longueur, avec la pierre à huile; ce qui ôte le noir du seu, & les traits faits au tour.

1223. Il reste maintenant, pour achever tout ce qui concerne l'ajustement des aiguilles, à produire le frottement de la chaussée sur sa tige, asin que le mouvement de la longue tige entraîne la chaussée & les aiguilles, & que ce frottement soit tel, qu'en tournant l'aiguille des minutes à la main, elle ne force pas la tige qui la porte: pour produire cet esset, on send le canon de chaussée selon sa longueur, depuis le dessous du quarré jusqu'à l'assiette, comme on le voit à la chaussée C (Planche VI, sig. 6); mais avant de sendre la chaussée, il est nécessaire de diminuer un peu la grosseur du canon de chaussée, asin qu'elle roule librement dans le trou du canon du pont, & sans pouvoir y frotter, ce qui seroit très-nuisible; & cela est sur-tout nécessaire, puisque pour poser ce pont, & le centrer, on le fait entrer juste sur le canon de chaussée.

I 2 2 4. Pour fendre la chaussée, on la limera en travers, & on fera de deux côtés opposés une entaille, jusqu'à ce qu'on ait commencé à atteindre le trou; alors on fera passer une lime à égaler mince, & on formera la fente telle qu'on la voit (Planche VI, fig. 6): on ôtera les bavures en dehors avec la lime, pour qu'elles ne puissent pas toucher au trou du pont de cadran; & en dedans, on passera le même équarrissoir dont on s'est servi pour aggrandir le trou de chaussée; cela fait, la chaussée roulera librement sur sa tige; mais pour produire le frottement, on frappera sur le milieu de la partie sendue du canon aux deux côtés, asin de les rapprocher du centre du trou; c'est la pression de ces deux côtés qui sormera le frottement que l'on adoucira, & on:

I. Partie. Ggg

٠, الم

les empêchera de se gripper sur la tige, en y introduisant

un peu d'huile.

1225. Lorsque les aiguilles seront ainsi ajustées, elles seront prêtes à être gravées, ou si l'on veut les terminer soi-même, on pourra les faire selon la figure des aiguilles a, b (Planche XII, fig. 1), lesquelles étant d'un modele fort simple, peuvent être facilement exécutées; il restera à les dorer; ce que l'on fera de la maniere suivante.

#### Dorer les Aiguilles en or moulu.

1226. Pour dorer en or moulu, on prend de l'or de ducat d'Hollande, c'est-à-dire, que l'or le plus sin est le meilleur.

#### Préparation de l'Or.

la plus mince qu'il se pourra au marteau, sur un tas uni & poli: la plaque d'or étant ainsi réduite, on la coupera avec des ciseaux, en très-petits morceaux ou paillons; ensuite l'on jettera cet or dans un verre bien net; on mettra dans le même verre du mercure, que l'on mêlera avec l'or, jusqu'à ce qu'il soit devenu blanc: (Si l'on a dix-huit grains d'or, on mettra deux gros de mercure, c'est-à-dire, huit sois

plus de mercure que d'or ).

1228. L'or ainsi préparé, on fera chausser un creuset dans un réchaud rempli de charbon bien allumé; lorsque ce creuset est bien rouge, on y jette l'or & le mercure; & avec une verge de cuivre ou de bois, on mêle l'un & l'autre jusqu'à ce que l'or soit dissous, & que le mercure s'étant évaporé en partie, le reste forme une pâte; dans le moment, on la jette dans de l'eau pure: si la pâte est malléable, on la laisse en cet état; mais si elle est trop fluide, on la remet de nouveau dans le creuset, pour faire encore évaporer le mercure; mais si la pâte est trop dure pour ne pouvoir s'étendre aisément à la main, il faut remettre du mercure, &

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 419 la jetter dans le creuset que l'on conserve rouge: pendant cette opération, on évitera de respirer l'air, à cause du mercure.

#### Préparation des Aiguilles, pour y appliquer l'Or.

1229. Pour préparer la piece, que l'on veut dorer, de maniere à recevoir l'or, on prend du laiton que l'on lime de la figure d'un brunissoir; on le plonge dans de l'eau sorte, & ensuite dans le mercure, de sorte qu'il s'amalgame à cette espece de brunissoir qu'on appelle un Avivoir: l'avivoir ainsi recouvert de mercure, on le passe sur la piece que l'on veut dorer, jusqu'à ce qu'elle soit blanchie par le mercure qu'emporte l'avivoir; on appelle cette opération aviver: lorsqu'on a ainsi avivé & recouvert de mercure la partie de la piece qui doit être dorée, on prend une brosse, asin d'étendre également le mercure sur toute la surface de la piece; on a le soin, pendant toute cette opération, de tenir l'aiguille avec un linge, pour que le mercure ne pénetre pas les doigts.

1230. Lorsque la piece est avivée, on prend, avec l'avivoir, de l'or préparé, & on en recouvre la surface de la piece à dorer; ensuite on place cette piece sur un seu doux recouvert de cendre, & on la laisse s'échausser, jusqu'à ce qu'on voye que l'or commence à bouillonner; dans l'instant on la retire & on la brosse pendant qu'elle est chaude, & très-légérement, afin de ne pas emporter l'or; on remet de nouveau la piece sur le seu, & dès qu'elle est chaude, on la retire, & on continue à brosser, pour étendre l'or, & le rendre uni; opération que l'on recommence, jusqu'à ce que l'or se sixe, & soit parsaitement uni; alors on laisse la piece sur le seu, jusqu'à ce que le mercure soit entièrement évaporé ( c'est ce qu'on appelle faire sécher), & que

la piece reste jaune.

on plonge la piece dans l'huile d'olive, & on la met sur le seu, jusqu'à ce que l'huile s'évapore, & au point d'ac-

Gggij

quérir une couleur rougeâtre; alors on essuie la piece avec un linge; si elle reste noire, c'est une marque qu'il n'y a pas assez d'or; dans ce cas, il faut resnettre de nouveau de l'or avec l'avivoir, & recommencer l'opération indiquée.

1232. Lorsque la piece est ainsi dorée, sa surface reste matte; il reste à donner le brillant à l'or; ce que l'on fait avec une gratte-boisse; pour cet esset, on met de l'urine dans un vase de fayance, qui soit neus & verni; on y plonge la piece dorée, & on la gratte-boisse jusqu'à ce qu'elle de-

vienne brillante.

met dans de l'eau commune, & on l'essuie avec un linge très-propre; ensuite on la pose sur le seu de cendre, & on la laisse chausser, jusqu'à ce que l'or, qui étoit pâle, change de couleur; & pour juger du degré de chaleur que la piece doit prendre, on met dessus un petit morceau de papier de soie (ou bien un bout de ressort spiral, qui, lorsqu'il devient bleu, marque que l'on doit retirer la piece); lorsque ce papier devient jaune, on retire la piece, & on la gratte-boisse de nouveau; on la met dans l'eau, & ensuite sur le seu: on recommence cette opération, jusqu'à quatre sois, & la piece est dorée. Voilà en gros les opérations requises pour dorer les aiguilles, & que l'on peut appliquer à toutes les pieces d'une montre, platine, coq, roues, &c.

## VIII. De l'Ajustement du Timbre & des Marteaux.

1234. Le timbre sur lequel les marteaux de répétition f l, t m, (Planche V, fig. 2) doivent frapper, doit s'attacher sur un pont coudé, qui se sixe sur le dehors de la seconde platine; le timbre ni son pont ne sont pas ici représentés, parce qu'ils auroient caché la cadrature, qu'il est essentiel de voir: le côté plan du timbre doit être placé au-dessus de la cadrature, & parallélement à la platine, &

aussi éloigné de la platine que le permet la profondeur de la boîte: le côté convexe devant approcher tout contre le fond du cartel, le timbre ne devra avoir que huit lignes de hauteur au plus, afin qu'entre les plus hautes pieces de la cadrature & le timbre, il reste une place suffisante pour la verge du pendule qui doit s'y mouvoir; on fera donc un pont recourbé pour porter le timbre, & qui l'éleve convenablement au-dessus de la platine; ce pont devra être plié. pour passer en dessous du timbre dans sa partie concave. & aller joindre le trou dont le timbre est percé, pour y être arrêté au moyen d'une vis dont la tête sera à fleur du dehors du timbre, & sera taraudée sur ce pont, qu'on appelle le Porte-timbre; le porte-timbre fait, on l'attachera sur la platine, au moyen d'une vis.

1235. Pour déterminer la position du timbre sur la platine, il faudra observer qu'elle doit être telle que le bord supérieur du timbre, sur lequel les marteaux doivent frapper, doit être situé à peu-près dans la ligne de niveau qui passe entre les deux centres f, t des marteaux; par ce moyen, les marteaux l, m frapperont avec plus d'énergie, à cause de la force qu'ils acquerront par la descente accé-

lérée, jointe à la pression des ressorts.

1236. Pour arrêter le porte-timbre en cette position, on percera sa base, qui est semblable à celle du coq p, s, (fig. 3) de deux pieds, pour l'empêcher de tourner, & le

rendre fixe au moyen de la vis.

1 2 3 7. Les marteaux sont formés de trois pieces; 10, des masses l, m, (fig. 2) qui font proprement les marteaux; 2°, des manches de marteau f, l; t, n; & enfin des canons qui entrent quarrément sur les tiges de marteau: c'est sur ces canons

que sont rivés les manches des marteaux.

1238. Pour faire les quarrés des tiges de marteau, on les mettra en cage, & l'on marquera à raz le dehors de la platine, sur leurs pivots prolongés, des traits qui indiqueront l'origine des quarrés qu'il faut y former, pour y faire entrer les canons f & t des marteaux; on formera à ces

marques des tiges, des traits de burin; on limera les quarrés; que l'on rendra bien réguliers; on les adoucira; on prendra du fil de laiton non écroui, qui ait trois lignes de groffeur; on en coupera deux bouts de la longueur des quarrés; on les percera, & on les étampera, de forte que leurs trous rendus quarrés, entrent bien juste fur les quarrés des tiges; on marquera par en bas des repaires de chaque canon avec fon quarré, ce qui fervira à replacer le canon, afin qu'il présente toujours le même côté du trou au même pas sur lequel on l'a d'abord fait entrer; on tournera ces canons, & on formera sur l'extrémité du petit côté du trou des assistetes, pour pouvoir y river les branches ou manches de marteau; on diminuera ce canon en dessous de l'assistete, & on adoucira ces canons & assistetes.

du laiton qui ait deux tiers de ligne d'épaisseur, & quatre lignes de largeur; & pour longueur, un peu plus que la distance qu'il doit y avoir des centres f & t aux points de contact des marteaux: ce point de contact doit être tel que nous l'avons indiqué (331); on écrouira ces branches de marteau; on percera à un bout, un trou pour entrer sur l'assiette du canon, & on limera le reste d'abord quarrément, en allant en diminuant jusqu'au bout; ensuite on le rendra rond: c'est cette partie qui doit former le manche.

1240. Quand on aura fait les manches, on fera les marteaux; on prendra du fil de laiton qui ait au moins six lignes de grosseur; on en coupera deux bouts qui aient deux lignes d'épaisseur; on écrouira ces marteaux, & on les percera au centre d'un trou qui ait environ trois quarts de ligne; on les chassera sur un arbre lisse, pour les tourner dessus & sur les côtés; le dessus doit être un peu arrondi, afin de ne frapper sur le timbre que par un point; on les adoucira; on les percera par le bord, au milieu de leur épaisseur, d'un trou qui soit dirigé au centre, & qui soit de la grosseur du petit bout des manches; c'est par ce trou qu'ils doivent être emmanchés sur les branches; on percera

ce trou jusqu'au centre du marteau, & on le sera un peu plus petit que le bout du manche, asin que celui-ci y entre à sorce.

1241. On mettra les tiges de marteau en cage, ainsi que leurs ressorts; on sera entrer les canons sur leurs quarrés & à leurs repaires; on mettra le timbre en place; on mettra les trous des manches en chansrein pour la rivure: on présentera ces manches sur leurs canons, & on dirigera ces manches au-dessus du timbre, à la distance du 1ayon du marteau, & cela lorsque le ressort de marteau est à son repos: on rivera le manche sur son canon en cet état, & en prenant garde qu'il ne se dérange, ce qui le seroit trop approcher ou trop écarter du timbre, en sorte que l'on seroit obligé de le couder, pour le ramener au point convenable; mais pour éviter cet inconvénient, avant d'achever de river le manche, on le présentera encore avec le timbre; on en sera autant aux deux manches.

1242. Lorsqu'on aura rivé les manches de marteau, il faudra les couper de longueur convenable, pour que le point de contact sur le timbre se fasse par la tangente (331) qui passe du point d'attouchement du marteau par le centre de mouvement du marteau; on limera les bouts des manches, & on les fera entrer un peu à force sur les marteaux; car pour achever de fixer les marteaux, il faut éprouver s'ils ne sont pas trop pesants, pour que le ressort moteur ne pût pas les élever pour les faire frapper.

I 2 4 3. Ainsi pour éprouver la pesanteur des marteaux & la force des ressorts, & la proportionner à la force du moteur de la répétition, il faut remonter le rouage de répétition & le volant, les marteaux & bascules; il faut mettre les ressorts de marteau en place (mais avant tout, il faut nettoyer tous les trous des pivots de répétition); il faut goupiller la cage, & voir si, en cet état, les roues sont bien libres en hauteur; si cela n'est pas, on démontera le rouage, & on reculera les portées qui sont trop hautes; on verra si les pivots sont libres dans leurs trous; & si cela

n'est pas, on les aggrandira en conséquence, parce qu'avant de toucher aux ressorts de marteau pour les affoiblir, ou aux marteaux pour les diminuer, il saut commencer par ôter toutes les gênes du rouage, & réduire tous ses frottements à l'état où ils doivent rester lorsque l'Horloge sera finie & remontée.

1244. Le rouage, les bascules & les tiges de marteau ainsi rassemblés, on attachera le barrillet de répétition B st fig. 3) sur la platine; on mettra la tête de l'arbre sur son quarré, & on placera le couvercle; on mettra la poulie P (fig. 2) sur son quarré, pour s'en servir à remonter le ressort; on mettra le timbre en place ainsi que les marteaux; si, après avoir remonté le grand ressort, il n'est pas capable de faire frapper les marteaux, on affoiblira un peu les ressorts, soit en diminuant leur bande, soit en les amincissant, s'ils sont trop roides; ou bien, on peut encore changer leur pression sans les affoiblir, en les accourcissant un peu, asin qu'ils agissent plus près du centre des bras i (fig. 8) & c st fig. 9):

leur bande ou pression contre les bras des tiges de marteau, le grand ressort de répétition a encore de la peine à les faire lever, on pourra diminuer un peu les marteaux; mais si après toutes ces opérations les coups de marteau devenoient soibles, alors il seroit présérable de changer le grand ressort de répétition, & d'en mettre un autre, qui, saisant moins de tours, seroit plus sort; ainsi l'on pourroit, par ce moyen,

redonner plus de bande aux ressorts de marteau.

`

1246. Les marteaux de répétition ainsi mis de pesanteur, & les ressorts étant de force convenable, on chassera toutà-fait les marteaux sur leurs manches; ensuite l'on marquera l'endroit du quarré où l'on doit percer les trous pour les goupiller; ces trous de goupilles doivent être à raz du bout du canon.

on marquera au raz du barrillet la hauteur où l'on doit couper PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 425 couper l'arbre, qui ne doit pas être plus faillant que le barrillet.

1248. On démontera le rouage de dedans la cage; on fera revenir les bouts des tiges de marteau, & on percera, par les endroits marqués, les trous de goupille; on limera les bouts de quarré au raz de ces trous, en laissant une force convenable en dessus; on adoucira & on polira les

bouts de ces quarrés.

I 249. Pendant qu'on est à percer les trous de goupille, on sera ceux des tenons de cadrature du quarré de la poulie, & de celui du limaçon des quarts; on placera la poulie sur son quarré, & à son repaire; on marquera au raz du devant des ailes du pignon un trait sur le quarré de l'arbre, pour désigner l'endroit où l'on doit percer le trou pour goupiller & sixer la poulie sur son quarré; on ôtera la poulie; on fera revenir le bout de l'arbre; on donnera un coup de pointeau par la marque; on percera le trou, & on coupera l'arbre un peu au-dessus du trou; on adoucira & on polira ce bout d'arbre: on coupera le bout du quarré du barrillet par le trait marqué; on adoucira & on polira le bout.

I 2 5 O. Pour goupiller le limaçon des quarts, on placera le limaçon sur son quarré, & on marquera au raz du bout de la tige un trait par lequel on doit percer le trou; on fera revenir le quarré; on fera un point avec le pointeau; on percera le trou, & on coupera le quarré au dessus du

trou; on l'adoucira & on le polira.

I 2 5 I. On a goupillé les quarrés de la poulie & du limaçon des quarts, selon la longueur qu'avoient leurs canons, sans s'astreindre à une mesure, parce que rien ne les gêne; mais il n'en est pas de même de la broche de la piece des quarts, au dessus de laquelle la fourchette d'échappement doit passer; ainsi le bout de cette broche ne devra pas être plus élevé que le ressort dy du tout-ou-rien, au-dessus duquel la fourchette doit aussi passer: on accourcira donc premiérement cette broche, en la mettant à la hauteur du tout-I. Partie.

ou-rien; & s'il n'y a pas affez de place pour la goupille; entre le bout du canon de la piece des quarts & celui de la broche, on percera, malgré cela, le trou de la goupille tout près du bout de la broche, & on accourcira ensuite les canons du doigt & de la piece des quarts, jusqu'à ce qu'ils soient à fleur du trou, & qu'ayant mis une goupille dans ce trou, elle n'empêche pas de tourner (librement) la piece des quarts & le doigt; & on ne les accourcira pas plus qu'il n'est besoin, asin que les canons n'ayent pas de jeu en hauteur.

1252. Après qu'on a percé les trous des goupilles, il faut en ôter la rebarbe avec un foret, avant de faire entrer la broche dans le trou de fon canon, parce que ces bavures

déchireroient le trou du canon.

1253. Par rapport aux autres pieces qui doivent être goupillées, telles que la broche du rateau du tout-ou-rien & du valet; comme elles ne se trouvent pas placées dans le passage du pendule (à cause que celui-ci ne doit pas décrire de sort grands arcs), on percera les trous à seur des canons, & de maniere que les goupilles n'ôtent pas la liberté de ces pieces; si donc on perce le trou un peu trop près, on raccourcira un peu le canon.

1254. Lorsque les trous des goupilles seront percés; on ôtera leurs bavures avec un foret, & on passera ensuite le brunissoir tout autour; on coupera les tenons un peu

au-dessus des trous; on les adoucira, & on les polira.

## IX. De l'exécution du Ressort moteur de l'Horloge.

1255. Quoique les ressorts de Pendule & de Montre ne soient pas exécutés par les Horlogers, mais bien par des Ouvriers particuliers, qui ne sont que cela (Voyez Disc. Prélim.); je ne laisserai pas de donner ici la maniere dont les ressorts de Pendule sont sabriqués; ce que je serai, pour contenter les personnes qui desireront être instruites de tous

les procédés que l'on met en usage pour la fabrication de nos Horloges; c'est aussi pour satisfaire la curiosité de ces personnes, que je suis entré dans le détail de l'émail pour les cadrans: on ne doit pas s'attendre que je m'étende sur les ressorts plus que je n'ai fait pour les cadrans; car je ne prétends que de donner sur ces deux Articles de simples notions, puisque chaque objet, pour être traité à fond, exigeroit seul un Traité particulier.

- 1º, De l'Acier que l'on emploie pour faire les Ressorts de Pendules: De la maniere de forger ces Ressorts.
- 1256. L'acier dont on se sert pour faire les ressorts de Pendule, s'appelle Etoffe de Pont: les Faiseurs de ressorts le préferent à l'acier d'Angleterre, parce qu'étant employé pour faire un ressort, en conservant son élasticité, il est moins sujet à casser.
- 1257. Pour faire un ressort tel que celui de notre Horloge à répétition, il faut prendre une livre : d'acier ou étoffe : on le forge d'abord, & on le prépare de forte qu'il forme une verge dont la largeur soit d'environ six lignes, & l'épaisseur deux lignes; l'on amene cette verge à la longueur que peut donner l'acier; c'est ce qu'on appelle dégrossir.

1258. Quand l'acier est dégrossi, on l'élargit (a) à

Forgerons de ressorts, au lieu de forger simplement un ressort, en dégrossissent deux de même dimension, qu'ils appliquent ensuite l'un sur l'autre, & les font chauffer ensemble dans le milieu de leur longueur; lorsque ces verges ont la chaleur convenable, ils frappent à grands coups sur les deux, en les tenant bien jointes ensemble, ensorte qu'elles s'élargissent toutes deux en même-temps: lorsqu'ils ont élargi le milieu d'environ la longueur d'un pied, & qu'ils ont don-né la largeur requise, ils séparent ces deux verges; ensuite ils en prennent dabord une qu'ils plient par l'endroit élargi, à ce qui n'arrive pas, lorsqu'elles sont appli-

(a) Pour plus de promptitude, les | née; ensuite ils font chauffer les parties de la verge les plus prochaines, & qui ne sont pas encore élargies, & ils les étendent à grands coups de tête de marteau , & les mettent à la largeur nécessaire; ainsi il y a deux parties de la verge qui s'éten-dent en même-temps; ils font ainsi chauffer & battre la verge jusqu'au bout ; alors ils la redressent, & ont une lame de ressort: ile prennent ensuite l'autre verge, sur laquelle ils font la même opération, & l'étendent de même à double. Les Forgerons emploient cette méthode comme plus expéditive, & pour empêcher qu'en chauffant l'acier la lame ne le brule, peu-près comme une pincette de chemi- quées l'une sur l'autre, parce qu'elles se con-

Hhhii

grands coups de marteau, jusqu'à ce qu'on lui ait donné la largeur dont on a besoin (c'est - à - dire, environ treize lignes ) & l'épaisseur d'un peu moins de demi - ligne : une livre 1 d'acier amené à ces dimensions, doit former une lame d'environ neuf pieds de longeur, qui est plus que suffifante pour le diametre du barrillet dont il est question.

#### 2º , Forger le Reffort à froid.

1259. Le ressort étant forgé à la grosse forge, on le fait recuire. Pour cet effet, on remplit de charbon un grand réchaud; quand le charbon est allumé, on fait entrer un bout du ressort dans le milieu du feu, & on l'y laisse jusqu'à ce qu'il foit rouge: alors on pouffe le reffort plus avant, & on laisse rougir la partie de la lame qui fuit immédiarement le bout rougi; & on le fait ainsi chauffer de proche en proche, jusqu'à ce que toute la lame ait été chauffée & rougie par

la feule action du feu, & fans le fouffler.

1260. Quand on a recuit le ressort, on commence par visiter avec soin les parties fortes & les parties foibles, ce qui se fait en pliant la lame: la partie qui cede la premiere est la plus foible; & pour les égalifer, on se sert d'un fort marteau à panne un peu tranchante, afin que le coup penetre la lame; les coups doivent être donnés selon la largeur de la lame, c'est-à-dire, par rangées paralleles aux côtés, & ces coups doivent être appliqués l'un près de l'autre; on élargit & on amincit ainsi les endroits trop forts pour égaliser la lame, & on passe légérement sur les endroits soibles: quand on a ainsi battu la lame, & qu'on l'a égalisée, on prend un marteau à tête un peu arrondie, avec lequel on applatit & on efface les coups de la panne.

1261. Le ressort ayant été ainsi battu à froid, on coupera ses côtés bien paralleles avec des cisailles, pour l'unir & le mettre d'égale largeur dans toute sa longueur; & s'il y avoit quelques fentes, il faudroit les emporter à la servent mutuellement, au lieu qu'une lame simple est plus exposée à être trop chaussée.

cisaille, afin d'éviter que ce ressort ne vînt à se casser en le pliant.

I 262. Si le ressort se trouvoit encore trop épais, c'est-à-dire, s'il avoit plus d'une demi-ligne, on le fera recuire de la maniere que nous l'avons expliqué, & on le resorgera, jusqu'à ce qu'on l'ait égalisé & réduit à l'épaisseur qu'il doit avoir; il est très-présérable de l'amincir au marteau; car outre que cela est plutôt fait, ce sont les coups de marteau à froid, qui donnent du corps au ressort, & en resserrent les pores.

1263. Le ressort ainsi forgé, on le mettra de nouveau d'égale largeur avec les cisailles, ayant soin de ne pas le rendre trop étroit pour le barrillet où l'on doit l'employer; ensuite l'on attache un long bois à l'étau, & on attache la lame sur ce bois avec des tenailles à vis: on prend une lime d'Allemagne toute neuve, & on lime le ressort, en menant les traits de la lime selon la longueur du ressort; on en fait autant dans toute la longueur de la lame, & sur chaque côté, & en rendant la lame la plus égale de sorce qu'il est possible, & de sorte qu'en la pliant en arc, de proche en proche, toutes les parties sléchissent dans tous les points, & sassent éprouver même résistance pour les courber, à la réserve d'environ un pied d'un bout de la lame, qui doit servir à former l'œil du ressort lequel doit être plus sort.

1264. En cet état, le ressort doit avoir au plus trois douziemes de ligne d'épaisseur, qui doivent se réduire à environ deux douziemes de ligne lorsqu'il sera totalement sini; je parle de l'endroit de la lame qui est le plus mince; ce qui forme la plus grande partie, puisqu'il ne doit y avoir

que la longueur d'un pied de plus épais.

#### 3°, Préparation pour la Trempe du Ressort.

1265. Comme il seroit très-difficile de faire chausser à la sois & également une lame mince, qui auroit neuf pieds de longueur, les Faiseurs de ressort ont imaginé de

#### 430 Essai sur l'Horlogerie.

rouler ces ressorts de façon à ne former qu'un cercle d'environ un pied de diametre, enforte que l'on chauffe & que l'on trempe facilement ce ressort ainsi roulé sur lui-même; mais la lame étant ainsi roulée se toucheroit en plusieurs endroits, ensorte que lorsqu'on la tireroit du feu pour la tremper, elle ne seroit pas saisse également, à cause que le passage de l'eau entre les lames ne seroit pas libre; c'est pour prévenir cet obstacle, qu'avant de rouler la lame en cercle, les Faiseurs de ressorts l'entourent dans toute sa longueur d'un fil de fer recuit, qui a environ une demi-ligne de groffeur, & qui forme autour de la lame une espece de vis, dont les pas sont distants entr'eux d'environ un pouce; ainsi les spires que la lame forme, lorsqu'elle est entourée, ne se touchent plus, à cause de l'épaisseur du sil de ser qui laisse par ce moyen le passage, & à la chaleur pour chauffer la lame, & au froid pour la faisir & la tremper également dans toute sa longueur: pour contenir la lame en cercle, il faut l'attacher avec un fil de fer, auquel on donne la longueur convenable, pour que le ressort ne forme un cercle que d'un pied de diametre ou environ.

1266. Pour faire chauffer les ressorts avant de les tremper, les Faiseurs de ressorts se servent d'un sourneau à reverbere, construit à peu-près comme celui des Emailleurs (1181); & pour placer le ressort dans la chambre pratiquée au sourneau, ils ont une roue de ser, qui a un pied de diametre, & dont les croisées sont mises sur champ, pour laisser le passage à la chaleur; cette roue est terminée par un cercle de ser qui sert à contenir le ressort qu'on veut tremper; cette roue tourne sur un pivot qui est porté

par une longue barre de fer.

1267. Lorsque le seu du sourneau est allumé, on sait chausser la roue, & on la laisse devenir rouge; & quand le charbon a acquis sa plus grande vivacité, on place le ressort sur la roue, & celle-ci au soyer du sourneau; alors on a soin de saire tourner la roue, asin qu'elle sasse chausser également le ressort; quand le ressort est chaussé bien également, &

qu'il est d'une couleur blanche qui suit le rouge, on retire promptement la roue, & on jette le ressort dans un vaisseau qui contient assez d'huile pour pouvoir surnager le ressort; on se sert d'huile présérablement pour la trempe des ressorts; parce que la trempe en est moins seche, & qu'ils sont moins sujets à casser en trempant, que si on les trempoit dans l'eau.

8 avec des tenailles à couper, on coupe tout le fil de fer qui entouroit la lame, & on en ôte les bouts très-légérement, afin de ne pas casser le ressort; on coupe de même le fil de fer qui le retenoit en cercle; ainsi le ressort se développera un peu, mais ne reviendra pas droit; il restera courbé en spirale.

voir le faire revenir également dans toute sa longueur, on se sert de briques & de grès ou sable, dont on frotte légérement tout le côté intérieur de la lame, jusqu'à ce qu'elle

soit bien blanchie dans toute sa longueur.

1270. Pour faire revenir le ressort, il faut avoir un réchaud rempli de charbon bien allumé, que l'on recouvre d'une plaque de fer d'environ deux lignes d'épaisseur; cette plaque doit être tant soit peu arrondie ou convexe en dessus; lorsque la plaque est rouge, par la seule action du seu, & sans souffler, on pose le bout extérieur du ressort par sa partie convexe, sur la plaque; ainsi la partie blanchie du ressort est en dessus; on appuie le bout de la lame sur la plaque, avec un bout de fer qu'on tient d'une main, tandis que de l'autre l'on tient le rouleau que forme la lame; (on ne fera pas mal de se servir de gands pour éviter l'ardeur du feu); on laisse la même partie du ressort sur la plaque, jusqu'à ce qu'elle ait pris une couleur grise, qui suit immédiatement le bleu; & à mesure que le bout revient à cette couleur, on avance la lame, qui, en même-temps qu'elle revient, ou qu'elle est pénétrée par la chaleur, elle se redresse; on fera ainsi la même opération, jusqu'à ce que la lame

soit revenue également dans toute sa longueur, après quoi sa lame sera redevenue droite comme elle étoit avant de la pré-

parer pour la trempe.

un marteau à tête un peu arrondie & polie, sur un tas arrondi & poli; on planera la lame dans toute sa longueur, & on

la rendra bien plane & unie.

l'égalifer; on le pliera pour cela en arc de distance en distance; & les endroits qui seront plus forts, on les amincira à la lime, attachant pour cet effet le ressort avec des

tenailles à vis sur le bois qui tient à l'étau.

faut le mettre de la hauteur du vuide du barrillet; on le tiendra même une demi-ligne plus bas que le drageoir du couvercle; c'est-à-dire, que si depuis le sond du barrillet jusqu'au drageoir il y a douze lignes de vuide, on n'en donnera que onze & ½ à la lame, asin que le ressort ait du jeu; on le calibrera selon cette mesure, & bien éga-lement dans toute sa longueur; à cela près que la partie qui doit former l'œil du ressort, & que l'on a laissée plus épaisse, doit être une demi-ligne plus basse que le reste du ressort, dans la longueur d'environ dix pouces: on rend plus étroit ce bout intérieur du ressort, pour empêcher que l'œil qui entoure l'arbre ne puisse aller toucher au couvercle, ou au sond de barrillet.

1274. Le ressort mis de largeur, on le coupera de la longueur qu'il doit avoir, c'est-à-dire, d'environ sept pieds de long, qui est à peu-près la longueur convenable pour le diametre du barrillet, & pour le nombre de tours de bande du ressort: au reste, on verra ci-après comment les Faiseurs de ressorts en déterminent la longueur.

1275. On arrondira à la lime les bords de la lame, & on achevera de les rendre bien droits & unis dans toute leur longueur, afin que ces bords puissent glisser plus faci-

lement

lement contre le fond & le couvercle du barrillet, lorsque

le ressort se développe.

1276. Pour adoucir le ressort, on passera sur sa longueur, à chaque côté de la lame, une lime d'Angleterre bâtarde, un peu douce, avec de l'huile, dont on conduira les traits selon la longueur de la lame; ce qui ôtera les traits de la lime d'Allemagne: on se servira de cette lime pour achever d'égaliser la lame que l'on courbera en arc de proche

en proche.

I 277. On pourra polir le ressort en le tenant attaché sur le bois qui tient à l'étau, & en frottant avec du bois de noyer & de l'émeri, comme on a fait avec la lime d'Angleterre, & ainsi dans toute sa longueur; mais pour le mieux, on sera aller & revenir la lame, en la faisant passer entre deux morceaux de bois de noyer bien serrés & avec de l'émeri: cette méthode est présérable, en ce qu'elle est plus prompte & qu'elle ne tend qu'à égaliser la lame; on peut se servir pour cela d'une espece de banc à tirer sort long, comme ceux dont se servent les Bijoutiers, pour tirer l'or à la filiere.

1278. Lorsqu'on aura poli le ressort, on le bleuira, en se servant pour cela du réchaud & de la plaque, dont nous avons parlé, & de la même maniere; on rendra la lame d'un

bleu également vif dans toute sa longueur.

on le voit en o & en r, (Planche VII, fig. 5); pour cet esset, on sera d'abord revenir environ un pied de longueur du bout qui doit sormer l'œil; on le sera revenir plus qu'il ne l'avoit été après la trempe: c'est pour empêcher que le ressort ne casse, lorsqu'on le pliera pour sormer l'œil: & pour l'endroit où doit être saite l'ouverture pour le crochet, il saudra le recuire, c'est-à-dire, saire devenir rouge un pouce de long du bout: on percera un trou quarré, que l'on alongera un peu; on limera en biseau le bout de l'ouverture d'un côté seulement, asin d'être retenu par le crochet de l'arbre.

I. Partie.

de la lame, on ne fera revenir qu'un petit bout, afin de ne détremper que l'endroit du trou: Le ressort amené en cet état, il ne reste plus, pour le faire entrer dans le barrillet, qu'à le plier en spirale.

#### 49, Plier le Ressort en Spirale:

1281. Pour plier les ressorts, on se sert d'un arbre qui se meut sur un chassis de fer, qui s'attache à l'étau; un bout de cet arbre porte un rochet d'encliquetage, & le cliquet est attaché au chassis; outre le rochet, l'arbre porte une manivelle; l'autre bout de l'arbre est percé d'un trou quarré, dans lequel s'ajustent des arbres à crochet, pareil à ceux d'un arbre de barrillet : ces arbres font de différentes groffeurs; le plus gros peut avoir deux pouces de diametre, & le plus petit six lignes. Quand les Faiseurs de ressorts veulent plier un ressort, ils accrochent le bout de la lame qui doit former l'œil, au crochet du plus gros arbre; & avec la manivelle, ils tournent d'une main, tandis qu'avec l'autre ils appuient fortement la lame contre l'arbre, enforte que la lame se plie & entoure l'arbre, & va ainsi en ligne spirale; ils continuent, jusqu'à ce que toute la lame entoure l'arbre. Pour empêcher que le ressort ne casse en passant trop vîte de droit qu'il étoit à une courbe un peu trop resserrée, les Faiseurs de ressorts placent entre les premieres spires des cartes pliées qui empêchent les spires de se toucher: ils ne font cette opération que pour les premiers tours, parce qu'après que l'arbre est entouré de plusseurs tours, il grossit, & le ressort se courbe moins.

1282. Cette opération faite, on prendra un arbre un peu plus petit, afin de resserrer d'avantage les spires, & de diminuer la grandeur de l'œil, ou le premier tour du dedans: ils entourent ainsi jusqu'au bout le ressort sur ce second arbre.

1283. Quand cela est fait, on prend un troisseme arbre

plus petit, & à peu-près de la grosseur de l'arbre du barrillet dans lequel ce ressort doit être placé; on resserre de nouveau les spires, en tournant avec la manivelle, jusqu'à ce que toutes les parties de la lame se touchent, & entourent l'arbre.

la lame s'applique bien au-dessus de la partie de lame qui entoure l'arbre, & que les spires s'élevent ainsi les unes au-dessus des autres sans déborder, asin que les bords de la lame, lorsqu'elle sera pliée, soient parsaitement dans le même plan; ce qui est très-essentiel, sans quoi, lorsque le ressort fera dans le barrillet, il frotteroit par ses bords sur les parois du sond & du couvercle.

1285. Le ressort ainsi plié, il sera sait; & il ne restera qu'à l'éprouver, & à le placer pour cela dans son barrillet; mais auparavant, il saut saire le crochet de l'arbre de bar-

rillet, & placer le crochet à la virole.

### 5°, Faire les crochets de l'Arbre & du Barrillet pour le Ressort.

1286. On fera le crochet de l'arbre de barrillet, dont le côté qui doit entraîner le ressort est indiqué par le rochet d'encliquetage; on creusera le devant ou le côté, selon lequel l'arbre tourne, lorsqu'on le remonte; & ce crochet ne sera saillant au dehors de l'arbre, que d'un peu plus que l'épaisseur du ressort à l'endroit de l'œil: le derriere du crochet est limé en rond.

I 287. Pour le crochet de la virole, on percera dans le milieu de sa largeur prise en dedans, un trou qui ait une ligne de grosseur; on taraudera ce trou, & on le mettra un peu en chansrein par le dehors: on fera sur le même taraud un bout de vis d'acier, portant une petite tête quarrée; on fera entrer cette vis par le dedans de la virole, jusqu'à ce que la tête ( qui ne doit avoir au plus qu'une demi-ligne d'épaisseur, & doit être plus étroire que l'ouver-

Iii ij

ture faite au bout du ressort pour le crochet) porte contre la virole; on coupera l'excédent de la vis en dehors de la virole: on posera la tête contre une bigorne, & on rivera cette vis sur la virole: on prendra une lime à sendre, & on sera à la tête, tout contre la virole, une entaille dans laquelle devra s'accrocher le bout extérieur du ressort: on aura soin de saire cette entaille du côté convenable, pour que le ressort étant bandé par l'arbre, s'y accroche: or ce côté

est indiqué par le crochet de l'arbre.

I 288. Les crochets de barrillet & de l'arbre étant faits, on mettra le ressort dans le barrillet; pour cet esset, on mettra sur l'arbre de la manivelle à plier les ressorts le plus petit arbre à crochet dont on s'est servi, & on entourera le ressort dessus cet arbre, ensorte qu'il occupera un petit volume, & qu'il pourra entrer dans le barrillet; en ce moment, on sera entrer le barrillet contre l'arbre qui porte le ressort; & quand celui-ci sera dans la virole, on le lâchera, ce qui fera qu'il se développera, & que le dedans de la virole le contiendra; & qu'ensin le vuide ou intervalle entre les spires se trouvera dans le milieu du barrillet; & c'est de ce vuide, & du nombre des tours de spires de la lame, que dépend le nombre des tours de bande que le ressort peut faire.

I 289. Le ressort ainsi placé dans le barrillet, on le fera descendre contre le fond, ensorte que le bord de la

lame descende au-dessous du drageoir du couvercle.

1290. On présentera le barrillet contre l'arbre à manivelle, asin de voir si le bout extérieur du ressort est accroché; pour cet esset, on tiendra d'une main le barrillet immobile, tandis qu'avec l'autre on tournera la manivelle, & on sera accrocher le ressort au crochet de la virole: si le ressort ne s'accrochoit pas, ce seroit une preuve ou qu'il seroit mal fait, ou que l'ouverture du bout du ressort n'est pas assez large; on corrigera donc l'un ou l'autre désaut.

1291. On mettra l'arbre de barrillet à sa place, & avant de mettre le couyercle, on verra si le crochet entre

# PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 437 dans l'ouverture de l'œil du ressort, & s'il s'y accroche; & si ce crochet est de côté, ou trop large, on y touchera en conséquence; cela fait, on mettra le couvercle.

#### Eprouver le Ressort.

1292. On attachera le quarré de l'arbre dans l'étau, & on fera tourner le barrillet jusqu'à ce que le ressort soit entiérement tendu, & qu'on ne puisse plus le faire tourner; on fera une marque sur le barrillet, & on s'en servira pour compter les tours que le ressort fera faire au barrillet, en le laissant se développer (c'est ce qu'on appelle voir combien le ressort fait de tours): si le ressort ne fait pas le nombre de tours que l'on demande, savoir sept tours & \frac{1}{2} (712) c'est une preuve que la lame est trop épaisse ou trop longue; pour connoître si le ressort est trop fort, on attachera une corde à la circonférence du barrillet, & on en entourera la virole de plusieurs tours; on chargera cette corde de plusieurs poids: si le ressort étant au haut soutient plus de six à sept livres, c'est une marque qu'il est trop fort; & dans ce cas, il faudra l'ôter du barrillet, & amincir la lame dans toute sa longueur, en l'attachant pour cela sur le bois tenu par l'étau, de la même maniere qu'on l'a fait en le limant en premier: mais si au contraire le ressort bandé soutenoit moins de six livres; pour augmenter le nombre de ses tours, il faudroit en couper par le bout extérieur; on en coupe plus ou moins, selon que le ressort fera moins de tours qu'il n'est besoin: pour donner un tour de plus, les Faiseurs de ressorts coupent un bout d'environ dix à douze pouces; on refera l'ouverture, & on l'essaiera dans le barrillet, par la même méthode.

1293. Mais il est bon de savoir que si un ressort est trop accourci, qu'au lieu d'augmenter le nombre de tours, en le recoupant encore, on le diminue: c'est à l'usage à fixer ces limites; on en juge par le vuide que laisse le ressort dans le milieu du barrillet, & par le nombre de tours

des spires dans le barrillet.

1294. On augmente le nombre des tours du ressort, en diminuant l'arbre de barrillet; mais lorsque l'arbre a la proportion que nous avons indiquée (817), on doit plutôt amincir la lame, parce qu'un trop petit arbre rend le ressort sujet à casser.

1295. Le ressort ainsi terminé, on attachera l'arbre à l'étau, & on entourera la virole d'une corde, asin de connoître par des poids, la force du ressort, & de régler en conséquence l'étendue des arcs du régulateur, & la pesanteur

de la lentille.

1296. Quand le ressort sera terminé, on mettra l'arbre en cage, asin de couper le quarré au raz du cadran; pour cet esset, on posera la fausse-plaque & le cadran sur la platine des piliers; & avec l'angle d'une lime à arrondir, on marquera un trait à sleur du cadran; on marquera de même à sleur du dehors de la seconde platine, un trait sur le pivot de l'arbre; on coupera ce pivot sur le tour avec le burin, & en arrondissant le bout que l'on adoucira & que l'on polira après que l'excédent du pivot sera emporté; on coupera le quarré par l'endroit marqué avec une lime à sendre; on arrondira un peu ce bout, pour faciliter l'entrée de la cles, & on l'adoucira: on fera ensin une cles qui entre juste sur ce quarré.

# X. De l'Echappement de l'Horloge; De la maniere de l'exécuter, pour le rendre isochrone. Du Régulateur.

1297. Nous avons traité ci-devant de toutes les opérations de la main-d'œuvre, qui concernent le mouvement de l'Horloge, la cadrature, &c; il nous reste maintenant à parler de l'échappement; & c'est pour mieux remplir notre objet, en rendant cet article utile, que nous prescrirons les moyens que l'on doit employer pour exécuter un échappement, & le rendre capable de corriger les inégalités de la force motrice.

1298. Nous ne nous arrêterons pas ici aux principes de construction d'un tel échappement; cette matiere étant traitée dans la seconde Partie, Chap. XVI & XVII, il ne sera question ici que de la main-d'œuvre.

#### 10, Faire la Tige d'Echappement qui porte l'ancre; le Coq d'échappement de l'avance & retard.

1299. L'ancre A d'échappement (Pl. V, fig. 1) entre quarrément sur le bout d'une tige qui porte deux pivots; le pivot fait sur le bout où est placé l'ancre, roule dans le trou de la platine des piliers, & l'autre dans un pont AH (fig. 1) attaché en dehors de la seconde platine: c'est ce pont qu'on appelle le Coq d'échappement. Le coq d'échappement, vu en perspective (fig. 19), est formé d'une seule piece fondue: la patte I sert à l'attacher à la platine, avec une vis: la partie recoudée G s'éleve au-dessus de la platine, à la hauteur du dessus du tout-ou-rien; c'est le dessous de cette partie coudée G qui reçoit le second pivot de la tige d'échappement: la branche H s'éleve perpendiculairement au-dessus du coude G: c'est cette branche, qui a environ six lignes de longueur, qui porte le pendule. Pour cet effet, cette branche H est percée de deux petits trous, à travers lesquels passe un fil de soie K dont les bouts repassent en dessus; un bout du fil est noué pour être retenu par le dessus de la branche, & l'autre bout du fil entre dans un trou fait au pivot prolongé e ( le fil est noué pour s'arrêter au trou de ce pivot) ce pivot qui roule dans le trou fait à la branche A, est formé au bout d'une tige qui porte à son autre extrémité un second pivot qui roule dans un trou fait au bord de la fausse-plaque, dans la ligne de midi; ce second pivot prolongé est limé quarrément, pour y faire entrer une cles: or comme le fil fait deux tours sur le pivot e, on voit que si l'on fait tourner cette tige d'un ou d'autre côté, on accourcit ou on alonge la partie K du fil; & comme le pendule s'accroche à ce fil K, & que le point de suspension so fait immédiatement sur le dessous ou bord de la branche H; il suit de-là, qu'en tournant cette tige par son quarré, on alonge ou l'on accourcit le pendule; & que par conséquent, on fait avancer ou retarder l'Horloge: c'est pour cette raison, qu'on appelle cette tige Avance & Retard: on send la branche A, asin qu'elle sasse resson, et presse le pivot e de l'avance & retard.

1300. Le bout de la tige de l'ancre du côté du pivot qui roule dans le trou du coq, porte une assiette qui s'y ajuste à frottement; c'est sur cette assiette qu'est rivée la fourchette F (fig. 2): l'esset de cette sourchette est de communiquer au pendule la force du moteur, & d'entretenir, par ce moyen, le mouvement du régulateur, en lui

restituant la force qu'il perd à chaque vibration.

1301. Le bout F de la fourchette est recoudé d'équerre; le bout recoudé a environ six lignes de longueur, & deux de largeur; il est fendu dans sa longueur pour y laisser passer la verge du pendule. Dans les courts pendules les verges (c'est-à-dire, la partie qui porte la lentille) sont faites avec du sil de ser, sur lequel on chausse, à l'endroit F de la sourchette, une petite plaque large de deux lignes, laquelle entre juste par ses côtés dans l'ouverture de la sourchette; cette plaque sert à empêcher que la lentille ne tourne sur elle-même, & que par conséquent elle ne sorte du plan de mouvement du pendule, & ne présente tantôt l'angle, & tantôt sa face; esset qui changeroit totalement la durée des oscillations: cette plaque portée par la verge du pendule, doit être moins large que la fente de la sourchette, asin de laisser la liberté au pendule de prendre son à plomb.

1302. Pour revenir à l'exécution de l'échappement, on fera d'abord le coq d'échappement A (fig. 2), selon les dimensions indiquées ci-dessus, & selon la figure perspective A G H I (fig. 19); on en fera un modele en bois, sur lequel on fera jetter en sonte, avec de bon laiton; on écrouira toutes les parties du coq, & sur-tout la partie A, qui doit saire ressort pour le pivot de l'avance & retard, &

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 44E la partie G dans laquelle doit rouler le pivot de la tige

d'ancre; on limera & on dressera ce coq.

I 303. On fera la tige d'ancre; on prendra pour cela de l'acier quarré que l'on rendra rond, & auquel on donnera trois quarts de ligne de grosseur, & pour longueur, celle qui est nécessaire pour former les pivots qui roulent, l'un dans le trou de la platine des piliers, & l'autre dans celui du coq: pour déterminer cette longueur, on présentera le coq contre le bord de la cage, & on marquera sur la la la cage, & on marquera sur la la la cage, & on marquera sur la cage, & on marqu

tige la longueur qu'elle doit avoir.

1304. On tournera cette tige, qui doit être un peu plus petite sur le bout qui doit porter la sourchette; ensuite l'on sommera au bout le plus gros un quarré, que l'on reculera à deux lignes ou environ au-dessus de la roue d'échappement; on trempera la tige, & on la fera revenir bleue; on la dressera, & on formera ses pointes selon les regles prescrites (891); on l'adoucira & on la polira; on adoucira & on polira le quarré; pour cet esset, on prendra, pour le dresser, une petite lime d'acier non trempé & sans taille, ou bien un bout de verge de ser; c'est ce qu'on appelle lime de ser, avec laquelle l'on emploiera de la pierre à huile broyée; & pour polir ce quarré, on se servira d'une verge d'étaim limée plate; on appelle cela une sime d'étaim; & en employant du rouge sin d'Angleterre.

1305. La tige d'ancre ainsi faite, on formera ses pivots; on commencera par celui du côté du quarré, lequel on sera un peu plus petit que ceux de la roue d'échappement; on le sera selon la méthode indiquée (903 & 904): ce pivot étant sait, on posera la tige à travers le bord de la cage, en saisant porter la portée du pivot contre le dedans de la platine des piliers; on posera le coq sur le dehors de la seconde platine, & tout contre la tige d'ancre; en cet état, on marquera par le dessous G du coq l'endroit de la tige où l'on doit lever la portée du second pivot; on sormera

I. Partie. Kkk

ce pivot, qu'on tiendra de la même grosseur des pivots

de la roue d'échappement.

doit être placée le plus près qu'il se pourra de la roue d'échappement, & en laissant seulement autour du quarré de la force pour l'ancre: cette tige d'ancre doit être placée sur la ligne de midi: on tirera donc, pour marquer sa position, un trait en dedans de la platine des piliers, qui passe du centre de la platine (fig. 1), & qui aille joindre le trait que l'on a fait en A, à travers le bord, lorsqu'on a trouvé la ligne de midi pour saire l'emboîtage (1155); on marquera par le centre du trou de la roue d'échappement un trait de compas de la grandeur de cette roue; on percera un trou pour le pivot de la tige d'ancre qui soit distant d'une ligne du trait ou cercle qui représente la roue.

1307. On appliquera la seconde platine sur le dehors de celle des piliers, au moyen de ses tenons (pour cet effet, il saut ôter toutes les pieces qui sont attachées à ces platines); on percera les trous l'un sur l'autre; ainsi l'on aura l'endroit de la seconde platine où doit passer la tige d'ancre pour être droite en cage: on aggrandira le trou de la seconde platine, asin d'y faire passer le bout de la tige d'ancre; on la mettra en cage; ainsi il y aura un bout de la tige qui saillera en dehors de la seconde platine pour aller porter

sur le coq d'échappement.

1308. Pour poser le coq d'échappement de maniere qu'il ne change pas la position droite de la tige d'ancre, on percera à ce coq le trou pour le pivot qui doit y rouler; & on observera, pour cela, que pour le mieux il saut que ce trou coïncide avec le point de suspension du pendule, c'est-à-dire, qu'il soit dans la même ligne que le dessous de la branche H; on le percera donc en conséquence, & en se réglant sur la grosseur du pivot qui doit y rouler; on aggrandira ce trou, & on y sera entrer le pivot; alors on appliquera le coq sur la platine, en saisant entrer le trou

fur fon pivot: on attachera la patte du pont avec la seconde platine, au moyen d'une tenaille à vis, ayant attention de ne pas contraindre ce coq, lequel ne se trouve arrêté que par le pivot qui casseroit, si on le pressoit d'un ou d'autre côté: il faut donc que la tige tourne librement sans qu'elle gêne au trou de la seconde platine, mais en y passant juste. tandis que ces pivots roulent dans leurs trous; en cet état, on percera à travers la patte du coq & de la platine, le trou pour la vis du coq; on fera cette vis; on taraudera le trou de la platine; on aggrandira le trou de la patte, pour que la vis y entre librement; on attachera le coq sur la platine. & le trou de pivot fait en H, portant sur le pivot de la tige d'ancre qui doit tourner librement sans gêner au trou de la seconde platine: alors on percera à travers la patte du coq & la platine deux trous qui serviront à mettre des pieds au coq pour l'arrêter en cette position.

on le démontera ainsi que la tige, & on fendra la seconde platine depuis le bord jusqu'au dessous du trou fait pour la tige d'ancre, asin que la cage étant montée, on puisse mettre & ôter cette tige sans lever les platines, mais seulement en

levant le coq; ensuite on sera la sourchette.

### 1º, Remarque sur la longueur à donner à la Fourchette.

1310. Si on faisoit agir la fourchette sort près du point de suspension du pendule, il arriveroit qu'au lieu de tendre à mouvoir le pendule, elle ne seroit que faire sléchir le sil de suspension, ensorte que l'Horloge cesseroit bientôt de marcher, & que la sorce du moteur se consumeroit à mouvoir de côté & d'autre le crochet de suspension: pour éviter ce désaut très-essentiel, on donnera au moins pour longueur de la sourchette un tiers de la longueur du pendule; ainsi pour cette Horloge, dont le pendule doit être de neus pouces passés, on donnera au moins trois pouces de lon-

gueur à la fourchette, depuis F jusques en H (fig. 2). 1311. Pour faire la fourchette, on prendra du laiton qui ait trois quarts de ligne d'épaisseur, deux lignes ; de largeur, & de longueur trois pouces 2; on coudera d'équerre le bout F, auquel on donnera six lignes de long; & on écrouira ce bout & le reste de la fourchette; on percera à l'autre bout un trou pour y river l'assiette; ce trou aura une ligne ; de groffeur; on limera rond l'intervalle entre H & F, & on réferera autour du trou la force convenable: on percera un bout de fil de laiton qui ait trois lignes ; de longueur pour le canon de cette fourchette, & de forte que ce trou du canon entre à frottement sur le bout de la tige d'ancre; on tournera ce canon sur un arbre lisse; on y levera sur le bout, la portée ou assiette pour y river la fourchette; on rivera cette fourchette; on fera en F la fente pour y passer la verge du pendule; cette fente doit aller tout contre le coude; mais elle ne doit pas couper le bout, il faut au contraire y réserver une petite épaisseur ou traverse qui retienne la fourchette pour l'empêcher de fléchir; cette fente aura environ une demi-ligne de largeur; on achevera de l'élargir, quand on aura monté le pendule.

1 3 1 2. Cela fait, il faudra faire l'avance & retard; pour cela, on assemblera la cage, la fausse-plaque & le coq d'échappement; on prendra du fil d'acier tiré rond, si l'on en a, ou sinon on prendra de l'acier quarré que l'on rendra rond: on donnera pour groffeur à cette tige une ligne ; & pour sa longueur, on se réglera sur la hauteur qu'il y a depuis la fausse-plaque jusqu'à la partie A du coq, & en y joignant en sus la longueur du pivot sur lequel la soie doit s'entourer, & la longueur du quarré qui doit saillir le dehors de la fausse-plaque; on tournera cette tige dans toute sa longueur, & on formera les deux pivots, qui pourront avoir au plus une ligne de diametre: le pivot sur lequel la soie de suspension s'entoure aura environ six lignes de longueur, & l'autre en aura trois; on fera donc les portées de ces

PREMIERE PARTIE, CHAP. XXXVI. 445 pivots en conséquence, & en se réglant sur la hauteur ou intervalle qu'il y a depuis le dedans de la fausse-plaque jusques au dedans de la branche A du coq d'échappement.

1313. L'avance & retard étant tournés, on percera tout au bord de la fausse-plaque, & sur la ligne de midi, un trou qui soit de la grosseur du court pivot, sur lequel on doit former le quarré; & on percera de même à la branche A du coq un trou pour y faire entrer l'autre pivot de l'avance & retard; on percera le trou à la distance convenable de H, pour que la tige soit parallele aux bords de la cage; on mettra ainsi l'avance & retard en cage: on fera, à fleur du dehors de la fausse-plaque, un quarré qui doit servir à faire tourner cette tige avec une clef de montre : on percera à travers le pivot prolongé e, un petit trou pour y passer le fil de soie; ce trou doit être placé dans le milieu de la longueur du pivot; on fera ce trou d'environ deux douziemes de ligne de grosseur, qui doit être celle du fil: on percera le bras H du coq de deux trous, à travers lesquels la soie de suspension doit passer.

1314. Pour percer ces trous de la soie de suspension, on observera qu'ils doivent être placés dans une ligne qui soit parsaitement parallele à l'axe ou tige d'ancre; car si ils y étoient inclinés, le plan de mouvement du pendule se feroit obliquement à celui de la sourchette, ensorte que celle-ci seroit décrire au pendule des especes d'ellipses, c'est-à-dire, que la lentille se mouvroit en même-temps de droite à gauche, & en s'approchant & s'écartant alternativement du plan de la platine; ce qui dérangeroit l'isochronisme des vibrations: ainsi pour marquer les trous de suspension, on tracera une ligne en dessous de la branche H dans sa longueur, qui soit perpendiculaire au plan de la

platine; ce que l'on fera avec une équerre.

1315. Pour déterminer l'élevation du pendule au-dessus de la seconde platine, on mettra le tout-ou-rien en place, ainsi que le timbre, que l'on attachera sur la platine avec

# 446 Essai sur L'Horlogerie.

son porte-timbre; on prendra, avec un compas, la distance qu'il y a depuis la platine jusqu'au milieu de l'intervalle entre le dessous du timbre & le ressort d y du tout-ou-rien; on portera cette hauteur en dessous de la branche H du coq, & on fera une marque à travers la ligne qu'on y a tracée: cette marque désignera l'endroit où le pendule doit être suspendu pour passer également entre le tout-ou-rien & le dessous du timbre; on percera donc les trous de la soie de suspension à égale distance de cette marque, c'est-à-dire, une ligne ou environ; ainsi ces deux trous seront distants l'un de l'autre de deux lignes, & ils seront placés exactement sur la ligne que l'on a tracée avec l'équerre sous la branche H: on fera un foret qui ait au plus deux douziemes de ligne de groffeur; & on percera les trous pour la soie de suspension: on fendra, avec une scie mince, la branche A depuis le bout jusques tout contre le dessus de H, afin que cette branche fléchisse & retienne l'avance & retard à frottement, & que la pesanteur du pendule ne puisse faire tourner cette tige. Pour produire ce frottement, dès que la branche sera fendue, on serrera le bas H à coups de marteau, ensorte que la fente se rapprochera, & que le pivot n'entrera plus dans son trou qu'à force.

#### 2°, Fendre la Roue d'échappement, en achever les Dents, & finir les Croisées.

- 1316. L'échappement isochrone, dont nous nous proposons de donner ici la maniere propre à l'exécuter, est représenté (*Planche XXIII*, fig. 3): cet échappement n'est point à repos comme celui que nous avons décrit (396), ni à aussi grand recul que celui à ancre, représenté (*Planche V*, fig. 1); mais son recul est moyen entre le repos du premier, & le recul du second.
- 1317. Dans un tel échappement les dents de la roue doivent agir par leurs côtés droits, ainsi que cela est nécessaire pour l'échappement à repos: les devants de ces.

dents doivent être dirigés au centre de la roue: ces dents doivent être assez prosondes & dégagées, comme on le voit dans la figure, afin de permettre aux pattes de l'ancre d'y pénétrer, & donner la liberté au pendule de décrire des grands arcs, lorsque le ressort moteur est monté en haut.

1318. Avant de fendre la roue, il faudra la tourner parfaitement ronde sur le bord, saisant pour cet effet rouler ses pivots dans des trous de broches à lunettes, (980).

1319. On choisira une fraise à roue de rencontre qui soit mince, & propre à donner la figure des dents, telle qu'elles sont représentées dans la figure troisieme; on la mettra sur son arbre, & on placera l'arbre sur l'H, & de sorte que le côté droit de la fraise passe par le centre du tasseau: on rendra l'arbre bien juste par ses pointes, & on arrêtera les contre-écrous; ensuite l'on placera la roue sur le tasseau, & on observera de la tourner du côté convenable, pour que le devant de la fraise forme le devant des dents selon le côté que doit tourner la roue lorsqu'elle est dans sa cage: or ce côté est indiqué par la roue de longue tige D (Pl. V, fig. 1) qui doit tourner selon l'ordre des chiffres du cadran; mais comme dans la figure premiere ces roues sont vues par le dedans de la platine des piliers, la roue de longue tige, vue par ce côté, doit tourner de D en dH, & la roue d'échappement de F en E: on marquera donc le côté du devant des dents du côté contraire où elles sont représentées dans la figure, parce que dans cet échappement (fig. 1) les dents agissent par le derrière (427), au lieu que, comme nous venons de le dire, pour l'échappement isochrone, il faut le faire agir par le devant; on placera donc en conséquence la roue sur le tasseau de la machine à fendre, & on la centrera selon la méthode prescrite (435 & 446); on fera d'abord une dent en enfonçant la fraise jusques à ce que la pointe de la dent soit aigue, ou si, la fraise étant trop mince, on étoit obligé de trop enfoncer la fraise pour rendre les dents aiguës, on ne la feroit enfoncer que

### 448 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

de la quantité représentée dans la figure trois, & on fendroit ainsi toutes les dents; & pour achever de les rendre en pointes, on retireroit le porte-fraise un peu sur le côté du derriere des dents, & on emporteroit la matiere requise pour les mettre en pointe, en leur conser-

vant la figure représentée.

1320. La roue ainsi fendue, on l'ôtera de dessus le tasseau; on prendra une lime carrelette douce, & on limera les côtés de la roue, pour emporter les bavures faites par la fraise; on placera un cuivrot sur le pignon, & on mettra la roue sur le tour; on fera un trait pour régler la largeur du champ de la roue; & on fera de même pour le centre: ainsi l'on se réglera bien exactement sur ces traits, pour achever les croisées de la roue, asin qu'elle reste parfaitement d'équilibre; & si cela n'étoit pas, il faudroit limer un peu plus du côté le plus pesant: les croisées achevées & polies, on mettra la roue sur le tour, en faisant tourner les pivots dans les trous des broches à lunettes; en cet état on frisera légérement & avec beaucoup de précautions, les pointes des dents, asin de rendre la roue parsaitement ronde.

poser les dents de la roue sur le devant du liege, en présentant le devant des dents en dessus: on prendra une petite lime à arrondir sort douce, & on limera légérement le devant des dents, pour emporter les traits de la fraise; mais on aura grand soin que la lime pose bien à plat, & ôte de l'étosse également, en ménageant sur-tout les pointes, pour ne pas changer la justesse de la roue; ensuite l'on menera les traits de la lime selon la longueur des dents;

ce que les Ouvriers appellent étirer en long.

1322. On mettra le bois à arrondir dans l'étau, en place du morceau de liege; on prendra une lime douce à roue de rencontre (forte de lime à feuille de sauge, plus petite, & taillée seulement d'un côté); on adoucira le derriere des dents, en allant jusqu'à la pointe dont on ôtera le petit

angle qui la termine par le derriere de la dent, mais en ménageant extrêmement la pointe dont on n'en doit pas ôter, pour ne pas rendre la roue mal ronde: on en fera autant à toutes les dents, & on les étirera en long; on prendra une pierre douce à eau: on aura un verre d'eau; on posera la roue sur le morceau de liege attaché à l'étau, & dressé par-dessus; on adoucira les côtés de la roue avec la pierre à eau, ensorte qu'elle emportera toutes les bavures faites en finissant les dents & les croisées: on nettoiera la roue, & elle sera finie, ensorte que l'on pourra tracer l'ancre d'échappement.

1323. Cet échappement, pour rendre les oscillations isochrones, est représenté II Partie, (Planche XXIII, fig. 3): nous l'avons fait voir très-en-grand, afin que l'on puisse aisément distinguer les traits de construction, & le concevoir plus facilement: alors il ne sera pas difficile de

le tracer en petit d'après les regles prescrites.

### 3°, Tracer l'Ancre, pour former l'Echappement.

1324. Pour tracer l'ancre d'échappement, on prendra une plaque de laiton mince, bien dressée & adoucie, qui ait environ trois ou quatre pouces en quarré; je l'appellerai le Calibre d'échappement: on marquera sur un des bords de la plaque la grandeur juste de la roue; par ce centre l'on percera un trou dans lequel entre juste le tigeron du pignon du dessous de la roue, & de sorte que la roue s'applique tout contre la plaque; pour cet esset, on ôtera les rebarbes du trou avec un sort; on verra si le trait que l'on a sait pour la roue est exactement de la grandeur de cette roue, & est parsaitement concentrique: si cela n'est pas, on l'essacera, & on en fera un nouveau bien sin, & qui passe juste par la pointe des dents.

1325. On prendra avec un compas sur le dedans de la platine des piliers (*Planche V*, fig. 1), la distance qu'il y a du centre de la roue d'échappement jusqu'au trou du pivot

I. Partie, L 11

# 450 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

de la tige d'ancre: on portera cette distance sur la plaque de laiton, & on tracera du centre B de la roue la portion de cercle b c: on percera en a un petit trou de la grosseur du pivot de la tige d'ancre; ce trou représentera le centre de l'ancre; de ce centre on tirera la ligne a b qui ne fasse que toucher la circonférence b c de la roue: si par ce point b d'attouchement on tire le rayon B b, il sera perpendiculaire à b a ( ainsi qu'on le démontre en Géométrie); & selon les principes de Méchanique l'action des dents de la roue doit se faire au point b sur l'ancre: ainsi a b est la longueur qu'il faut donner au bras de l'ancre, pour que la roue agisse sur lui de la manière la plus savorable au mouvement.

1326. On posera la roue sur la plaque de laiton; on posera une pointe du compas sur le trou de l'ancre, & avec l'ouverture de compas a b, on sera convenir l'autre pointe avec celle d'une dent b de la roue prise en devant: pour cet esset, on tournera la roue selon qu'il sera besoin; on tiendra la roue sixe; on portera la pointe de compas de l'autre côté, pour voir si elle se présente contre le derriere (a) de la pointe d'une dent c: si cela n'est pas, on changera l'ouverture du compas jusqu'à ce qu'elle passe en mêmetemps par les pointes des dents les plus prochaines des points de contacts c, b: on tracera les portions de cercles b t, c p, qui représenteront deux faces des pattes de l'ancre.

I 327. Pour trouver les deux autres faces, il faut changer l'ouverture de compas, ensorte que les dents ayant parcouru la moitié de leur intervalle, elles passent par une se conde portion de cercle: mais comme cela se peut faire également ou en ouvrant le compas plus qu'il n'étoit, ou en le resermant de la moitié de l'intervalle d'une dent; on choisira de ces deux ouvertures celle qui sera moins différer la longueur des traits avec les points de contact c b, desquels on doit s'écarter le moins qu'il est possible: on tra-

<sup>(</sup>a) La portion de cercle c p doit passer | derriere des dents, à mesure que la dent b derriere la dent c, afin que l'angle c de la écarte le bras b t, & que celui c s'inpatte c e ne vienne pas arcbouter sur le troduit entre les dents de la roue.

cera donc les deux autres faces de l'ancre d s; e q que nous plaçons en dedans préférablement, pour diminuer l'espace que parcourt l'ancre, & par conséquent le frottement de l'ancre: ainsi l'on aura les quatre faces des deux bras placées de forte à laisser échapper alternativement les dents à mesure que ces pattes pénetrent & s'écartent de la roue par le mouvement du pendule.

1328. Maintenant pour régler la longueur des pattes de l'ancre, on partira de l'étendue des arcs de levée (399) que l'on veut donner à l'échappement, que nous fixerons

à cinq degrés de chaque côté, ou très-approchant.

1329. Pour marquer exactement cette levée de l'échappement, il faut avoir un demi-cercle gradué en degrés, dont on fera convenir le centre avec le trou du pivot d'ancre percé au calibre d'échappement; on prolongera la ligne a b jusqu'en f bord du demi-cercle, & on tournera cet instrument jusqu'à ce qu'une de ces divisions corresponde avec la ligne b f: on marquera en dedans un point g écarté de l'autre de cinq degrés; par ce point on tirera une ligne qui passe par le centre de l'ancre; elle marquera en d la quantité dont la patte doit être engagée, pour que la roue en l'écartant par le plan incliné, l'ancre décrive cinq degrés: ainsi pour avoir ce plan incliné, on tracera la ligne d, b qu'on fera passer par les points d, b où les droites a f; a g qui mesurent l'angle g a f coupent les portions de cercle d s; b q; on aura donc la patte d b tracée.

I 3 3 0. Pour tracer le plan incliné ce, on observera que puisque la patte db est engagée de cinq degrés, il faut que celle c soit située en dehors de la roue, & toute prête à être mise en prise à mesure que l'autre s'écartera de la roue: ainsi l'extrémité du plan incliné doit être à la circonférence de la roue: on tirera donc par le point c la ligne droite a c prolongée jusques en h dehors du demicercle; on posera le demi-cercle sur le centre a, & on sera convenir une division de l'instrument avec la ligne a h; on marquera en dehors un point i distant de h de cinq degrés;

LII ij

# 452 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

par ce point, & du centre a, on tirera la droite a i, & on aura l'angle i a h, qui fera la mesure du plan incliné e e; on tirera donc la ligne e e qui passe par les points e e, où les droites a h a i coupent les portions de cercle e p; e q: ainsi l'on aura le plan incliné qui doit terminer la patte, & tellement situé, que lorsque la dent b aura écarté la patte b d, & fait parcourir cinq degrés, la patte e e sera engagée de cinq degrés dans la roue; ainsi lorsque la dent r l'aura écartée pour échapper, la patte e aura décrit cinq degrés, & par conséquent l'arc total de levée de l'échappement sera de 10 degrés (399).

1331. L'échappement ainsi tracé seroit à repos, puisqu'il est formé par des portions de cercle concentriques à A(396); mais comme un tel échappement ne corrigeroit pas les inégalités de la force motrice, ainsi que nous le ferons voir Seconde Partie, il faudra tracer sur les faces de l'ancre des courbes b l; e k qui feront rétrograder la roue, à mesure que les pattes s'engageront dans les dents

par l'augmentation de la force motrice.

1332. Pour tracer ces courbes de maniere à donner le recul qui m'a paru le plus convenable pour rendre les oscillations isochrones, voici les dimensions que l'on suivra; on prendra avec un compas l'intervalle b m qui sépare les portions de cercles b t; d s; on le portera trois sois sur la portion de cercle, en partant de l'angle b du plan incliné; de cette troisseme division on marquera le point 4 avec la même ouverture de compas; de ce point & de celui a de l'angle du plan incliné, on menera la courbe b l, formée par un trait de compas qui aura pour ouverture la longueur a b qui a servi à former la portion de cercle b t.

1333. Pour trouver l'endroit où l'on doit poser la pointe du compas, asin que la courbe que l'autre pointe doit tracer, passe en même-temps par les points b, 4, on posera la pointe du compas sur le point b, & avec l'autre l'on tracera la portion de cercle n; on posera de même une pointe sur le point 4, & avec l'autre on tracera la portion n; le

point où elles se couperont sera celui où la pointe du compas doit poser pour tracer la courbe ou portion de cercle b A

1334. Pour tracer l'autre courbe dans l'intérieur de la patte e e, on prendra la même épaisseur e u de cette patte; on partira de l'angle e du plan incliné, & on la portera trois fois sur la portion de cercle eq; de la troisseme division on marquera, avec la même ouverture de compas, le point 4; par ce point, & par celui e de l'angle du plan incliné, on menera la courbe e k; on tracera cette courbe avec le compas, en lui donnant pour ouverture la distance a e qui a servi à former la portion de cercle e q; pour trouver le point o, où l'on doit poser la pointe du compas, afin que l'autre pointe passe en même-temps par le point k. & celui e, on posera une pointe du compas sur le point e, & de l'autre on tracera la portion de cercle 0; on en fera autant en posant la pointe sur 4, & en traçant la portion de cercle o: l'endroit o où ces deux parties de cercle se coupent, sera celui où l'on devra poser la pointe du compas, pour faire passer la courbe par les pointes e & k.

1335. L'on aura donc la figure qu'il faut donner à l'ancre d'échappement tracée exactement, ainsi il ne restera

qu'à l'exécuter d'après ces dimensions.

### 4°, De l'exécution de l'Ancre d'échappement.

deux lignes d'épaisseur, & soit de la largeur propre à y former l'ancre tel qu'il est représenté sur le calibre d'échappement, & de la longueur requise; on le laissera plus long & plus large qu'il n'est besoin, asin d'avoir de l'espace pour tracer sa figure: on percera un trou de la grosseur convenable, asin qu'étant étampé, il entre juste sur le quarré de la tige d'ancre; on étampera ce trou, & on le rendra bien quarré, & ensorte que l'ancre entre à sorce sur le quarré de la tige, & de maniere que la moitié de son épaisseur soit

à la même élevation du rochet d'échappement; ce que l'on verra en présentant la tige sur le bord de la cage, tandis que la roue est en cage: l'ancre ainsi étampé, on le limera à plat des deux côtés, & bien droit, & on l'adoucira avec une carrelette.

I 3 3 7. Pour former l'ancre selon les traits marqués sur le calibre, on peut le faire de deux manieres, ou en transportant sur l'ancre les traits du calibre, selon les dimensions que nous venons de prescrire; ou bien on peut découper très-exactement l'ancre tracé sur le calibre, & l'appliquer ensuite sur la plaque d'acier qui doit former l'ancre, & tracer sur cette plaque le contour de l'ancre: pour cet esset, il saut arrêter le calibre sur l'ancre, en faisant passer un arbre lisse dans les trous de l'un & de l'autre, & en ferrant le calibre contre l'ancre avec des tenailles à vis. Cette méthode est la plus facile à mettre en usage; mais la premiere est présérable pour la justesse: il est vrai qu'il faut des précautions pour rapporter exactement la figure de l'ancre sur la plaque d'acier telle qu'elle est tracée sur le ca-

à former les portions de cercle bt; c p sur le calibre d'échappement, & on tracera sur l'ancre ces portions de cercle, mais en observant à les tracer sur le côté convenable; ce qui est donné par le plus grand côté du trou qui est celui sur lequel on doit poser la pointe pour tracer les portions de cercle bt; c p; on tracera de même les portions de cercle intérieures e q; d s sur l'ancre, en prenant la messure sur le calibre; on limera, selon ces portions de cercle; le dedans d s, & le dehors cp, & fort exactement.

libre; on le fera à peu près de la maniere suivante.

1339. On appliquera l'ancre contre le calibre en faifant convenir les centres; ce que l'on fera en faisant passer un arbre lisse à travers le trou de l'ancre & du calibre; on marquera sur les portions de cercle limées l'extrémité c & d des pattes.

1340. On posera une petite regle sur une des pattes;

& on la dirigera selon les lignes prolongées pour les plans inclinés d b; e c; & on tracera sur la plaque de l'ancre les plans de l'ancre qui devront passer exactement au-dessus des lignes du calibre: on en sera autant à l'autre patte; ensuite l'on portera trois sois, comme l'on a fait pour le calibre, l'épaisseur des pattes; on tracera les courbes de la même maniere.

1341. L'ancre étant tracé, on le limera selon les traits; & en le présentant de temps à autre sur le calibre, asin de vérisser si on le lime selon la forme du calibre.

1342. L'ancre ainsi ébauché & approché de la figure tracée sur le calibre sera prêt à être achevé; mais avant de le faire, il faudra, pour plus de facilité & pour la perfection de l'échappement, faire une vis excentrique (119) sur laquelle roule le pivot de la tige d'ancre situé à la platine des piliers; pour cet effet on aggrandira ce trou auquel on donnera une ligne 1 de diametre; on prendra du fil de laiton tiré bien dur, ou pour le mieux, du laiton écroui; on tournera le bout de maniere qu'il entre à force dans le trou de la platine, & retenu par derriere par une portée V, ( Planche V, fig. 3); on limera l'autre côté à fleur de la platine, & on percera, un peu en dehors du centre, un trou dans lequel on fera entrer librement le pivot de la tige: ces sortes de trous ne doivent pas être percés d'outre en outre, mais seulement de la prosondeur nécessaire pour que le bout du pivot roulant contre le fond du trou ait la hauteur nécessaire en cage; on appelle cela des trous foncés: pour aggrandir ces trous, il faut accourcir l'équarrissoir, pour que son bout aggrandisse le trou selon la grosseur du pivot; on fait aussi rouler l'autre pivot du côté de la fourchette, dans un trou foncé fait au coq: ces sortes de trous, quand ils sont bien faits, sont très-bons; ils ont cependant un défaut qui est que les saletés qui s'y introduisent, & s'y arrêtent, au lieu que dans les trous ordinaires, elles en sortent; il est vrai que le frottement des pivots dans les trous foncés est moindre, parce qu'ils sont retenus par leurs poin-

# 456 Essai sur l'Horlogerie. tes, au lieu que les autres le sont par leurs portées;

### Achever l'Echappement?

1343. La vis excentrique étant faite, on mettra la roue d'échappement en cage, & l'on arrêtera les platines par des goupilles que l'on mettra aux piliers; on tournera l'excentrique, pour qu'il écarte, le plus qu'il pourra, le trou du pivot de la roue; on mettra l'ancre sur sa tige ainsi que la sourchette; & on mettra le tout en cage avec le coq d'échappement; on fera tourner la roue en avant d'une main, tandis qu'avec l'autre on retiendra la fourchette; & on verra si après qu'une dent de la roue a agi fur le plan incliné, elle peut s'en échapper, & n'est point empêchée par l'autre patte, qui, étant trop épaisse, ne passe pas derriere la dent; ce qui ne peut pas manquer d'arriver, parce que par la construction nous avons fait tenir les pattes de la moitié de l'intervalle d'une dent, au lieu qu'elles doivent être moindres; pour permettre qu'à mesure qu'une patte s'écarte de la roue, l'autre s'y engrene; ce qu'il sera aisé de voir par l'application: on limera donc l'extrémité de cette patre, afin que la dent l'abandonne; & s'il est nécessaire, on accourcira un peu les pattes, en conservant les plans de la même inclinaison; & on limera très-petit à petit l'ancre, de sorte qu'à mesure qu'une dent b échappe de l'extrémité du plan incliné, la dent aille poser sur l'origine de la courbe, & non sur le plan incliné; & cela avec très-peu de chûte, c'est-à-dire, qu'en même-temps qu'une dent échappe d'une palette, l'autre patte arrête la roue, ensorte que celle-ci parcoure très-peu de chemin par ce passage; ainsi toute l'action de la roue agira par un mouvement uniforme sur les plans inclinés de l'ancre, pour restituer au pendule la force qu'il perd. Pour ôter les chûtes, on rapprochera l'ancre de la roue, en tournant l'excentrique.

1344. Il faut avoir attention, en limant & achevant l'ancre, de ne pas changer l'épaisseur des pattes; ce qui ren-

droit

droit les arcs de levée inégaux: c'est par les mêmes raisons qu'il ne saut pas non plus changer l'inclinaison des
plans d b; c e; & pour vérisier s'ils sont inclinés convenablement, on verra si, après que les dents ont échappé de l'extrémité des plans, la dent qui va poser sur
l'autre patte anticipe de la même quantité sur la courbe;
si cela est, c'est une preuve de l'égalité de levée; sinon,
on corrigera l'inclinaison de l'un ou de l'autre plan: on peut
encore vérisier l'égalité de levée par la sourchette, en mesurant si le chemin qu'elle fait par la levée de chaque patte
est égal: on vérisiera par le même moyen, si le mouvement
rétrograde de la roue est produit de la même maniere par
chaque courbe: on les terminera donc en conséquence;
on adoucira & on dressera toutes les faces de l'ancre avec
beaucoup d'attention.

1345. L'ancre étant ainsi achevé, on le trempera, on le blanchira avec de la ponce, & on sera revenir seulement avec un chalumeau le milieu à l'endroit du trou, asin qu'en ensonçant le quarré, ce trou ne se sende pas : on laissera les

pattes de toute leur dureté.

I 3 46. L'ancre ainsi trempé, on adoucira & on dressera ses faces avec des limes de ser & de la pierre à huile broyée; ensuite on polira ces mêmes faces avec une lime d'étaim & du rouge sin d'Angleterre, de sorte qu'il ne reste aucuns traits, & que par conséquent le frottement des dents sur l'ancre soit le moindre qu'il est possible: les saces de d'ancre & les plans étant polis, on vérissera l'esset de l'échappement; & si une des pattes donnoit moins de chûte que l'autre, il faudroit l'user avec la lime de ser & la pierre à huile. Cela sait, on polira les autres parties de l'ancre.

### 5°, De l'exécution du Pendule.

1347. Le pendule est, comme nous avons dit, le régulateur des Horloges (36); & lorsqu'il est bien disposé, c'est-à-dire, qu'il est pesant & bien suspendu, il corrige assez bien les inégalités de la force motrice;

I. Partie

M m m

# 458 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

mais de tels pendules sont rarement appliqués aux Horloges ordinaires comme celle dont il est ici question; & c'est pour cette raison que nous avons donné, aussi bien qu'il a été en notre pouvoir, les moyens d'y suppléer, en appliquant un échappement qui corrigera les inégalités de la force motrice: nous nous réglerons donc ici pour le pendule à la disposition qu'on lui donne ordinairement, & que l'on peut

employer dans nos cartels.

1348. La justesse d'une Horloge dépend encore singuliérement, ainsi que nous le ferons voir Seconde Partie, du rapport de la force motrice à l'étendue des arcs du pendule, au poids de la lentille, &c; mais comme nous le montrerons aussi, il n'est pas facile dans les Horloges à ressort de proportionner la force motrice au régulateur; l'échappement dont nous venons de parler, suppléera à ce rapport, sur-tout en y employant les précautions que nous indiquerons ci-après.

occupe, peut avoir un pouce ; de diametre, deux lignes d'épaisseur, & peser environ une once; ensorte que par cette disposition, elle sera d'un poids à peu-près relatif à la sorce du grand ressort, & à l'étendue des arcs de levée

de l'échappement.

1350. Le pendule d'une Horloge ordinaire, est composé de quatre pieces; 1°, de la lentille; 2°, d'un bout de sil de ser qui se sixe à la lentille par un bout, & dont l'autre se sixe à la plaque qui entre dans la sourchette; 3°, de cette plaque qui est de laiton; & ensin d'un bout de sil de ser qui le sixe par un bout avec la plaque qui passe dans la sourchette, & dont l'autre bout est plié en crochet pour s'accrocher au sil de suspension.

1351. Pour faire la lentille, on prendra du laiton qui ait trois lignes d'épaisseur, & un pouce ; de diametre, (si la place du cartel le permet, ainsi que nous le supposons): on écrouira cette plaque; on la percera à son centre d'un trou qui ait deux lignes de grosseur; on la coupera ronde,

### Premiere Partie, Chap. XXXVI. 459

felon le trait du compas; on fera entrer cette plaque à force sur un arbre lisse; on la tournera, & on lui donnera une figure lenticulaire, réservant pour cela le milieu de toute son épaisseur, & terminant le bord en tranchant, & selon la coupe représentée (Planche XXII, fig. 6); on l'adou-

cira, & on la polira.

1352. Pour faire la verge du pendule, on se sert de fil de fer tiré; mais il seroit préférable de la faire d'acier, par la raison qu'il se dilate moins par la chaleur, & qu'il est moins sujet à se courber: on prendra donc du fil d'acier tiré qui ait environ deux tiers de ligne de grosseur, & neuf à dix pouces de longueur; on le coupera en deux parties, dont un bout soit de la longueur de la fourchette, & l'autre plus long qu'il n'est besoin pour porter la lentille; on fera la plaque qui doit passer dans la fente de la fourchette; on prendra pour cela du laiton qui ait une ligne d'épaisseur, deux de largeur, & neuf de longueur: on écrouira cette plaque; on percera par ses bouts deux trous selon la longueur de la plaque, & de grosseur convenable pour pouvoir y faire entrer à force les bouts de fil d'acier; après qu'on les aura un peu limés en pointe, pour faciliter l'entrée, on donnera à chaque bout de ces trous une couple de ligne de profondeur; alors on y fera entrer à force les fils d'acier ou de fer : on limera la plaque bien droite, & d'égale épaisseur dans toute sa longueur; on aggrandira la sente de la fourchette, pour que la plaque du pendule y entre selon son épaisseur, & bien juste dans toute sa longueur, afin qu'à mesure qu'on accourcit ou qu'on alonge la soie, cette plaque qui monte & descend dans la fourchette. le fasse sans jeu, & cependant librement, pour que le pendule puisse prendre son aplomb.

1353. Pour faire le crochet de la verge qui doit porter le pendule, il faudra recuire le bout du fil d'acier, afin de pouvoir le plier avec une pincette à bec rond; pour plier ce bout du pendule, il faut mettre en cage la fourchette chassée sur sa tige, en place le coq de suspension, avec

M m m ij

### 460 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

l'avance & retard, & y attacher un fil de soie de grosseur à remplir exactement les trous de la branche H du coq: ce fil doit être arrangé selon que nous l'avons indiqué (1299): on tournera le quarré de l'avance & retard, jusqu'à ce que le pli K du sil soit distant de quatre lignes du dessous; alors on présentera le pendule, de sorte que le milieu de la plaque soit vis-à-vis de la sourchette; on marquera l'endroit où le pli du sil répond sur le sil de ser; c'est par cet endroit qu'il faudra le plier pour faire le crochet qui doit s'at-

tacher au fil pour suspendre le pendule.

convenable pour ce pendule, qui doit être de neuf pouces trois lignes pris du centre de suspension au centre de la lentille; on accrochera le pendule à la soie de suspension; on présentera la lentille contre le bas du sil de ser, & avec un pied on mesurera la distance du centre de la lentille au-dessous de la branche H; on montera cette lentille sur le côté du sil de ser, jusqu'à ce que son centre soit distant de H de neuf pouces trois lignes; on marquera en ce moment sur le sil de ser le bord de la lentille: ainsi cette marque désignera l'endroit où le bord de la lentille doit

s'arrêter fur la verge.

1355. Pour fixer la lentille sur le bout de la verge du pendule, on percera un trou dans son épaisseur qui soit un peu plus petit que le fil de ser: pour percer ce trou, on sera une entaille avec une lime sur le bord de la lentille, asin que le soret puisse y avoir prise, ce qui ne se pourroit pas saire sacilement, à cause du tranchant du bord; on percera ce trou de trois à quatre lignes de prosondeur, & en le dirigeant au centre: on coupera le sil de ser de trois lignes au-dessous de la marque qu'on y a saire; on le limera un peu en pointe, & on le sera entrer à sorce sur la lentille; mais en prenant garde qu'elle soit dirigée perpendiculairement au plan de la plaque du pendule, & que par conséquent le tranchant de la lentille soit dans le plan de mouvement du pendule.

# XI. Faire marcher en blanc le Mouvement de l'Horloge, & la régler.

1356. Lorsque le pendule sera fait, l'Horloge sera toute disposée pour être remontée, & pour la faire marcher; il ne sera pas besoin pour cela que les roues ni les platines soient polies: lorsque les Horlogers remontent ainsi les mouvements avant de les polir, ils appellent cela faire marcher la Pendule en blanc.

1357. On ne fair marcher une pendule en blanc que lorsqu'on n'est pas sûr de tous ses essets; par ce moyen, on peut y travailler, & en corriger les désauts; ensuite

on en polit les pieces.

1358. Pour faire marcher l'Horloge en blanc, il faudra commencer par nettoyer tous les trous des platines avec du bois de fusin; on sera des goupilles qui entrent bien dans les trous des piliers: on présentera toutes les roues les unes après les autres en cage, & on goupillera à chaque sois les platines, afin de voir si les roues ont le jeu convenable en hauteur, & si elles tournent librement dans leurs trous, & on y remédiera en conséquence; savoir, en reculant les portées des pivots, si elles sont trop hautes en cage, & en aggrandissant ces trous, s'ils ne le sont pas assez.

1359. On nettoiera les pignons & les roues avec une petite brosse; on passera un bois dans les trous du barrillet, & on verra si l'arbre tourne librement dans ces trous; on nettoiera le ressort, & on le mettra dans son barrillet; on mettra de l'huile au ressort, & en assez grande quantité; pour que la spire du ressort en soit enduite dans toute sa longueur: on nettoiera l'arbre; on mettra de l'huile à l'endroit des pivots qui doivent rouler dans les trous de bar-

rillet: on remontera le barrillet.

1360. Cela ainsi préparé, on mettra en leurs places les broches des pieces de cadrature; on n'oubliera pas

# 462 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

fur-tout celle de la piece des quarts, dont la tête étant en dessus de la seconde platine, ne pourroit être mise en place lorsque la cage sera montée; on mettra en cage toutes les pieces qui doivent s'y placer, c'est ce qu'on appelle remonter le mouvement: on mettra des goupilles aux platines; ensuite l'on prendra de l'huile avec la pointe d'un foret, & on en mettra à chaque réservoir des pivots de l'une & l'autre platine.

1361. On remontera le rochet d'encliquetage du mouvement, & on chassera une goupille dans le trou du quarré; on remontera le reste de l'encliquetage; on mettra en place le barrillet de répétition; après qu'on aura mis de l'huile au ressort, on mettra l'arbre, & de sorte qu'il accroche

l'œil du ressort.

1362. On nettoiera les roues de cadran, & on les

mettra en place, & celles de renvoi à leur repaire.

1363. On attachera à la poulie un cordon qui ait environ une aune de longueur, & qui soit de grosseur con-

venable à remplir la rainure de la poulie.

au bout; on fera entrer ce nœud dans l'entaille faite au fond de la poulie; on percera à travers la poulie un trou qui passe tout contre le nœud, & qui puisse le retenir; par ce

trou, on fera entrer à force une goupille.

1365. On mettra la poulie sur son quarré, le limaçon des quarts sur celui de la tige de renvoi: on nettoiera le trou du canon de l'étoile; on placera l'étoile sur sa broche portée par le tout-ou-rien; on mettra une goupille dans le trou de la broche, on coupera cette goupille à seur du canon: on mettra le tout-ou-rien en sa place, lorsqu'il sera ainsi assemblé avec l'étoile: on placera le sautoir, & on goupillera la broche: on placera le ressort du sautoir, auquel on donnera la bande nécessaire, pour que le valet contienne l'étoile, de maniere qu'elle soit retenue en place, & puisse faire mouvoir la surprise par l'action du valet, & sans pouvoir charger le mouvement de l'horloge: on mettra la piece des

quarts en sa place, ainsi que son ressort, auquel on donnera seulement la bande nécessaire, pour faire descendre cette piece des quarts sur le limaçon, lorsque les chevilles de la poulie lui en ont donné la liberté: on goupillera cette piece des quarts.

1366. En cet état, on tirera le cordon qui entoure la poulie, & on remontera le ressort de répétition; on ne le remontera pas tout-à-fait en haut; mais de sorte qu'il reste

un demi-tour dont on puisse en outre le monter.

1 3 67. On mettra en sa place, & à son repaire, le rateau, & on sera répéter l'heure: si les marteaux frappent trop lentement, on tournera la vis excentrique de la répétition, asin d'éloigner le pignon de volan de la roue, & d'affoiblir par ce moyen l'engrenage, ce qui augmentera la vîtesse du rouage: mais si cela n'est pas sussissant, il faudra étrécir le volant, ce que l'on peut faire sans démonter la piece; il ne saut pour cela que de tirer l'excentrique Q que l'on a mis

à la platine des piliers.

I 368. Mais avant de régler la vîtesse du rouage, il faut mettre en place les marteaux & le timbre, parce que la pesanteur des marteaux change encore la vîtesse du coup; on changera d'ailleurs, selon qu'il sera nécessaire, la bande des ressorts de marteau, asin que les marteaux donnent les plus grands coups que puisse comporter le ressort moteur: pour changer la bande de ces ressorts, il ne sera pas nécessaire de démonter l'Horloge, parce que ces ressorts sont tellement disposés, que quoique placés en dedans de la cage, ils peuvent se démonter; ce qui se fait au moyen des vis qui les retiennent, dont les têtes sont en dehors des platines.

1369. La vîtesse du rouage ainsi réglée, pour compter distinctement les coups de marteau, on examinera de nouveau si la cadrature remplit toutes ses sonctions: pour cet effet, on remontera la fausse-plaque & son cadran, & on goupillera solidement les saux-piliers; on mettra l'aiguille des heures en place, ainsi que celle des minutes qu'on aura

soin de mettre à son repaire; on mettra la goutte, & ensuite la goupille qui la retient sur le pivot contre l'aiguille des minutes.

1370. On examinera d'abord si en saisant tourner l'aiguille des minutes l'étoile détend bien: si cela n'étoit pas,
ce seroit une marque que les roues de chaussée ne seroient pas
à leurs repaires, & on les y mettroit en redémontant la plaque:
si en tournant l'aiguille, le pas h du limaçon des quarts
n'approche pas trop près du bras k de la piece des quarts;
si cela étoit, cela seroit arrêter l'Horloge, & ce seroit une
marque que l'on a courbé la cheville du doigt; on la redresseroit donc en conséquence: on sera sonner la répétition en
tournant l'aiguille des minutes sur chaque quart; & on verra
si les chevilles de la poulie arrêtent bien le rouage immédiatement après que les quarts ont frappé.

1371. On verra de même les effets du limaçon des heures & du tout-ou-rien, & avec les mêmes attentions & précautions que l'on a mises en usage, pour faire produire les effets à la cadrature, & que nous avons expliquées assez au long ci-devant; ensuite on mettra les goupilles qui doivent arrêter les pieces de cadrature, & on verra si ces goupilles ne gênent point le mouvement de ces pieces,

& si elles leur laissent la liberté convenable.

1372. Lorsqu'on aura ainsi revu tous les effets de la cadrature, & qu'on les aura réparés selon les regles prescrites pour les saire produire, on chassera à sorce l'ancre d'échappement sur son quarré, pour être à demeure, & on mettra la sourchette en place: on mettra ces pieces assemblées en cage, ayant attention de mettre auparavant de l'huile aux pivots de la verge: on attachera le coq sur la platine; on remontera l'arbre de barrillet d'un quart de tour, & on examinera si l'échappement se sait sans chûte & sans accrochement; on remédiera à l'un ou à l'autre de ces désauts: s'il y a trop de chûte, on rapprochera un peu l'excentrique; & si les dents de la roue accrochoient sur une patte seulement, on prendra une pierre à huile

avec laquelle on usera comme avec une lime l'extrémité de la patte qui accroche, & jusqu'à ce que les chûtes de chaque patte soient égales, & incapables d'arrêter l'Horloge: on aura soin, à chaque sois qu'on limera avec la pierre à huile, de nettoyer l'ancre, avant de le remettre en place, asin qu'il ne reste pas de grains de pierre qui ne manqueroient pas de s'attacher aux dents de la roue d'échappement, & creuseroient l'ancre à mesure que l'Horloge marcheroit; ensorte qu'en très-peu de temps les saces de l'ancre seroient déchirées, & que cela seroit varier la machine qui finiroit par arrêter.

1373. L'échappement ainsi mis à son vrai point, on fera tourner la sourchette séparément de sa tige, jusqu'à ce que l'arc qu'elle décrit par l'échappement se fasse également de chaque côté de la ligne verticale ou de midi, c'est-à-dire, qui passe du centre de la platine au centre de la tige: quand on aura ainsi tourné la sourchette séparément de sa tige, on levera le coq, & on attachera la tige à l'étau; ensuite l'on chassera la sourchette à sorce, asin qu'elle de-

meure fixe avec la tige.

1374. Enfin l'on placera le mouvement de l'Horloge dans son cartel, avec lequel on l'attachera au moyen des quatre vis qui fixent la fausse-plaque contre la batte : on mettra le pendule en place; pour cet effet, on ouvrira la porte de derriere du cartel; on ôtera le timbre & le portetimbre; & on accrochera le pendule, en le passant d'abord dans la fourchette, & en le montant jusqu'à ce que son crochet soit accroché au fil de suspension: on fermera la porte de derriere, & on accrochera le cartel à un clou à crochet attaché contre le mur; on mettra le cartel d'aplomb par le cadran : on remontera le ressort d'un tour, & on donnera le mouvement au pendule. Si en cet état l'échappement ne se fait pas également des deux côtés, c'est-àdire, qu'on n'entende pas les battements égaux, c'est une marque que la fourchette n'est pas parsaitement bien dirigée selon la ligne verticale; & alors il faudra la courber un peu L. Partie.

### 466 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

d'un ou d'autre côté, jusqu'à ce que l'échappement ne cloche plus; les Horlogers appellent cette opération, mettre la piece dans son échappement. Cela fait, on décrochera le cartel, asin de mettre le timbre à sa place; on passera le cordon de la répétition dans un trou que l'on aura fait au cartel à cet usage: ce trou doit être placé de maniere à ne pas gêner le cordon, c'est-à-dire, qu'il doit être percé dans la direction même que l'on suit en tirant le cordon pour faire répéter la machine: car si le cordon fait un coude, il devient plus dur à tirer, & il s'use plus promptement.

1375. On replacera ce cartel contre le mur; on le mettra d'aplomb, & on donnera le mouvement de vibration au pendule; & si la verge du pendule touchoit à la cadrature ou au timbre, ce seroit une marque que le mur n'est pas d'aplomb, & qu'il faudroit caler le cartel du haut ou du bas pour le mettre d'aplomb: si le pendule touche au timbre, il faut éloigner le haut du cartel du mur, & par conséquent le caler par le haut; & si au contraire le pendule touche aux pieces de cadrature, il faut éloigner le bas du cartel du mur & le caler en conséquence.

Examen du rapport de la pesanteur du Régulateur à la force motrice.

137 - La Marin Lon pieces le manyen en de l'

1376. Le cartel ainsi posé, & le mouvement de l'Horloge sini, il saudra éprouver si la pesanteur de la lentille
est relative à la force motrice: pour cet esset, on écartera
le pendule de la verticale, seulement pour que les dents
de la roue échappent: si en cet état la force motrice est capable d'entretenir le mouvement du pendule, c'est une marque
que la lentille n'est pas trop pesante, (puisque le ressort
n'a que cinq quarts de tours de bande (1372 & 1374;)
mais si au contraire après avoir donné le mouvement de
vibration au pendule, l'Horloge venoit à arrêter, ce
seroit une marque que la lentille est trop pesante, relativement à la force motrice & à l'étendue des arcs de

levée: ainsi il faudroit amincir & alléger la lentille, jusqu'à ce qu'elle fut de la pesanteur requise; enfin, si après avoir donné le simple mouvement de vibration au pendule, en ne lui faisant décrire que l'arc de levée, les arcs de vibration du pendule venoient à augmenter de beaucoup de ceux de levée, c'est-à-dire, que la force motrice sut capable par exemple d'en doubler l'étendue, alors cela prouveroit que la lentille est trop légere: il faudroit en ce cas en faire une plus pesante, & relativement à l'augmentation des arcs de vibration sur ceux de levée: si, par exemple, nous supposons que l'arc de vibration, lorsque le ressort n'a que cinq quarts de tours de bande, est double de celui de levée, il faudra faire une lentille près de quatre fois plus pesante; & alors si la place ne permet pas d'augmenter le diametre de la lentille, il faudra faire une boule au lieu de lentille, parce que, sous un moindre volume, elle contiendra une plus grande quantité de matiere; il est vrai qu'elle éprouvera un peu plus de résistance de l'air; mais on peut négliger cette considération, lorsqu'il est question de petits arcs, ainsi que nous le ferons voir Partie II.

### Régler l'Horloge.

1377. L'Horloge ainsi préparée, il ne restera plus qu'à la régler, & à vérissier l'esset de l'échappement; on commencera d'abord par la régler, en laissant le ressort à son premier tour de bande: si l'Horloge en cet état retarde sensiblement, c'est-à-dire, de quatre ou cinq minutes en vingt-quatre heures, on coupera d'environ une ligne la verge du pendule: pour cet esset on chassera la lentille hors de dessus le sil qui la porte, & on coupera ce sil; on le limera un peu, pour le faire entrer dans le trou de la lentille, & accourcir ainsi le pendule; & sans toucher à l'avance & retard, parce qu'il convient de laisser la soie à la longueur que nous lui avons donnée, & de régler très-à peu-près l'Horloge sans changer la longueur de la soie: si

### 468 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

au contraire l'Horloge avançoit de quatre ou cinq minutes en vingt-quatre heures, il faudroit mettre un fil de fer plus

long d'une ligne que celui qui porte la lentille.

1378. L'Horloge étant à peu-près réglée au bas, on la laissera marcher pendant vingt-quatre heures, & on la comparera ou avec le Soleil ou avec une Pendule à secondes bien réglée, ou une Horloge de l'exactitude de laquelle on soit sûr; on notera exactement l'écart qu'elle aura fait en vingt-quatre heures; alors, fans toucher ni au pendule ni à l'avance & retard, on remontera le ressort jusques au haut; on remettra les aiguilles à l'heure foit du Soleil, ou de la même Horloge avec laquelle on l'a comparée la veille; on la laissera marcher pendant vingt-quatre heures, & on notera l'écart qu'elle a fait: si cet écart est de la même quantité & dans le même sens que celui qu'elle a fait lorsque le ressort étoit au bas, c'est une preuve que l'échappement corrige parfaitement les inégalités de la force motrice; mais si au contraire elle avançoit plus au haut qu'au bas, cela prouveroit que le recul est trop grand; ainsi il faudroit détremper l'ancre d'échappement, afin de rapprocher un peu du repos les courbes de l'ancre; on le retremperoit enfuite; on le repoliroit, & on recommenceroit l'examen de la même maniere, & jusqu'à ce que l'Horloge avance ou retarde également, soit que le ressort soit au bas, soit qu'il soit monté tout au haut.

1379. On ne doit pas craindre que les courbures telles que nous les avons prescrites, soient trop rapprochées des portions de cercles, c'est-à-dire, que l'échappement ne donne pas assez de recul: car les dimensions que nous avons indiquées l'en écartent plus qu'il ne faut, ce que nous avons fait, asin que l'on soit plutôt obligé à adoucir le recul, ce qui n'exige que de détremper l'ancre; au lieu que si le recul étoit trop petit, il faudroit resaire l'ancre: au reste, selon les expériences que j'ai faites, un tel échappement corrige très-bien les inégalités de force motrice, & de maniere qu'avec toutes les précautions indiquées on aura une Hor-

loge qui ira beaucoup plus juste que celles qu'on sait communément, & qui, si elles vont bien, on doit l'attribuer au hazard, vu la négligence & l'ignorance dans laquelle se plaisent beaucoup d'Ouvriers. Il saut convenir que cet échappement n'est point facile à exécuter; aussi pour ne pas trop attendre de l'échappement, est-il à propos de construire le pendule, de maniere à corriger les inégalités de sorce motrice, c'est-à-dire, que dans un pendule qui a neus pouces environ de longueur, la lentille doit peser trois à quatre livres; la suspension doit être faite à couteau; & qu'ensin l'étendue des arcs de levée de l'échappement doit être relative à la force motrice; dans ce cas, les inégalités du ressort ne peuvent saire que peu d'impression sur la justesse de l'Horloge.

1380. Quand on aura ainsi comparé l'Horloge dans les différents points d'action du ressort, & qu'elle aura marché pendant quinze jours, on la démontera pour polir les platines, les roues & pieces de cadrature, &c. Avant de lever le coq d'échappement, il faudra prendre la clef de la pendule qui va sur le quarré de l'arbre de barrillet, & la mettre sur son quarré, afin de débander le ressort : pour cet effet, pendant qu'avec la main on soutient l'effort du ressort, on appuiera sur la queue du cliquet, afin qu'il laisse au rochet la liberté de rétrograder: cette précaution est trèsessentielle; car sans cela l'on courroit risque, en levant le coq d'échappement, que l'ancre n'allât porter contre la roue, & n'en cassat ou courbat les dents, à cause de la grande vîtesse avec laquelle elle est entraînée par le moteur. Toutes les fois que l'on démonte une piece d'Horlogerie quelconque, dont le moteur est un ressort, il faut commencer par le débander; car il est arrivé quelquesois à ceux qui ont manqué cette précaution, de faire casser des roues & des pivots du rouage.

1381. Pour démonter le mouvement, on le fera en reprenant par ordre les dernieres pieces qui ont été rassem-

blées,

### 470 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

1382. Le mouvement ainsi démonté, on polira les pieces de cuivre, en se servant pour les platines; 1°, de la Ponce, pour ôter les traits de la lime; 2º, de Pierre à l'eau douce; 3°, de Charbon de hêtre avec de l'huile; & enfin, d'un Feutre colé sur du bois, & on emploiera avec de la Pierre pourrie oudu Tripoli. Les platines étant polies, on les nettoiera avec beaucoup de précaution, & ne laissant pas la moindre faleté dans aucun des trous dans lesquels on passera du bois de fusin, jusqu'à ce que le bois ne se noircisse plus, on nettoiera les réfervoirs pour l'huile, en un mot les platines dans toutes leurs parties. Pour polir la roue de barrillet, on le fera de la même maniere que pour les platines & pour les roues & les autres pieces de cuivre de la cadrature; on les passera à la pierre à l'eau & au charbon; ensuite avec du bois de fusin, de la pierre pourrie, & ensin légérement le feutre, afin de conserver les pieces plates; car le feutre les arrondit: on nettoiera les roues, en se servant d'une petite brosse, & de blanc d'Espagne réduit en poudre; on dégraiffera sur-tout les dentures avec cette brosse, ce qui leur donnera une sorte de poli.

1383. Pour polir les pieces d'acier, on prendra une pierre à huile, & ensuite du bois de noyer avec du rouge fin; on polira le doigt & le valet, les tiges de marteau, les ressorts, les têtes des broches, &

la tige de l'avance & retard.

1384. Quand ces pieces d'acier seront polies, on les nettoiera, & ensuite on les bleuira. Pour cet effet on allumera des mottes à brûler; & au désaut de mottes, on aura du seu dans une poële, laquelle on recouvrira de cendres que l'on rendra unies par-dessus; on posera les pieces les unes après les autres sur ces cendres, & on les y laissera jusqu'à ce que la chaleur les rende d'un bleu vis : on sait cela pour rendre les pieces plus belles; il y a même des gens qui prétendent que l'acier ou ser bleui est moins sujet à se rouiller; & cela est assez vraisemblable, parce que la chaleur consume les parties humides qui sont à la surface du corps.

: 1385. Cela fait, le mouvement sera prêt à remonter: nous n'entrerons point ici dans de nouveaux détails, sur la maniere dont on doit rassembler le mouvement; on doit le faire de la même maniere que nous l'avons expliqué, pour faire marcher le mouvement en blanc (1356 & suiv.); & nous y renvoyons, pour ne pas répéter & alonger un article qui n'est déjà que trop long, que nous n'avions pas prévu devoir nous mener si loin, & auquel nous convenons qu'il reste cependant beaucoup à desirer, tant pour la clarté de l'explication, que pour les figures qu'il auroit fallu augmenter; mais nous ne nous sommes avisés de traiter cette matiere de la main-d'œuvre, qu'au moment que l'on en étoit à la fin de l'impression de la premiere Partie, & que toutes nos Planches étoient gravées. Pour suppléer à ce qui manque à cet article du côté des figures, on ne fera pas mal d'avoir devant les yeux un mouvement d'Horlogerie; par ce moyen, on entendra facilement toutes les opérations que nousavons indiquées. Au reste on me doit tenir compte de m'être engagé à traiter une matiere aussi ingrate, & sur laquelle personne n'avoit encore écrit.

# XII. De l'exécution de l'Echappement à repos, applicable à une Horloge à Secondes ou autres.

1386. Quand on fait le plan d'un mouvement à secondes, on regle ordinairement la hauteur de la cage selon la longueur que l'on veut donner à l'ancre d'échappement, dont le centre se place communément à un diametre \(\frac{1}{2}\) du centre du rochet d'échappement; mais dissérentes expériences m'ont appris qu'une si grande longueur de l'ancre augmente les frottements par la plus grande traînée qui se sait, & qu'il est très-présérable de les rendre courts & placés près de la roue: il est vrai qu'ils sont plus dissiciles à exécuter, à cause de l'extrême précision qu'il saut employer

# 472 ESSAISUR L'HORLOGERIE.

pour former les plans inclinés qui, étant placés près du centre, doivent être d'autant moins inclinés, afin de ne produire que le même arc de levée; mais avec un peu d'intelligence & d'adresse, un Ouvrier parviendra à exécuter un tel échappement, comme il est représenté ( Planche XV,

figure 8).

1387. Au reste, la distance du centre de l'ancre à la roue, doit changer, ainsi que nous l'avons dit (397), selon que le pendule doit décrire de plus grands ou petits arcs. Nous supposons donc que l'on veuille faire un échappement dont l'arc total de levée (399) foit de deux degrés, chaque patte de l'ancre ne devra être inclinée que d'un degré: ainsi dans cette disposition, & pour faciliter l'exécution, on pourra éloigner le centre de l'ancre d'un diametre de la roue, comme cela est supposé (fig. 10), où cet échappement est représenté fort en grand, pour en faciliter l'intelligence; car la roue A, pour avoir des dents d'une bonne groffeur, peut n'avoir que huit à douze lignes de diametre; quantité qui varie felon que les Horloges marchent plus long-temps: il est nécessaire de tenir la roue plus légere, afin d'avoir une force motrice moins grande; ainsi l'on voit que toutes ces dimensions doivent varier par la nature de la machine. Dans les Horloges d'un an, par exemple, je fais décrire au pendule des arcs de vibration d'un demi-degré, & je ne donne que huit lignes de diametre à la roue d'échappement.

I 388. Dans les Horloges à secondes qui vont un mois, je donne près d'un pouce de diametre à la roue d'échappement; & je fais décrire des arcs de deux degrés au pendule, par les raisons que nous en donnerons Partie II, Chap. XXXIX. Au reste, quel que soit l'échappement à repos que l'on veuille exécuter, on se servira des mêmes

regles de construction.

1389. Pour fendre la roue d'un échappement à repos, il faut avoir attention à ne pas diriger la fraise au centre du tasseau, mais un peu sur le côté, afin que le devant des

des dents soit incliné à peu près comme on le voit dans les figures 8 & 10; que par ce moyen, l'appui de la dent sur l'ancre se fasse par la pointe; & qu'à mesure que l'ancre

s'enfonce, il ne puisse faire rétrograder la roue.

1390. Dans les échappements d'Horloge à poids, il n'est pas nécessaire que les dents des roues soient trop ensoncées, par la raison que la force motrice étant seulement capable d'entretenir la vibration du pendule, l'ancre ne pénetre que très-peu la roue: ainsi on peut tenir le champ de la roue moins large, & elle en sera d'autant moins pesante.

1391. On fendra la roue d'après ces observations, & de la maniere indiquée (1319); on ôtera les rebarbes avec une lime carrelette; on frisera les dents de la roue, comme on l'a expliqué, en faisant rouler les pivots dans les trous de pointes à lunette; en un mot, on la terminera de la même maniere que nous avons prescrite pour la roue d'échap-

pement de l'Horloge à répétition (1320 & suiv.).

1392. On aura une plaque de laiton mince, dressée & adoucie, & de grandeur propre à y tracer la figure de l'ancre, & à placer la roue: à l'extrémité de la plaque, on percera un trou pour y faire entrer le tigeron, ensorte que la roue s'applique contre la plaque, & que celle-ci déborde tout-au-tour: on tracera un trait sur le calibre d'échappement (1324) de la grandeur juste de la roue; on prendra avec un compas la distance qu'il y a sur la platine, depuis le trou de la tige d'ancre, jusqu'à celui de la roue d'échappement; de cette ouverture on tracera la portion de cercle a, & on percera en a un petit trou qui représentera celui du pivot de l'ancre B; on tirera la ligne a b qui touche la circonférence de la roue: le point i sera celui de contact, duquel on fera approcher les bras de l'ancre autant qu'il se pourra.

1393. On posera une pointe du compas dans le trou de la plaque sait en a, & on lui donnera l'ouverture i; on tournera la roue jusqu'à ce qu'une dent passe par cette pointe; on portera cette pointe de compas sur l'autre côté de la

I. Partie. Ooo

### ESSAI SUR L'HORLOGERIE

roue, afin de voir si cette ouverture est convenable pour passer en même-temps par les deux pointes; & comme elles n'y passent pas tout-à-fait, on ouvrira le compas, & on lui donnera l'ouverture a 6 qui passe par les pointes des dents; on décrira les portions de cercle 4, 6; 2, 5; on ouvrira (\*) encore le compas d'environ la moitié de l'intervalle d'une dent, & jusqu'à ce que la pointe passe par les dents 1, 3; on décrira les portions de cercle 3 D, 1 C; ainsi on aura l'épaisseur des palettes, lesquelles devront être un peu plus minces, pour donner la chûte (1343) à l'échappement.

1394. Pour tracer les plans inclinés, on le fera de la maniere que nous l'avons marqué pour l'échappement

isochrone (1329 & 1330).

1395. On fera forger l'ancre selon la figure tracée sur le calibre d'échappement; on étampera le trou, pour entrer fur le quarré de la tige, & on l'ébauchera selon la figure qu'il doit avoir; on adoucira l'endroit des palettes que l'on aura laissées plus larges & plus longues qu'il n'est besoin, ann d'y tracer les portions de cercle 1 C; 3 D; 2, 5, & 4, 6, telles qu'elles sont sur le calibre d'échappement; on tracera de même les plans inclinés; on limera l'ancre felon ces traits, en allant juste jusqu'aux portions de cercle; mais en tenant les bouts des plans inclinés plus longs, afin d'avoir dequoi les reculer à propos pour faire échapper; ce qui se fera lorsqu'on aura mis la vis excentrique (1342), & qu'on aura placé la roue & l'ancre en cage: si les dents ne peuvent échapper ni d'un côté ni de l'autre, c'est une marque que les palettes sont trop longues, & on les reculera; & si la chûte se fait plus d'un côté que de l'autre, on tournera l'excentrique en conséquence; mais si après cela les dents avoient trop de chûte en abandonnant les palettes,

(\*) Il faut remarquer que pour placer | nous disons ici qu'il faut l'ouvrir, afin de

les palettes plus près du point de contact i, nous rapporter à la figure dont les palettes au lieu d'ouvrir le compas, il auroit fallu le fermer de la moitié de l'intervalle pléer, en suivant les regles prescrites. d'une dent; & c'est ce qu'il faudra faire:

il faudroit un peu fermer les palettes pour les rapprocher du centre de la roue, en frappant en E & en F avec un marteau : or dans ce cas cela pourroit un peu changer les portions de cercle, ainsi il faudroit les limer de nouveau d'après des nouveaux traits de compas; car c'est de l'exactitude de ces portions de cercle que dépend l'entier repos de la roue, tandis que ces portions de cercle passent sous les pointes des dents: il faut donc les limer très-exactement selon les traits de compas. Pour limer ces portions de cercle, on aura des limes à seuille de sauge de dissérentes courbures, selon que ces portions appartiennent à de plus grands ou petits cercles, & telles qu'elles puissent former sensiblement les portions de cercle de l'ancre.

1396. Si l'on fait les palettes trop minces, la roue aura de la chûte, & sans qu'on puisse y apporter d'autre reméde que de refaire un ancre. C'est pour éviter cet inconvénient, qu'il faut les tenir presque de la moitié de l'intervalle des dents, ainsi que le donnent les dimensions que nous avons indiquées, & on les amincit ensuite petit-à-petit, en en ôtant seulement du dedans 4, & du dehors 1, ensorte que l'échappement se fasse sans accotter le derriere des dents, comme on verra que cela se fait lorsqu'on exécutera un pareil échappement: nous observerons même qu'avant de tremper l'ancre, il doit rester un léger accrochement à chaque palette, asin que lorsqu'il sera trempé & poli, les dents ne fassent qu'échapper sans accottement.

1397. Il faut, dans un tel échappement, qu'à mesure qu'une dent 1 abandonne la palette C'1, la dent 3 ne sasse qu'anticiper de très-peu sur la portion de cercle D3, & qu'elle ne tombe pas sur l'angle ni sur le plan incliné sur lequel elle ne doit agir qu'à mesure que la palette D s'écarte de la roue, & la même chose pour l'autre côté.

1398. Comme par la construction les deux palettes sont nécessairement de même épaisseur, puisqu'elles sont sormées par les mêmes portions de cercle, on jugera de l'égalité de O o o ij

### 476 ESSAI SUR L'HORLOGERIE.

levée, par la quantité dont les dents anticipent sur les portions de cercle, & qui doivent être les mêmes sur chaque palette: si cela n'est pas, on changera l'inclinaison des plans, & selon que l'arc total de levée sera plus grand ou plus petit qu'il n'est besoin; ce qui se verra par le mouvement de la sourchette, laquelle étant au moins de six pouces, on saura le nombre de degrés qu'elle parcourt: on se servira très-avantageusement du chemin de la sourchette, pour régler les arcs de levée, & les rendre égaux des deux côtés.

1399. L'ancre étant ainsi fait, & les faces bien dressées avec des limes douces, on le trempera en ne faisant chauffer que les palettes, le reste n'ayant pas besoin d'être trempé; on laissera ces palettes de toute leur dureté, & sans les faire revenir; on dressera les portions de cercle concaves avec des limes de fer que l'on fera de même courbure; & en employant de la pierre broyée, on adoucira toutes les autres faces; ensuite on présentera l'ancre en place; & s'il arrivoit qu'en le faisant chauffer, les palettes se fussent écartées, & que l'échappement eût trop de chûte, on frapperoit en E & F les bords extérieurs comme pour l'écrouir; ce qui rapprocheroit les palettes; si au contraire elles accrochoient, on useroit, avec la pierre à huile, l'extrémité 4 & 1 des plans inclinés; ou si l'accrochement étoit plus fort qu'avant de le tremper, ce seroit une marque que la chaleur auroit rapproché les palettes du centre du rochet; & en ce cas, en frappant en G comme pour écrouir le bord intérieur du cercle FE, on l'écarteroit.

1400. Quand l'échappement sera ainsi rendu juste, on examinera si les dents viennent tomber également sur les portions de cercle au moment de la chûte: si cela n'étoit pas, il faudroit user l'un des plans inclinés avec une lime de fer & de la pierre à huile broyée, de la même maniere qu'on le feroit à la lime: cela fait, on polira les faces de l'ancre avec une lime d'étain, & du rouge sin d'Angleterre.

1401. Quoique nous ayons essayé de donner toutes les

regles & attentions à suivre pour exécuter l'échappement isochrone & celui à repos, il pourra très-bien arriver que l'on ne saisira pas tout ce que nous avons dit; ce que j'attribuerai & à la difficulté de la matiere, & au peu de clarté que j'y aurai répandue; j'avoue que je n'ai pu faire mieux. Mais pour suppléer à ces difficultés, il faudra faire différents essais d'échappement, en ne faisant d'abord les ancres qu'en euivre, afin de pouvoir en élargir ou rapprocher les parties que l'on auroit trop limées, & jusqu'à ce que l'on soit parvenu à rendre les effets tels que nous les avons prescrits; & c'est sur-tout en travaillant que l'on commencera à appercevoir l'application de ces regles, pour peu que l'on veuille y réfléchir; ce qui est très-nécessaire pour cette matiere qui n'est pas du tout facile à saisir, selon tous les points de vue, & de maniere à tout prévoir: ainsi l'attention opérera ce que je n'ai fait qu'ébaucher.

FIN DE LA PREMIERE PARTIE.

# TABLE PREMIERE.

ÉQUATION de l'Horloge, ou Table du Temps moyen à l'instant du Midi vrai.

# ANNÉE BISSEXTILE.

|                                                        | JANVIER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FÉVRIER.    | MARS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AVRIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MAL.        | JUIN,       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Jours.                                                 | Diff:<br>croiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ditt        | Diff.<br>decr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diff.<br>decr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diff.       | Dir.        |
|                                                        | H. M. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H. M. S. S. | H. M. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H. M. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H. M. S. S. | H. M. S. S. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | H. M. S. S.  0 3 59 28 0 4 27 48 0 4 55 27 0 5 21 27 0 5 49 27 0 6 16 27 0 6 48 25 27 0 7 33 24 colibates 0 7 33 21 10 10 11 10 18 0 10 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 12 17 0 13 13 0 13 44 0 13 53 0 13 53 |             | H. M. S. S.  D.12 31 D.12 18 D.12 18 D.12 18 D.13 17 D.13 17 D.14 17 D.15 17 D.16 17 D.16 17 D.16 17 D.17 16 D.17 16 D.18 17 D.17 16 D.18 17 D.18 18 D | H. M. 5. 5.  O 3 44 18  O 3 26 18  O 3 26 18  O 2 32 17  O 1 57 17  O 1 23 16  O 1 57 17  O 1 23 16  O 1 57 17  O 1 23 16  O 1 59 34  II 50 34  II |             |             |



#### TABLE PREMIERE.

Équation de l'Horloge, ou Table du Temps moyen à l'instant du Midi vrai.

#### ANNÉE BISSEXTILE.

| Diff.   Diff   |                                                          | JU                                      | ILL                                                                                                                           | ET.                      |                                 | ΑO                                      | US                                                                                                                            | T.                                  | SF | PT                                                                                                             | EMI                                                                                                                  | BRE.                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CT                                                                                                                         | O B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N                                                                          | OVE                                                                                    | EME                                                                                                                                                                                                                                          | RE.                                                                       | DÉ                                                                         | CE                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                    | BRE.                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 0 3 23 11 0 5 48 4 5 11 59 33 19 11 49 27 18 11 43 50 1 11 50 31 25 11 58 51 10 0 5 34 5 10 0 5 28 6 10 0 5 28 6 10 0 5 28 6 10 0 5 28 6 10 0 5 28 6 10 0 5 28 7 0 0 4 26 8 0 4 44 1 0 10 5 22 7 7 11 57 56 10 11 47 10 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 5 | Jour                                                     |                                         |                                                                                                                               | Diff.                    |                                 |                                         |                                                                                                                               |                                     |    |                                                                                                                |                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | 7                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Diff.                                                            |
| 2 0 3 34 11 0 5 44 5 11 59 14 19 11 49 9 18 11 43 49 1 11 50 31 25 11 50 31 25 11 6 10 0 5 34 6 10 0 5 22 8 6 11 57 76 10 0 5 32 7 7 11 57 36 11 57 76 10 0 5 7 7 8 11 57 76 10 0 5 7 7 8 11 57 7 15 10 11 47 42 16 11 44 12 6 11 57 15 10 11 50 50 11 47 10 11 50 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 | 67                                                       | H. 1                                    | 4. S.                                                                                                                         | S.                       | н.                              | M.                                      | 5.                                                                                                                            | S.                                  | H. | м.                                                                                                             | 5.                                                                                                                   | s.                         | H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M.                                                                                                                         | S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | н.                                                                         | м.                                                                                     | 5.                                                                                                                                                                                                                                           | 5.                                                                        | н.                                                                         | M.                                                                                                                                                       | 5.                                                                                                                                   | s.                                                               |
| 26 0 6 0 0 0 0 1 20 7 11 51 4 20 11 44 7 6 11 47 56 20 0 1 26 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 | 000000000000000000000000000000000000000 | 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 5 6 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 5 8 8 5 1 5 5 2 2 2 2 5 5 5 3 4 9 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | Différences croiffances. | 000 000 000 000 000 000 000 000 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 48<br>44<br>39<br>34<br>28<br>22<br>15<br>7<br>59<br>54<br>31<br>21<br>10<br>58<br>46<br>34<br>21<br>8<br>54<br>39<br>24<br>9 | 5. 455 667 889 900 1122 233 455 566 |    | 59<br>58<br>58<br>58<br>57<br>57<br>56<br>56<br>55<br>55<br>55<br>54<br>54<br>53<br>53<br>53<br>52<br>52<br>51 | 33<br>14<br>55<br>36<br>56<br>36<br>55<br>55<br>37<br>55<br>54<br>33<br>51<br>51<br>30<br>48<br>28<br>46<br>25<br>44 | Différences décroissantes. | 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 | 49<br>48<br>48<br>47<br>47<br>47<br>47<br>46<br>46<br>46<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>44<br>44<br>44<br>44 | 27<br>9<br>51<br>33<br>16<br>59<br>42<br>26<br>10<br>55<br>40<br>26<br>12<br>58<br>45<br>11<br>51<br>42<br>42<br>11<br>51<br>42<br>43<br>45<br>11<br>42<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>45<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11 | déct.   1888   1717   1665   15717   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771   1771 | 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11 | 43<br>43<br>43<br>43<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>45<br>45<br>45<br>46<br>46<br>46 | 50<br>49<br>50<br>52<br>54<br>57<br>16<br>12<br>18<br>26<br>34<br>41<br>55<br>41<br>55<br>41<br>55<br>41<br>55<br>41<br>55<br>45<br>41<br>55<br>45<br>45<br>46<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47<br>47 | Différences croiffances.  1 2 3 4 5 6 6 8 8 9 10 1 12 13 14 15 6 16 17 18 | 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11 | 49<br>50<br>50<br>50<br>51<br>52<br>53<br>53<br>54<br>54<br>55<br>56<br>57<br>57<br>58<br>58<br>59<br>59<br>59<br>59<br>59<br>59<br>59<br>59<br>59<br>59 | 43<br>7<br>31<br>56<br>21<br>47<br>13<br>40<br>7<br>35<br>31<br>02<br>29<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57 | 244 25 2566 2772 28 28 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |



#### T A B L E II.

# Équation de l'Horloge, ou Table du Temps moyen à l'instant du Midi vrai.

#### Pour la premiere Année après la Bissextile.

## TABLE II.

Équation de l'Horloge, ou Table du Temps moyen à l'instant du Midi vrai.

Pour la premiere Année après la Bissextile.

|                                                                                  | J                                       | UILL                                                                                                                              |                          | 1                                       | Aous                                                                                                                      | T.                                                                 | SE                                                 | PTEM                                                                                         | BRE.                                                                 | OC.                                                                                                              | гог                                                                                                        | RE.                                                                                                                                                                              | N                                      | OV                                                                   | EM                                                                                                | BRE.                                                                    | Di                                       | CI                                        | EΜ                                                                                                                                                                     | BRE.                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jours.                                                                           |                                         |                                                                                                                                   | Diff.                    |                                         |                                                                                                                           | Diff.<br>décr.                                                     |                                                    |                                                                                              | Diff.<br>décr.                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                            | Diff.<br>decr.                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                      |                                                                                                   | Diff.                                                                   |                                          |                                           |                                                                                                                                                                        | Diff.                                                                                                                            |
| •                                                                                | H.                                      | M. S.                                                                                                                             | S.                       | н.                                      | M. S.                                                                                                                     | S.                                                                 | H.                                                 | M. S.                                                                                        | M.                                                                   | н. м                                                                                                             | . 5.                                                                                                       | 5.                                                                                                                                                                               | н.                                     | M.                                                                   | S.                                                                                                | 5.                                                                      | н.                                       | M.                                        | 5.                                                                                                                                                                     | S.                                                                                                                               |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17                                            | H+ 000000000000000000000000000000000000 | 3 20<br>3 31<br>3 42<br>3 53<br>4 4 4<br>4 14<br>4 24<br>4 33<br>4 42<br>4 50<br>4 56<br>5 13<br>5 26<br>5 32                     | Différences croiffances. | H. 000 000 000 000 000                  | 5 49<br>5 45<br>5 41<br>5 36<br>5 30<br>5 24<br>5 17<br>5 9<br>5 1<br>4 52<br>4 43<br>4 43<br>4 23<br>4 11<br>4 1<br>3 49 | 5. 4 4 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11             | M. S. 59 38 59 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                           | Me 19 19 19 20 20 20 20 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 | H. M<br>11 45<br>11 48<br>11 48<br>11 48<br>11 47<br>11 47<br>11 46<br>11 46<br>11 46<br>11 46<br>11 45<br>11 45 | 32<br>9 13<br>3 55<br>3 37<br>3 20<br>3 30<br>7 46<br>7 30<br>7 14<br>7 30<br>7 14<br>7 30<br>7 14<br>7 29 | 5.<br>19<br>18<br>17<br>17<br>17<br>16<br>16<br>16<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17<br>16<br>16<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>45<br>45 | 50<br>49<br>48<br>50<br>53<br>56<br>0<br>51<br>11<br>17<br>24<br>32<br>41<br>51<br>11<br>12<br>24 | 5.<br>1 1<br>2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | H. III III III III III III III III III I | M. 49 50 50 50 51 51 52 53 53 54 55 56 56 | 5.<br>38<br>1<br>25<br>50<br>15<br>41<br>7<br>33<br>0<br>28<br>56<br>22<br>51<br>20<br>50<br>50<br>20<br>50<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | S.<br>23<br>24<br>25<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>27<br>28<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29 |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | 0 000 000 000 0000                      | 5 37<br>5 42<br>5 46<br>5 50<br>5 53<br>5 56<br>5 58<br>5 59<br>6 0<br>6 0<br>6 0<br>5 57<br>5 57<br>5 57<br>5 57<br>5 57<br>5 57 | décroiffances            | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 37<br>3 24<br>3 11<br>2 57<br>2 42<br>2 27<br>2 12<br>1 56<br>1 40<br>1 24<br>1 7<br>0 50<br>0 32<br>0 14<br>59 56      | 12 decroiffantes. 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18              | 11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11 | 53 53<br>53 33<br>53 12<br>52 51<br>52 30<br>51 49<br>51 49<br>50 49<br>50 49<br>50 49<br>51 | 21 cooldances. 21 20 21 20 20 20 19 19                               | 11 45<br>11 45<br>11 44<br>11 44<br>11 44<br>11 44<br>11 44<br>11 43<br>11 43<br>11 43                           | 35<br>28<br>20<br>14<br>8<br>3<br>59<br>56<br>53                                                           | ecroiffances.                                                                                                                                                                    | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 45<br>46<br>46<br>46<br>47<br>47<br>47<br>48<br>48<br>48<br>49       | 37<br>51<br>6<br>22<br>38<br>55<br>13<br>32<br>51<br>11<br>32<br>53<br>15                         | 12 croilfantes.<br>13 14 1566<br>17 18 19 20 21 22 23                   | 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0<br>1<br>2<br>2                          | 49<br>19<br>49<br>19<br>49<br>19<br>49<br>19<br>49<br>19<br>49<br>18<br>47<br>16<br>45                                                                                 | ifiances.                                                                                                                        |

# TABLE III.

Équation de l'Horloge, ou Table du Temps moyen à l'instant du Midi vrai.

## Pour la seconde Année après la Bissextile.

|                                                                        | JANVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ER.              | FEVRI                                                                                                                                                                                     | ER.                                                                           | MAR                                                                                                                                                                                             | S.                                                                                       | AVRI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L.                                                                                                                        | MAI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Jours.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diff,<br>croiff, |                                                                                                                                                                                           | Diff.                                                                         | 1                                                                                                                                                                                               | Diff.<br>décr.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diff.<br>décr.                                                                                                            | Diff,<br>déct,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 的概 |
|                                                                        | H. M. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S.               | H. M. S.                                                                                                                                                                                  | S.                                                                            | H. M. S.                                                                                                                                                                                        | S.                                                                                       | H. M. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S.                                                                                                                        | H. M. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H. M. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. |
| 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 11 | 0 4 13<br>0 4 41<br>0 5 9<br>0 5 36<br>0 6 3<br>0 6 29<br>0 6 55<br>0 7 20<br>0 7 45<br>0 8 10<br>0 8 34<br>0 8 57<br>0 9 19<br>0 10 2<br>0 10 42<br>0 11 1<br>0 11 37<br>0 11 37<br>0 11 37<br>0 11 25<br>0 12 25<br>0 12 25<br>0 13 36<br>0 13 18<br>0 13 29<br>0 13 39<br>0 13 39<br>0 13 39<br>0 13 39<br>0 13 39<br>0 13 39 |                  | H. M. S.  O 14 12 O 14 18 O 14 28 O 14 32 O 14 39 O 14 31 O 14 22 O 14 17 O 14 17 O 14 17 O 14 17 O 13 47 O 13 47 O 13 31 O 13 31 O 13 31 O 13 31 | Différences croffantes.  Différences décroffantes.  Différences décroffantes. | H. M. S.  O 12 37  O 12 11  O 11 58  O 11 144  O 11 30  O 11 15  O 10 12  O 9 56  O 9 39  O 9 22  O 9 5  O 8 48  O 8 30  O 7 54  O 7 35  O 7 17  O 6 59  O 6 21  O 6 3  O 7 4 48  O 4 37  O 6 3 | Différences décroiffances.  1313 44415 1516 6 6617 7777 8888 1988 1988 1988 1988 1988 19 | H. M. S.  O 3 53  O 3 37  O 2 59  O 2 41  O 2 23  O 2 5  O 1 48  O 1 14  O 0 58  O 0 42  O 0 26  O 0 10  II 59 51  II 59 41  II 59 41  II 59 41  II 58 46  II 58 33  II 58 46  II 58 33  II 58 46  II 57 7  II 57 65 9 | S. 188 188 177 Différences décroillantes. 177 17 166 16 16 16 16 14 14 14 13 13 13 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | H. M. S. S.  11 56 51 11 56 43 11 56 36 11 56 36 11 56 36 11 56 37 11 56 36 11 56 37 11 56 37 11 56 37 11 56 37 11 56 4 11 56 4 11 56 4 11 56 7 11 56 4 11 56 7 11 56 4 11 56 7 11 56 4 11 56 7 11 56 4 11 56 7 11 56 4 11 56 7 11 56 4 11 56 7 11 56 4 11 56 7 11 56 4 11 56 7 11 56 4 11 56 7 11 56 4 11 56 7 11 56 4 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 11 56 56 | H, M. S.  11 57 17  11 57 30  11 57 39  11 57 49  11 58 10  11 58 11  11 58 21  11 58 31  11 58 43  11 58 43  11 59 31  11 59 43  11 59 43  11 59 43  11 59 43  11 59 43  11 59 19  11 59 19  11 59 19  11 59 19  11 59 19  11 59 19  11 59 19  11 59 19  11 59 19  11 59 19  11 59 26  0 0 21  0 0 34  0 0 1 13  0 1 26  0 1 39  0 1 52  0 2 42  0 2 54  0 2 54 | -  |

## TABLE III.

ÉQUATION de l'Horloge, ou Table du Temps moyen à l'instant du Midi vrai.

Pour la seconde Année après la Bissextile.

| 1       | 3    | UILL                 |             | 100  | AO   | US             | T.             | SE | PT             | EM.            | BRE.           | 0              | CT                   | OB             | RE.            | N        | ov             | EMI            | BRE.           | DE   | CE             | M.                  | BRE                        |
|---------|------|----------------------|-------------|------|------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------------|----------------------------|
| Jours.  |      |                      | Diff.       |      |      |                | Diff.<br>decr. |    |                |                | Diff;<br>decr. |                |                      |                | Diff.<br>décr. |          |                |                | Diff.          |      |                |                     | Diff                       |
| -       | н.   | M. S.                | S.          | н.   | M.   | 5.             | S.             | H. | м.             | S.             | 5.             | н.             | M.                   | S.             | S.             | н.       | м.             | S.             | S.             | H.   | M              | . S.                | s.                         |
| 1 2 3   | 000  | 3 18<br>3 29<br>3 40 | 11          | 000  | 5    | 50<br>46<br>42 | 4 4 5          | 11 | 59<br>59<br>59 | 42<br>23<br>4  | 19             | 11             | 49<br>49<br>49       | 37<br>18<br>0  | 19<br>18<br>18 | 11       | 43<br>43<br>43 | 50<br>49<br>50 | déc.           | 11   | 49<br>49<br>50 | 32<br>55<br>19      | 23                         |
| 4 5 6   | 000  | 3 5 I<br>4 I<br>4 II | 10          | 000  | 5    | 37<br>31<br>25 | 6 6 7          | 11 | 58<br>58       | 45<br>26<br>6  | 19             | 11             | 48<br>48<br>48       | 42<br>24<br>7  | 18<br>17       | 11       | 43<br>43<br>43 | 51<br>53<br>56 | 3 4            | 11   | 50<br>51<br>51 | 44<br>9             | 25<br>26<br>26             |
| 789     | 000  | 4 31 4 40            | Différences | 000  | 5    | 18             | 7 8 8          | 11 | 57<br>57<br>57 | 46<br>26<br>5  | 20<br>21<br>20 | 11<br>11       | 47<br>47<br>47       | 50<br>34<br>18 | 16<br>16       | 11       | 44<br>44<br>44 | 9              | 4 5            | 11   | 52<br>52<br>52 | 27<br>54            | 26<br>27<br>27             |
| 1 2     | 000  | 4 49<br>4 57<br>5 5  | 2.00        | 000  | 4 4  | 55<br>46<br>36 | 9 Dia          | 11 | 56<br>56       | 45<br>25<br>4  | 20 Diffe       | 11<br>11       | 47<br>46<br>46       | 47<br>32       | Différences    | II<br>II | 44<br>44<br>44 | 15<br>22<br>30 | Différences    | 11   | 53<br>53<br>54 | 49<br>17            | 28<br>28<br>29<br>29<br>29 |
| 3 4 5   | 000  | 5 12<br>5 15<br>5 25 | 7 766       | 000  | 4 4  | 15             | Différences    | 11 | 55<br>55       | 43<br>22<br>1  | Différences d  | 11             | 46<br>46<br>45       | 18<br>5<br>52  | 1.2            | 11       | 44<br>44<br>44 | 39<br>48<br>58 |                | 11   | 55             | 46<br>15<br>44      | 29<br>29<br>29             |
| 78      | 000  | 5 31<br>5 36<br>5 41 | 5           | 000  | 3 3  | 52<br>40<br>27 | décroissantes  | 11 | 54<br>54<br>53 | 40<br>19<br>58 | écroisiantes.  | 11             | 45<br>45<br>45       | 39<br>27<br>16 | décroiffantes. | 11       | 45<br>45<br>45 | 9<br>21<br>34  | croiffances    | 11   | 56<br>56       | 43<br>12            | 30                         |
| 9       | 000  | 5 46<br>5 50<br>5 53 |             | 000  | 3 2  | 14<br>0<br>46  | 146            | 11 | 53<br>53<br>52 | 37<br>17<br>56 | 20 cg.         | 11             | 45<br>44<br>44       | 6<br>56<br>46  | 10 .           | 11       | 45<br>46<br>46 | 48<br>3<br>18  | 15<br>15<br>16 | 11   | 57<br>58<br>58 | 42<br>12<br>42      | 30                         |
| 34      | 000  | 5 57 57 5 55         |             | 000  | 2 2  | 31<br>16<br>0  | 15<br>16<br>16 | 11 | 52<br>52<br>51 | 35<br>15<br>54 | 10<br>11<br>10 | 11             | 44<br>44<br>44       | 37<br>29<br>22 | 8 7 6          | 11       | 46<br>46<br>47 | 34<br>51<br>9  | 17<br>18<br>18 | 11   | 59<br>59<br>0  | 12<br>42<br>12      | 30                         |
| 567     | 000  | 6 6                  | _           | 000  | I    | 44<br>28<br>11 | 16             | 11 | 51<br>51       | 34<br>14<br>54 | 20<br>20<br>20 | 11             | 44<br>44<br>44       | 16             | 6 5            | 11       | 47<br>47<br>48 | 27<br>46<br>6  | 19<br>20       | 000  | 1              | 42<br>12<br>41      | 30                         |
| 8 9 0 1 | 0000 | 5 55                 | I 2 2       | 0000 | 0000 | 54<br>37<br>19 | 17<br>18<br>18 | 11 | 50<br>50<br>49 | 34<br>15<br>56 | 19<br>19<br>19 | 11<br>11<br>11 | 44<br>43<br>43<br>43 | 56<br>53<br>51 | 4 3            | 11       | 48<br>48<br>49 | 26<br>48<br>10 | 11<br>11<br>12 | 0000 | 2 3 3          | 11<br>40<br>9<br>38 | 19                         |

## TABLE IV.

ÉQUATION de l'Horloge, ou Table du Temps moyen à l'instant du Midi vrai.

Pour la troisieme Année après la Bissextile.

| W.     | JANVIER.                                      | FÉVRIER.                                                   | MARS.                                                | AVRIL.                                                                             | MAI.                                        | JUIN.                                     |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Jours. | Diff.<br>croif.                               | Ditt.<br>croit.                                            | Diff,<br>décr.                                       | Diff.<br>décr.                                                                     | Diff.<br>décr.                              | Din                                       |
| 2      | He Me S. Se                                   | H. M. S. S.                                                | H. M. S. S.                                          | H. M. S. S.                                                                        | H+ M+ S+ S+                                 | H. M. S. S.                               |
| 2 3    | 0 4 6 28<br>0 4 34 28<br>0 5 2 27             | 0 14 4 7 D                                                 |                                                      | 0 3 57 18<br>0 3 39 18<br>0 3 21 18                                                | 11 56 53 8<br>11 56 45 7<br>11 56 38 6 5    | 11 57 19<br>11 57 18 9<br>11 57 37 10     |
| 456    | 0 5 29 17<br>0 5 56 27<br>0 6 23 26           | 0 14 22 5 croiffance<br>0 14 37 4 iffance<br>0 14 31 3 and | 0 11 47 14<br>0 11 33 15                             | 0 3 3 18<br>0 2 45 18<br>0 2 17 17                                                 | 11 56 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5    | 11 57 47 10<br>11 57 57 10<br>11 58 7     |
| 789    | 0 6 49 25 0 7 14 25 25                        | 0 14 38 1                                                  | 0 10 48 16                                           | 0 1 10 17<br>0 1 36 17                                                             | 11 56 16 4 décroit                          | 11 58 18 11<br>11 58 19 11<br>11 58 40 11 |
| 0143   | 0 8 4 24 Differe                              | 0 14 39 0-<br>0 14 39 1<br>0 14 38 1                       | 0 10 31 16 Differences                               | 0 1 19 17 Différen                                                                 | 11 56 5 2 mm                                | 11 59 4 11                                |
| 5 A 5  | 9 36 21 6                                     | 0 14 37 2 Differ<br>0 14 32 4 Her                          | 0 9 9 17 8                                           | 0 0 14 15 0                                                                        | 11 56 0 t<br>11 55 59 0                     | 11 59 40 12                               |
| 8      | 0 10 37 19 m                                  | 0 14 23 5 CC<br>0 14 18 6 8                                | 0 8 34 18 oillant                                    | 1 59 30 14 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 11 55 59 1<br>11 56 0 1<br>11 56 2 2        | 0 0 18 13                                 |
| 201    | 0 11 33 17                                    | 0 14 6 7 roin                                              | 0 7 40 18                                            | 1 58 49 13                                                                         | Differences 0 11 56 14 456 18 456 18 456 18 | 0 0 44<br>0 0 57<br>0 1 10                |
|        | 0 12 21 14                                    | 0 13 33 9                                                  | 0 6 45 19 1                                          | 1 58 0 11 12                                                                       | 1 56 18 42<br>1 56 23 50<br>1 56 28 50      | 0 1 36 13<br>0 1 49 13                    |
|        | 0 13 14 12                                    | 0 13 14 10 11 0 13 3                                       | 0 6 7 18 1<br>0 5 49 19 1<br>0 5 30 19               | 1 57 38 10<br>1 57 28 10                                                           | 1 56 34 68                                  | 0 2 14 13 12 12 13                        |
|        | 0 13 26<br>0 13 37<br>0 13 47<br>0 13 56<br>8 | 0 12 51 12                                                 | 0 5 11 18 1<br>0 4 53 19 1<br>0 4 34 18<br>0 4 16 19 | 1 57 9 8 1                                                                         | 1 56 54 8                                   | 3 3 12                                    |

## TABLE IV.

# Équation de l'Horloge, ou Table du Temps moyen à l'instant du Midi vrai.

Pour la troisieme Année après la Bissextile.

| ES.                                                    | J | UI                                         | LLI            | ET.                      |                                         | A O                                     | US                                                                                                                        | T.                       | SI | PT                                                                                                             | EMI                                                                                                                      | BRE.                                                        | 0  | CT                                                                                                                                                             | OB                                                                                                                                                                                                                  | RE.                           | N                                         | OV                                                                                                          | EME                                                                                                                                                                     | RE.                                                                   | , D1  | CE                                                                                                                                                 | M.                  | BR                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jours.                                                 |   |                                            |                | Diff.                    |                                         | 17                                      |                                                                                                                           | Diff.<br>décr.           | _  |                                                                                                                |                                                                                                                          | pin.<br>decr.                                               |    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     | Diff.<br>decr.                |                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | Diff.                                                                 | 1_    |                                                                                                                                                    |                     | cro                                                                                                                                                                                                      |
| -                                                      | _ | -                                          | _              | 3.                       | -                                       | -                                       | -                                                                                                                         | S.                       | -  | _                                                                                                              | _                                                                                                                        | 5.                                                          | -  |                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                   | 2.                            | _                                         | _                                                                                                           | _                                                                                                                                                                       | 5.                                                                    | -     | _                                                                                                                                                  | _                   | -                                                                                                                                                                                                        |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 5 1 5 7 8 9 0 1 2 3 4 | 0 | M. 333 334 444 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 55<br>57<br>59 | Différences croillances. | H 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 | M. 5555 555 555 555 555 555 555 555 555 | 51<br>47<br>47<br>43<br>38<br>327<br>20<br>13<br>5<br>57<br>48<br>38<br>7<br>55<br>43<br>30<br>17<br>35<br>49<br>35<br>49 | Différences décroffances | H. | 59<br>59<br>59<br>58<br>58<br>58<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57 | 47<br>28<br>9<br>50<br>30<br>51<br>10<br>51<br>10<br>50<br>29<br>48<br>27<br>6<br>44<br>43<br>22<br>24<br>40<br>20<br>59 | 5. 19 19 20 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 |    | 49<br>49<br>49<br>48<br>48<br>48<br>47<br>47<br>47<br>47<br>46<br>46<br>46<br>46<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44 | 5.<br>41<br>22<br>4<br>46<br>28<br>11<br>54<br>36<br>22<br>6<br>51<br>36<br>22<br>4<br>4<br>36<br>22<br>4<br>4<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>37<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | Différences décroiffances. 77 | H. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | M. 43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>43<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>45<br>45<br>45<br>46<br>46<br>47<br>47 | 5.<br>50<br>50<br>50<br>51<br>52<br>55<br>58<br>22<br>7<br>13<br>20<br>28<br>36<br>46<br>56<br>56<br>7<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9 | 5. O O I I 3 3 3 4 5 6 7 8 8 10 O I I I I I I I I I I I I I I I I I I |       | 49<br>49<br>50<br>50<br>51<br>51<br>52<br>52<br>53<br>53<br>54<br>54<br>55<br>55<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57<br>57 | 35<br>35<br>35      | 23<br>24<br>24<br>25<br>26<br>26<br>27<br>28<br>28<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>29<br>20<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30 |
| 56778                                                  | 0 | 6 6 5 5 5 5 5                              | 59             | O 1 H                    | 000000                                  |                                         | 32<br>15<br>58<br>41<br>23                                                                                                | 118                      | 11 | 50                                                                                                             | 39                                                                                                                       | 10<br>20<br>19                                              | 11 | 44<br>44<br>43<br>43<br>43                                                                                                                                     | 11<br>6<br>57<br>54<br>52                                                                                                                                                                                           | 6 5 5 4 3 2 2                 | 11                                        | 48<br>48<br>48<br>49                                                                                        | 41<br>21<br>42<br>4                                                                                                                                                     | 19<br>20<br>20<br>21<br>21<br>22<br>23                                | 00000 | 2 2 3 3                                                                                                                                            | 34<br>33<br>2<br>31 | 30                                                                                                                                                                                                       |

#### TABLE V.

DE l'accélération des Etoiles fixes sur le moyen mouvement du Soleil, pour servir à vérisier la marche de l'Horloge, en laissant écouler plusieurs jours entre les observations, depuis i jusqu'à 45 jours.

| Jours. | н. м. ş.                      | Jours.         | н. м. s.                      | Jours.         | н. м. з.                      |
|--------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| I      | 0 3 56                        | 16             | I 2 54                        | 31             | 2 I 53                        |
| 2      | 0 7 52                        | 17             | I 6 50                        | 32             | 2 5 49                        |
| 3      | 0 11, 48                      | 18             | I 10 40                       | 33             | 2 9 45                        |
| 4 5 6  | O 15 44<br>O 19 39<br>O 23 35 | 19<br>20<br>21 | I 14 42<br>I 18 38<br>I 22 34 | 34<br>35<br>36 | 2 13 40<br>2 17 36<br>2 21 32 |
| 7      | 0 27 31                       | 22             | 1 26 30                       | 37             | 2 25 28                       |
| 8      | 0 31 27                       | 23             | 1 30 26                       | 38             | 2 29 24                       |
| 9      | 0 35 23                       | 24             | 1 34 22                       | 39             | 2 33 20                       |
| 10     | 0 39 19                       | 25             | I 38 I7                       | 40             | 2 37 16                       |
| 11     | 0 43 15                       | 26             | I 42 I3                       | 41             | 2 41 12                       |
| 12     | 0 47 11                       | 27             | I 46 9                        | 42             | 2 45 8                        |
| 13     | 0 51 7                        | 28             | I 50 5                        | 43             | 2 49 4                        |
| 14     | 0 55 3                        | 29             | I 54 I                        | 44             | 2 52 59                       |
| 15     | 0 58 58                       | 30             | I 57 57                       | 45             | 2 56 55                       |
|        |                               |                |                               |                |                               |

#### TABLE DES PLANCHES

#### DE LA PREMIERE PARTIE.

Cette Table indique le numéro du Livre dans lequel les Figures de ces Planches sont expliquées.

PLANCHE I, Fig. 1, n°. 13. Fig. 2, n°. 20. Fig. 3, n°. 24. Fig. 4, n°. 48. Fig. 5, n°. 124. Fig. 6, n°. 125. Fig. 7, n°. 126.

PLANCHE II, fig. 1, no. 68. fig. 2, no. 59.

PLANCHE III, Fig. 1, n°. 62. Fig. 2, n°. 64. Fig. 3, n°. 69. Fig. 4, n°. 69. Fig. 5 & 6, n°. 423. Fig. 7, 8 & 9, n°. 77 & fuiv.

PLANCHE IV, Fig. 1, no. 93. Fig. 2 & 3, no. 514. Fig. 4 & 5, no. 100 & 101.

PLANCHE V, Fig. 1, 2, 3, n°. 110 & suiv. Fig. 4, 5, 6, n°. 122 & 123.

PLANCHE VI & VII, Chap. IX, no. 155 & fuiv.

PLANCHE VIII, Fig. 1, n°. 177 & suiv. Fig. 4 & 5, n°. 328.

PLANCHE IX, Fig. 1, no. 182. Fig. 2, no. 184. Fig. 3, no. 1952 Fig. 4, no. 189. Fig. 5, 6, 7, no. 194.

PLANCHE X, Fig. 1, 2, 3, 4 & 5, no. 200 & fuiv.

PLANCHE XI, Fig. 1, n°. 218. Fig. 2, n°. 221. Fig. 3, n°. 261. Fig. 4, n°. 257. Fig. 5, n°. 259. Fig. 6, n°. 261.

PLANCHE XII, Fig. 1, no. 238. Fig. 2, 3, 4, no. 240. Fig. 5 & 6, no. 245. Fig. 7, no. 246. Fig. 9, no. 254.

PLANCHE XIII est relative au Chap, XVIII, no. 300 & suiv.



Planche II



Goussier del .

Pr. choffard fect.





Umstar sa





IP. Choffard fecit

•••••••

Fig. 8.

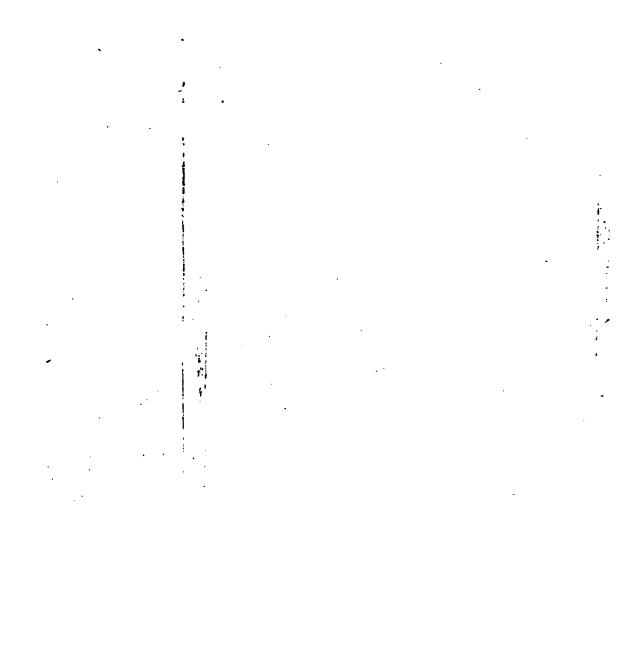





,

Planche V.



PP . Choffard fedt .

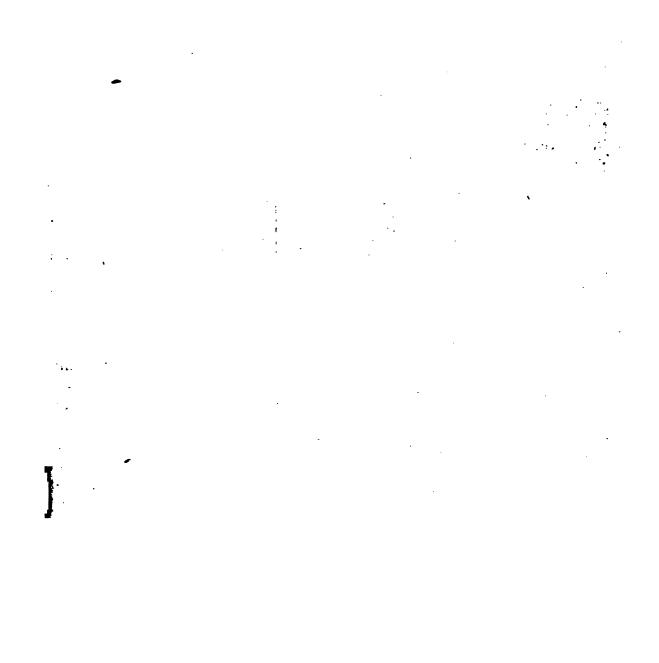



PP. Choffard fecit.

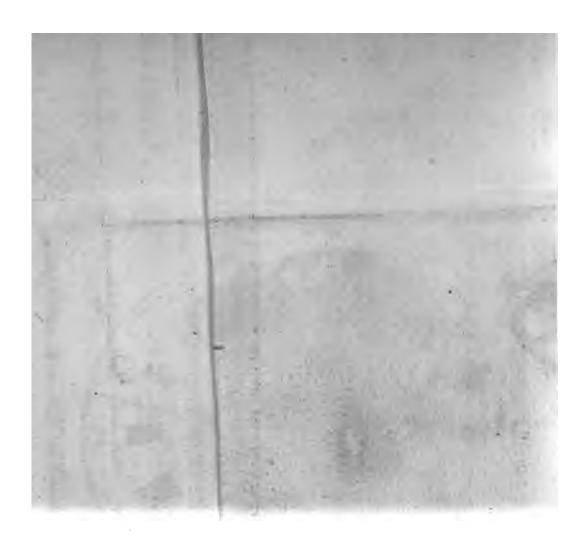



IR. Choffant facit.



IF. Choffard feeit.





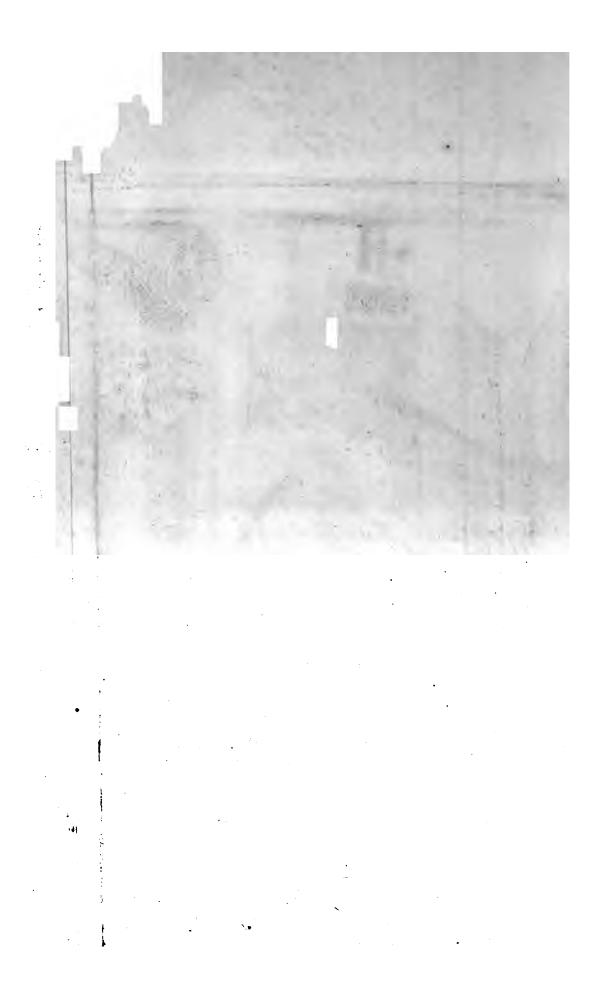



sier del

PP. Choffard fect

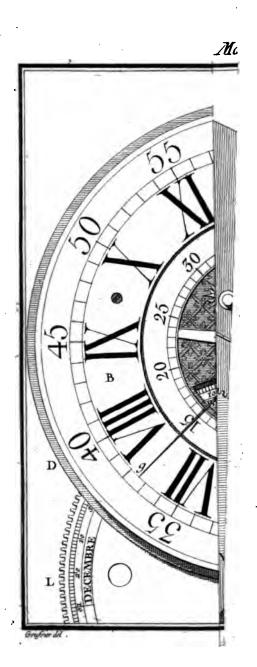





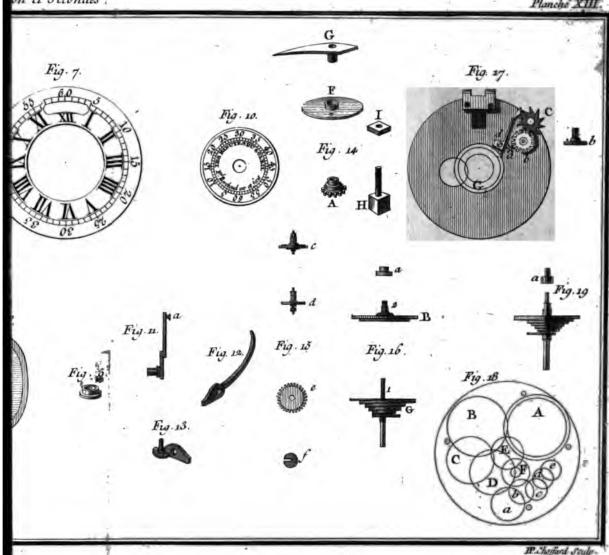

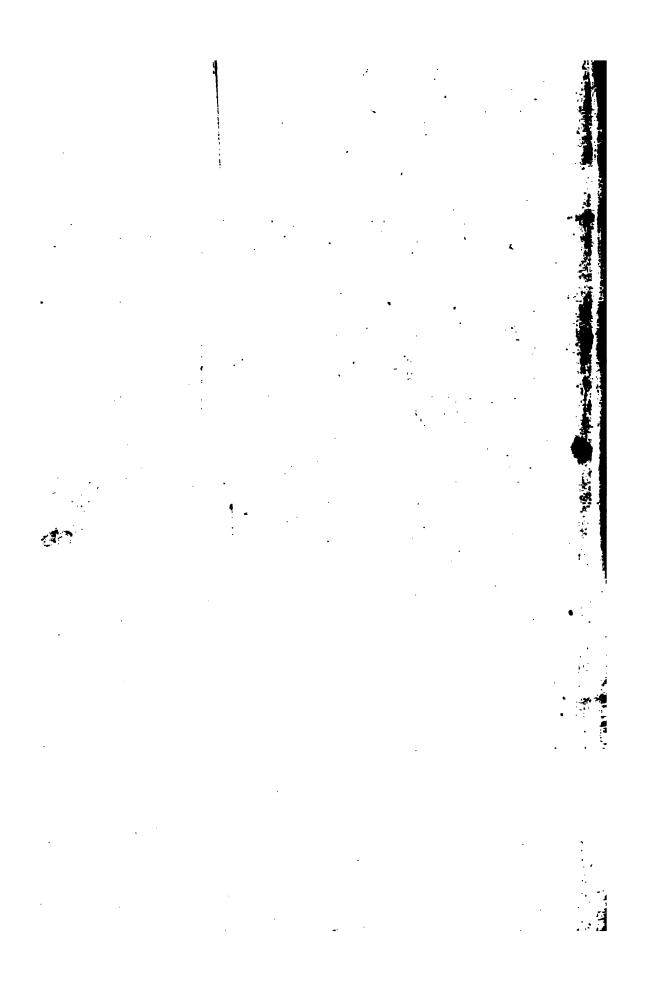



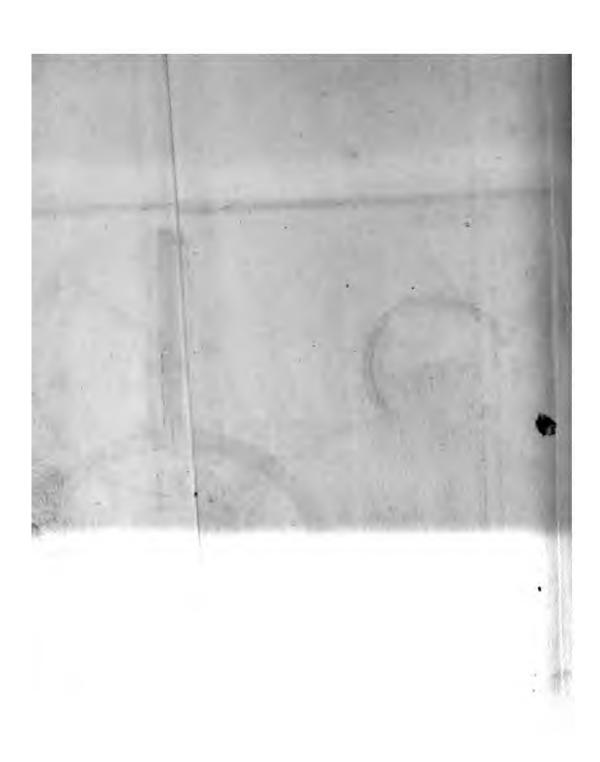







Goussier del





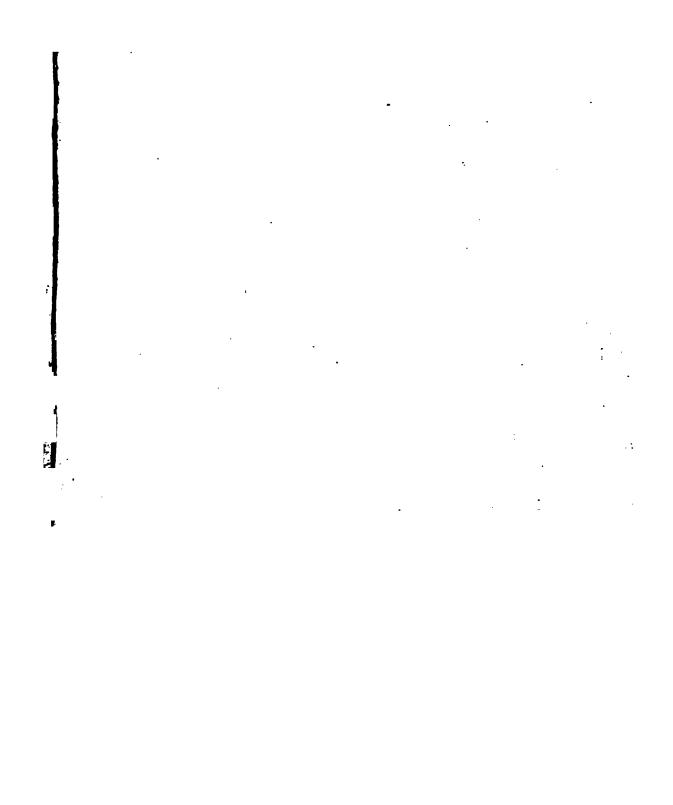



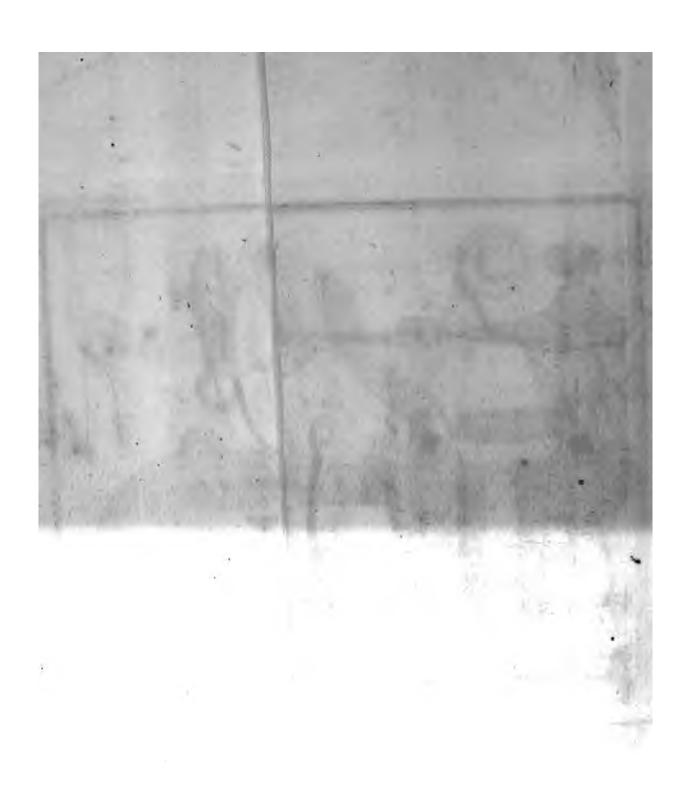



P. Chaffard Schip .

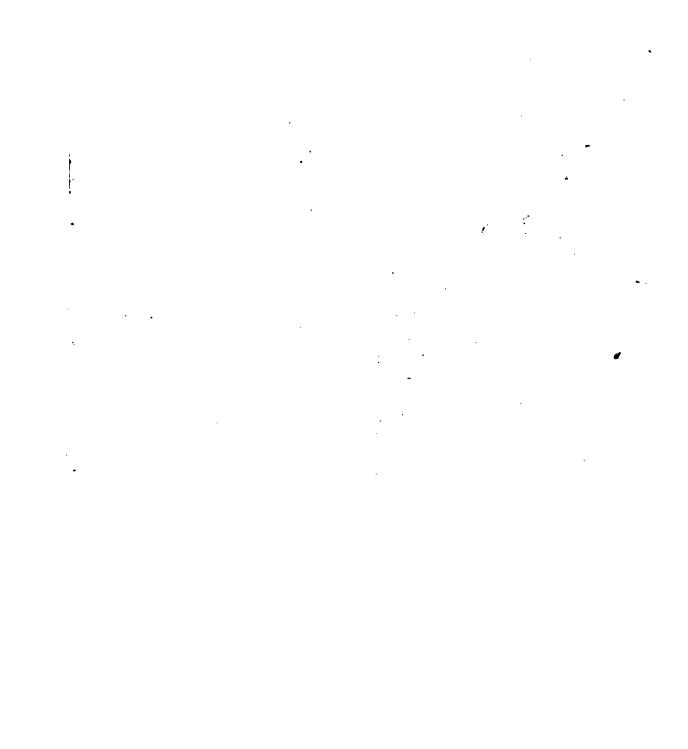

|   |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | · |   |   |
| : | , |   | ÷ |   |
|   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |



•

3%



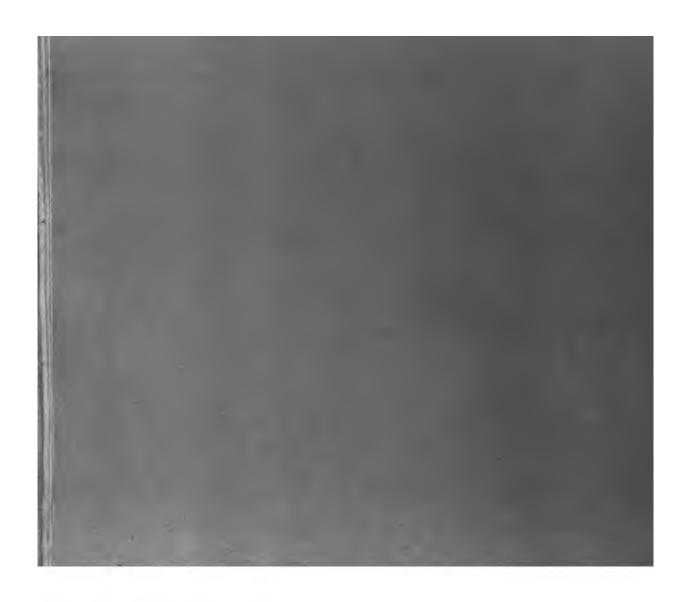



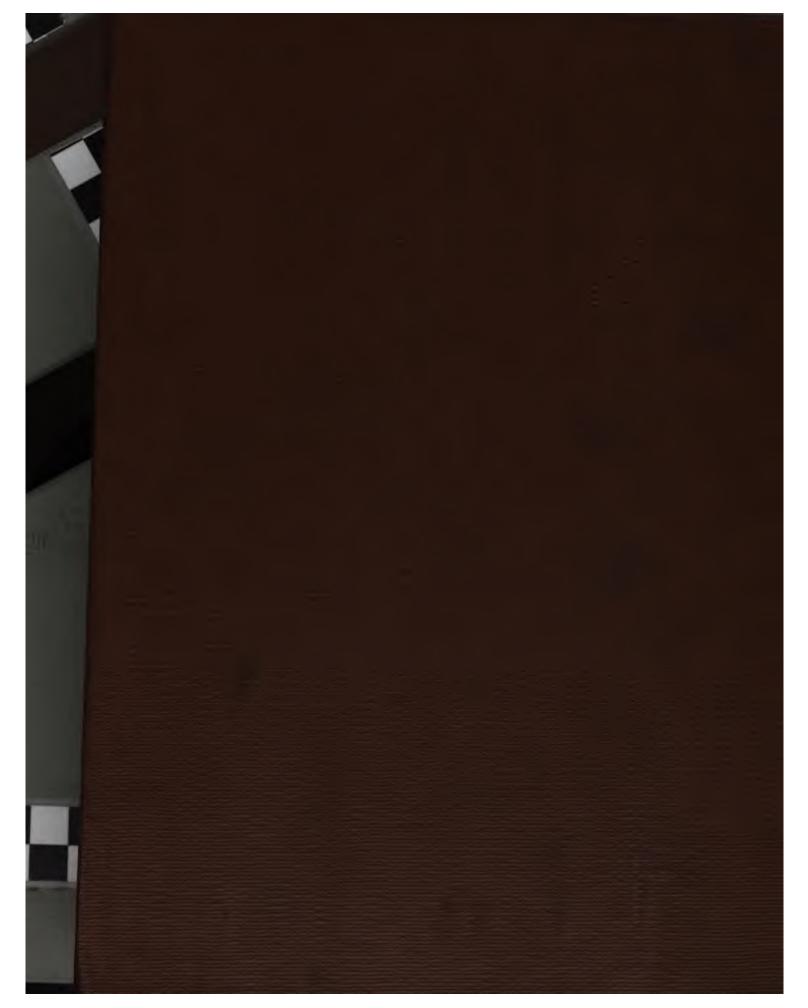